



### OEUVRES COMPLÈTES

## M. DE BALZAC.

PARIS, IMPRIMÉ PAR BÉTHUNE ET PLON.

. .

# COMÉDIE HUMAINE,

HUITIEME VOLUME.

PREMIÈRE PARTIE, ÉTUDES DE MOEURS.

DEUXIÈME LIVRE

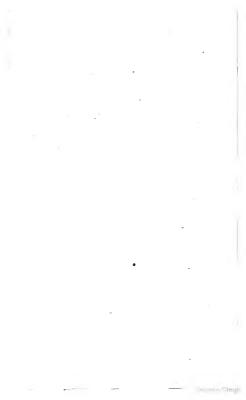

### **SCÈNES**

DR LA

# VIE DE PROVINCE

TOME IV.

Herusions PERGUES (17e partie) Les Deux Poètes — (2e partie) Un Grand Homme de Province à Paris, — (3e partie) Éve et David.

### PARIS.

FURNE, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, 55;

J. J. DUBOCHET ET C18, BUE DE SEINE, 33;

J. HETZEL, BUE DE SEINE, 33.

1843

Foundo Donla

XVI 183

ON THE ST



Vous eussiez dit d'une truffe monstrueuse enveloppée par les pampres de l'automne.

(ILLUSIONS PERDUES.

**D**.L(~



### DEUXIÈME LIVRE,

SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

### ILLUSIONS PERDUES.

#### A MONSIEUR VICTOR HUGO.

Your qui, por le prinilége des Ruphoit et des PULI, élire, déjà grand poète à l'égo el le homanes sunt envoers joelles, vous aucr, enume Cha tentrèriand, comme lous les vrais labrals, butle contre les raviers rebut-quis derirère les cohonnes, ou lapis dans les soulervains du Journal. Aussi déàrié je que voire non victorieux aide à la victoire de celle eurere qui je vous déble, et qui, seba certoines personnes, serait un act-de courage austant qu'une hilotre phinée de victe. Les journalistes n'eusen lei donc pas appartens, comme les marquis, he fianoniers, les suréciesse el les pro-current, à Molfret et à ou Thélite Pourquai dans la Considé Unannie, qui ca-ligat ridendo mores, exepternit-elle une puissanre, quand la Presse parisime n'e re-cepte avexne?

Je suis heureux, monsieur, de pouvoir me dire ainsi
Votre sincère admirateur et ami,
DE BAIZAC.

### PREMIÈRE PARTIE.

#### LES DEUX POÈTES.

A l'Époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer l'encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. Malgré la spécialité qui la met en rapport avec la typographie parisienne, Angouléme se servait toujours des presses en bois, avarquelles la langue est redevable du mot faire génir la presse, maintenant sans application. L'impri-

merie arriérée y employait encore les balles en cuir frottées d'eucre, avec lesquelles l'un des pressiers tamponnaît les caractères. Le plateau moille oû se place la forme pleine de lettres sur laquelle s'applique la feuille de papier était eucore en pierre et justifiait son nome demarber. Les dévorantes pressess mécaniques out aujourd'hui si hien fait oublier ce mécanisme, auquel nous devons, malgré ses imperfections, les beaux livres des Elzevier, des Plantin, des Alde et des Didat, qu'il est nécessière de mentionner les vieux ouills auxquels Jérôme-Nicolas Séchard portait une superstitique affection; car la ris jouent leur rôle dans cette grande petite històire.

Ce Séchard était un ancien compagnon pressier, que dans leur argot typographique les ouvriers chargés d'assembler les lettres appellent uu Ours. Le mouvement de va-et-vient, qui ressemble assez à celui d'un ours en cage, par lequel les pressiers se portent de l'encrier à la presse et de la presse à l'encrier , leur a sans doute valu ce sobriquet. En revanche, les Ours ont nommé les compositeurs des Singes, à cause du continuel exercice qu'ils font pour attraper les lettres dans les cent cinquante-deux petites cases où elles sont contenues. A la désastreuse époque de 1793, Séchard, âgé d'environ cinquante ans, se trouva marié. Son âge et son mariage le firent échapper à la grande réquisition qui emmena presque tous les ouvriers aux armées. Le vieux pressier resta seul dans l'imprimerie dont le maître, autrement dit le Naîf, venait de mourir en laissant une veuve sans enfants. L'établissement parut menacé d'une destruction immédiate : l'Ours solitaire était incapable de se transformer en Singe; car, en sa qualité d'imprimeur, il ne sut jamais ni lire ni écrire. Sans avoir égard à ses incapacités, un Représentant du Peuple, pressé de répandre les beaux décrets de la Convention, investit le pressier du brevet de maître imprimeur, et mit sa typographie en réquisition. Après avoir accepté ce périlleux brevet, le citoven Séchard indemnisa la veuve de son maître en lui apportant les économies de sa femme, avec lesquelles il paya le matériel de l'imprimerie à moitié de la valeur. Ce n'était rien. Il fallait imprimer sans faute ni retard les décrets républicains. En cette conjoncture difficile, Jérôme-Nicolas Séchard eut le bonhenr de rencontrer un noble Marseillais qui ne voulait ni émigrer pour ne pas perdre ses terres. ni se montrer pour ne pas perdre sa tête, et qui ne ponvait trouver de pain que par un travail quelconque. Monsieur le comte de Maucombe endossa donc l'humble veste d'un prote de province : il

composa, lut et corrigea lui-même les décrets qui portaient la peine de mort contre les citoyens qui cachaient des nobles; l'Ours devenu Naîf les tira, les fit afficher; et tous deux ils restèrent sains et sanfs. En 1795 . le grain de la Terreur étant passé , Niculas Séchard fut obligé de chercher un autre maître Jacques qui put être compositeur, correcteur et prote. Un alibé, depuis évêque sous la Restauration et qui refusait alors de prêter le serment, rempiaca le courte de Maucombe jusqu'au jour où le Premier Consul rétablit la religion catholique. Le comte et l'évêque se rencontrèrent plus tard sur le même banc de la Chambre des Pairs. Si en 1802 Jérôme-Nicolas Séchard ne savait pas mieux lire et écrire qu'en 1793 , il s'était ménagé d'assez belles étoffes pour pouvoir payer un prote, Le compagnon si Insoucieux de son avenir était devenu très-redoutable à ses Singes et à ses Ours. L'avarice commence où la panyreté cesse. Le jour où l'imprimeur entrevit la possibilité de se faire une fortune, l'intérêt développa chez lui une intelligence matérielle de son état, mais avide, soupçonneuse et pénétrante. Sa pratique narguait la théorie. Il avait fini par toiser d'un coup d'œil le prix d'une page et d'une seuille selon chaque espèce de caractère. Il prouvait à ses ignares chalands que les grosses lettres coutaient plus cher à remuer que les fines ; s'agissait-il des petites , il disait qu'elles étaient plus difficiles à manier. La composition étant la partie typographique à laquelle il ne comprenait rien , il avait si peur de se tromper qu'il ne faisait jamais que des marchés léonins. Si ses compositeurs travaillaient à l'heure, son œil ne les quittait jamais. S'il savait un fabricant dans la gêne, il achetait ses papiers à vil prix et les emmagasinait. Aussi dès ce temps possédait-il déià la maison où l'imprimerie était logée depuis un temps immémorial. Il eut toute espèce de bonheur ; il devint veuf et n'eut qu'un fils ; il le mit au lycée de la ville, moins pour lui donner de l'éducation que pour se préparer un successeur ; il le traitait sévèrement afin de prolonger la durée de son pouvoir paternel; anssi les jours de congé. le faisait-il travailler à la casse en lui disant d'apprendre à gagnet sa vie pour pouvoir un jour récompeuser son pauvre père, qui se saignait pour l'élever. Au départ de l'abbé , Séchard choisit pour prote celui de ses quatre compositeurs que le futur évêque lui signala comme avant autant de probité que d'intelligence. Par ainsi, le bouhonime fut en mesure d'atteindre le monieut où son fils pourrait diriger l'établissement, qui s'agrandirait alors sous des

mains jennes et habiles. David Séchard fit an lycée d'Angoulême les plus brillantes études. Quoiqu'un Ours, parvenu sans connaissances ni éducation, ménrisât considérablement la science, le père Séchard envova son fils à Paris pour y étudier la hante typographie; mais il lui fit une si violeute recommandation d'amasser une bonne somme dans un pays qu'il appelait le paradis des ouvriers, en lui disant de ne pas compter sur la bourse paternelle, qu'il voyait sans doute un moven d'arriver à ses fins dans ce séjour au pays de Sapience. Tout en apprenant son métier. David acheva son éducation à Paris. Le prote des Didot devint un savant. Vers la fin de l'année 1819 David Séchard quitta Paris sans v avoir coûté un rouge liard à son nère, qui le rappelait pour mettre entre ses mains le timon des affaires. L'imprimerie de Nicolas Séchard possédait alors le seul journal d'annonces judiciaires qui existât dans le Département, la pratique de la Préfecture et celle de l'Évêché, trois clientèles qui devaient procurer une grande fortune à un jeune homme actif.

Précisément à cette époque, les frères Cointet, fabricants de papiers, achetèrent le second brevet d'imprimeur à la résidence d'Angoulême, que jusqu'alors le vieux Séchard avait su réduire à la plus complète inaction , à la faveur des crises militaires qui , sous l'Empire, comprimèrent tout mouvement industriel; par cette raison, il n'en avait point fait l'acquisition, et sa parcimonie fut une cause de ruine pour la vieille imprimerie. En apprenant cette nouvelle, le vieux Séchard pensa joyeusement que la lutte qui s'établirait entre son établissement et les Cointet serait soutenue par son fils, et non par lui. - J'y aurais succombé, se dit-il; mais un ieune homme élevé chez MM. Didot s'en tirera. Le septuagénaire soupirait après le moment où il pourrait vivre à sa guise. S'il avait peu de conuaissances en haute typographie, en revanche il passait pour être extrêmement fort dans un art que les ouvriers ont plaisamment nommé la soulographie, art bien estimé par le divin auteur du Pantagruel, mais dont la culture, persécutée par les sociétés dites de tempérance, est de jour en jour plus abandonnée. Jérôme-Nicolas Séchard, fidèle à la destinée que son nom lui avait faite, était doué d'une soif inextinguible. Sa femme avait pendant long-temps contenu dans de justes bornes cette passion pour le raisin pilé, goût si naturel aux Ours que monsieur de Chateaubriand l'a remarqué chez les véritables ours de l'Amérique : mais les philosophes ont remarqué que les habitudes du jeune âge reviennent

avec force dans la vieillesse de l'homme. Séchard confirmait cette observation: plus il vieillissait, plus il aimait à boire. Sa passion laissait sur sa physionomie oursine des marques qui la rendaient originale. Son nez avait pris le développement et la forme d'un A majuscule corps de triple canon. Ses deux joues veinées resseniblaient à ces feuilles de vigne pleines de gibbosités violettes, purpuriues et souvent panachées. Vons eussiez dit d'une truffe monstrueuse enveloppée par les pampres de l'autonine. Cachés sous deux gros sourcils pareils à deux buissons chargés de neige, ses petits veux gris, où pétillait la ruse d'une avarice qui tuait tout en lui. même la paternité, conservaient leur esprit jusque dans l'ivresse. Sa tête chauve et découronnée, mais ceinte de cheveux grisonnauts qui frisotaient encore, rappelait à l'imagination les Cordeliers des Contes de La Fontaine. Il était court et ventru comme beaucoup de ces vieux lampions qui consomment plus d'huile que de mèche; car les excès en toute chose poussent le corps dans la voie qui lui est propre. L'ivrognerie, comme l'étude, eugraisse encore l'homnie gras et maigrit l'homme maigre. Jérôme - Nicolas Séchard portait depuis trente ans le fameux tricorne municipal, qui dans quelques provinces se retrouve encore sur la tête du tambour de la ville. Son gilet et son pantalon étaient en velours verdâtre. Enfin, il avait une vieille rediugote brune, des bas de coton chinés et des souliers à boucles d'argent. Ce costume où l'ouvrier se retrouvait encore dans le bourgeois convenait si bien à ses vices et à ses habitudes, il exprimait si bien sa vie, que ce bonhomme semblait avoir été créé tout habillé : vous ne l'auriez pas plus imaginé saus ses vêtements on'un oignou sans sa pelure. Si le vieil imprimeur u'eût pas depuis long-temps donné la mesure de son aveugle avidité, son abdication suffirait à peindre son caractère. Malgré les connaissances que son fils devait rapporter de la grande École des Didot, il se proposa de faire avec lui la bonne affaire qu'il ruminait depuis long-temps. Si le père en faisait que bonne, le fils devait en faire une mauvaise. Mais, pour le bonhomme, il n'y avait ni fils ni père, en affaire. S'il avait d'abord vu dans David son unique enfant, plus tard il y vit un a conéreur naturel de qui les intérêts étaient opposés aux siens : il voulait vendre cher. David devait acheter à bou marché; son fils devenait donc un ennemi à vaincre. Cette transformation du sentiment en intérêt personnel, ordinairement leute, tortueuse et hypocrite chez les gens bien élevés, fut rapide et directe chez le vieil

Ours, qui montra combien la soilographie rusée l'emportait sur la typographie instruite. Quand son fils arriva, le bouhomme lui témoigna la tendresse commerciale que les gens habites out pour leurs dupes : il 'soccup de hi comme un anaust se serial occupé de sa maîtresse; il loi donna le bras, il lui dit où il fallait mettre les pieds pour ne pas se crotter; il lui avait fait bassiere son lii, allumer du feeu, préparer un souper. Le lendemain, après avoir essayé de griere son lifs durant un plantureux diner, Jérôme-Nicolas Séchard, fortement avivé, lui dit un : — Causson d'arfairez e? qui passa si singuliferament entre deux hoquets, que bavid le piria de remettre les affaires au lendemain. Le viscus ou d'arfairez e? qui passa si des guirerement avive, la viscus ou d'arfairez el qui passa rivesse pour abandouner une batzille préparée depuis si long-temps. D'aileurs, appès avoir portés son boulet pendant cinquante ans, il ne voulait pas, dit-il, le garder une heure de plus. Demais son fils serial le Naïl.

Ici peut-être est-il nécessaire de dire un mot de l'établissement. L'imprimerie, située dans l'endroit où la rue de Beaulieu débouche sur la place du Mürier, s'était établie dans cette maison vers la fin du règne de Louis XIV. Aussi depuis long-temps les lieux avaientils été disposés pour l'exploitation de cette industrie. Le rez-dechaussée formait une immense pièce éclairée sur la rue par un vieux vitrage, et par un grand châssis sur une cour intérieure. On pouvait d'ailleurs arriver au bureau du maître par une allée. Mais en province les procédés de la typographie sont toujours l'objet d'une curiosité si vive, que les chalands aimaient mieux eutrer par une porte vitrée pratiquée dans la devanture donnant sur la rue, quoiqu'il fallût desceudre quelques marches, le sol de l'atelier se trouvant au dessous du niveau de la chaussée. Les curieux, ébahis, ne prenaieut iamais garde aux inconvénients du passage à travers les défilés de l'atelier. S'ils regardaient les berceaux formés par les feuilles étendues sur des cordes attachées au plancher, ils se heurtaient le long des rangs de casses, ou se faisaient décoiffer par les barres de fer qui maintenaient les presses. S'ils suivaient les agiles mouvements d'un compositeur grappillant ses lettres dans les cent cinquante-deux cassetins de sa casse, lisant sa copie, relisant sa ligne dans son composteur en y glissant une interligne, ils dounaient dans une rame de papier trempé chargée de ses pavés, ou s'attrapaient la lianche dans l'angle d'un banc; le tout au grand amusement des Singes et des Ours. Jamais personne n'était arrivé sans ac-

cident jusqu'à deux grandes cages situées au bout de cette caverne, qui formaient deux misérables pavillons sur la cour, et où trônaient d'un côté le prote, de l'autre le maître imprimeur. Dans la cour, les murs étaient agréablement décorés par des treilles qui , vu la réputation du maître, avaient nne appétissante couleur locale. Au fond, et adossé au noir mur mitoven, s'élevait un appentis eu ruine où se trempait et se façonnait le papier. Là, était l'évier sur lequel se lavaient avant et après le tirage les Formes, ou, pour employer le langage vulgaire, les planches de caractères; il s'en échappait une décoction d'encre mêlée aux eaux ménagères de la maison, qui faisait croire aux paysans venus les jonrs de marché que le diable se débarbouillait dans cette maison. Cet appentis était flanqué d'un côté par la cuisine, de l'autre par un bûcher. Le premier étage de cette maison, au-dessus duquel il n'y avait que deux chambres en mansardes, contenait trois pièces. La première, aussi longue que l'allée, moins la cage du vieil escalier de bois, éclairée sur la rue par une petite croisée oblongue, et sur la cour par un œil-de-bœuf, servait à la fois d'antichambre et de salle à manger. Purement et simplement blanchie à la chaux, elle se faisait remarquer par la cynique simplicité de l'avarice commerciale : le carreau sale n'avait jamais été lavé : le mobilier consistait en trois mauvaises chaises , une table ronde et un buffet situé entre deux portes qui donnaient entrée dans une chambre à coucher et dans un salon ; les fenêtres et la porte étaient bruncs de crasse ; des papiers blancs ou imprimés l'encombraient la plupart du temps; souvent le dessert, les bouteilles, les plats du dîner de Jérôme-Nicolas Séchard se voyaient sur les ballots. La chambre à coucher, dont la croisée avait un vitrage en plomb qui tirait son jour de la cour, était tendue de ces vieilles tapisseries que l'on voit en province le long des maisons au jour de la Fête Dieu. Il s'y trouvait un grand lit à colonnes garni de rideaux, de bonnes-grâces et d'un couvre-pieds en serge rouge, deux fauteuils vermoulus, deux chaises en bois de noyer et en tapisserie, un vieux secrétaire, et sur la cheminée un cartel, Cette chambre. où se respirait une bouhomie patriarcale et pleine de teintes brunes, avait été arrangée par le sieur Rouzeau, prédécesseur et maître de Jérôme-Nicolas Séchard. Le salon . modernisé par feu madame Séchard, offrait d'épouvantables boiseries peintes en bleu de perruquier : les panneaux étaient décorés d'un papier à scènes orientales, coloriées en bistre sur un fond blanc : le meuble consistait en six chaixa garuisa de basana bleue dout les dossiers représentaient des tyres. Les doux leutres grassièrement entriées, et par où l'eul embrassait la place du Môrier, étaient sans rideaux; la chemirée niavait ni flambeaux, ni pentolle, ni glace. Nadame Séchard était morte au nilieu de ses projets d'embellissement, et l'Ours ne devinant pas l'utilité d'améliorations qui ne rapportaient rien, les avait abandonnées. Ce fut la que, pede titubante, Jérôme-Nicolas Séchard amena sou fils, et lui montra sur la table ronde un état du matériel de son imprincier dressés sons a direction par le prote.

- Lis cela, mon garçon, dit Jérôme-Nicolas Séchard en roulant ses yeux ivres du papier à son fils et de son fils au papier. Tu verras quel bijou d'imprimerie je te donne.
- Trois presses en bois maintenues par des barres en fer, à marbre en fonte....
- Une amélioration que j'ai faite, dit le vieux Séchard en interrompaut son fils.
- Avec tous leurs ustensiles: encriers, halles et bancs, etc., seize cents francs! Mais, mon père, dit David Séchard en laissant tomber l'inventaire, vos presses sont des sabots qui ne valent pas cent écus, et dont il faut faire du feu.
- Des sabots."... s'écria le vieux Séchard, des sabots."... Prends l'inventaire et descendons l'I va sav oir six on inventions de méchante serrurerie manœuvrent comme ces bons vieux outils éprouvés. Après, tu n'auras pas le cœur d'injurier d'honnétes presses qui roulent comme des voitures en poste, et qui iront encore pendant toute ta vie sans nécessier la moindre réparation. Des sabots I Oui, c'est des sabots où tu trouveras dus elpour cuire des œufs! des sabots que ton père a manœuvrés peudant vingt aus, et qui lui ont servi à te faire et que tu es.
- Le père dégringola l'escalier raboteux, usé, tremblant, sans y chavirer; il ouvrit la porte de l'allée qui donnait dans l'actier, se précipita sur la première de ses presses sommoisement l'unitées et netuyées, il montra les fortes juméltes en bois de chêne frotté par son apprenti.
  - Est-ce là un amour de presse? dit-il.
- Il s'y trouvait le billet de faire part d'un mariage. Le vieil Ours abaissa la frisquette sur le tympan, le tympan sur le marbre qu'il fit rouler sous la presse; il tira le barreau, déroula la corde pour ramener le marbre, releva tympan et frisquette avec l'agi-

lité qu'aurait mise un jeune Ours. La presse ainsi manœnvrée jeta un si joli cri que vons enssiez dit d'nn oiseau qui serait venu heurter à une vitre et se serait enfui.

— Y a-t-il une seule presse anglaise capable d'aller ce train-là? dit le père à son fils étonné.

Le vieux Séchard courut successirement à la scoonde, à la troisième presse, sur chacune desquelles il fit la même manœuvre avec une égale habileté. La d'ernière offrit à son ceil troublé de vin un endroit négligé par l'apprenti; l'ivrogne, après avoir notablement juré, prit le pau de sa redingote pour la frotter, comme un maorignon qui lustre le poil d'un cheval à vendre.

— Ave ces trois presses-là, saus prote, tu peux gagner tes neuf mille francs par an, David. Comme ton fotur asseté; je m'oppose à ce que tu les remplaces par ces mandites presses en fonte qui usent les cractères. Vous avez crié miracle à Parise nvoyant l'inveution de ce maudit Anglàs; un ennenui de la Pariace, qui à voulu faire la fortune des fondeurs. Ah! vous avez voulu des Stanhope, en meri de vos Stanhope qui content chacune deux mille cinq cent francs, presque deux fois plus que valent mes trois hijoux ensemble, et qui vous échineut la lettre par leur défaut d'élasticité. Le ne suis pas instruit comme noi, mais retiens bien ceci : la vie des Stanhope est la mort du caractère. Ces trois presses te feront un bou nex, l'ouvrage sera proprement tirié, et les Angoumoisins ne l'en demanderont pas davantage. Imprime avec du fer ou avec du bois, avec de l'or ou de l'argent, ils ue c'en paieront pas un liard de plus.

— Item, dit David, ciuq milliers de livres de caractères, provenant de la fonderie de monsieur Vaflard... A ce nom, l'élève des Didot ne put s'empêcher de sourire.

— Ris, ris! Après douze ans, les caractères sont encore neufs. Voilà ce que j'appelle un fondeur! Monsieur Vallard est un honnête homme qui fournit de la matière dure; et, pour moi, le meilleur fondeur est celui chez lequel on va le tuoins souvent.

— Estimés dix mille francs, reprit David en continuant. Dix mille francs, mon père l mais c'est à quarante sous la livre, et messieurs Didot ne vendent leur cicéro neuf que trente-six sous la livre. Vos têtes de clous ne valent que le prix de la fonte, dix sous la livre.

- Tu donnes le nom de têtes de clous aux Bâtardes, aux Coulées, aux Roudes de monsieur Gillé, anciennement Imprimeur de l'Euspereur, des caractères qui valent six francs la livre, des chefsd'œuvre de gravure achetés il y a cinq ans, et dont plusieurs out encore le blanc de la fonte, tiens! Le vieux Séchard attrapa quelques cornets bleius de acretes qui n'avaient lamais servi et les montra.

— Je ne suis pas savant, je ne sais ni lire ni écrire, mais j'en sais encore assez pour deviner que les caractères d'écriture de la maison Gillé out été les pères des Anglaises de tes messieurs Didot. Voici une ronde, dit-il en désignant une casse et y prenant un M, une ronde de ciérro qui à pas encore été dégommée.

David s'apercut qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec son père. Il fallait tout admettre ou tout refuser, il se trouvait entre un non et un oui. Le vieil Ours avait compris dans l'inventaire iusqu'aux cordes de l'étendage. La plus petite ramette, les ais, les jattes, la pierre et les brosses à laver, tout était chiffré avec le scrupule d'un avare. Le total allait à treute mille francs, y compris le brevet de maître imprimeur et l'achalandage. David se demandait en luinième si l'affaire était ou uon faisable. En voyant son fils muet sur le chiffre, le vieux Séchard devint inquiet ; car il préférait un débat violent à une acceptation silencieuse. En ces sortes de marchés, le débat annonce un négociant canable qui défend ses intérêts. Oui tope à tout, disait le vienx Séchard, ne paye rien. Tout en épiant la pensée de son fils, il fit le dénombrement des méchants ustensiles uécessaires à l'exploitation d'une imprimerie en province; il amena successivement David devant une presse à satiuer, une presse à roguer pour faire les ouvrages de ville, et il lui en vanta l'usage et la solidité.

— Les vieux outils sont toujours les meilleurs, dit-il. On devrait en imprimerie les payer plus cher que les nenfs, comme cela se fait chez les batteurs d'or.

D'épouvanlables vignettes représentant des Hymens, des Annours, des morts qui soulevaient la pierre de leurs sépulcres en décrivait un V ou un N, d'énormes cadres à masques pour les affiches de spectacles, deviurent, par l'effet de l'éloquence avinée de Jérûme-Nicolas, des objets de la plus innuenses valeur. Il dit à son fils que les habitudes des gens de province étaient si fortemeut euracinées, qu'il essierait en vain de leur donner de plus belles choses. Lui, Jérôme-Nicolas Séchard, avait tenté de leur vendre des almanaclas milleurs que le Double Liégosis imprimé sur du papier à sucre l'éch. Ibien, le vrai Double Liégosis à vait été référé aux plus qua-

gnifiques almauachs. David reconnaîtrait bientôt l'importance de ces vieilleries, en les vendant plus cher que les plus coûteuses nouveautés.

— II-1 hat mon garçon, la province est la province, et Paris est Paris. Si un homme de l'Hommen, a'rarive pour laire faire son hillet de mariage, et que tu le lui imprimes sans un Amour avec des guirlandes, il ne se croira point marié, et te le rapportera s'il n'y voit qu'un M, comme chez tes messieurs Didot, qui sont la gloire de la Uppographie, mais dont les inventions ne seront pas adoptées avant cent aus dans les provinces. Et voilb.

— Moi qui l'ai donné la viel... dit le viell vivogne en levant la main vers l'étendage. Mais, David, à quoi donc évalues-tu le bres et 2. Sais-tu ce que vaut le Journal d'Annouces à dis sons la ligne, pri-vilège qui, à lui seul, a rapporté cinq cent francs le mois deruier? Mou gars, outre les livres, vois ce que prodissent les affiches et les registres de la Préfecture, la praisque de la Mairie et celle de l'Évéché! Tu es un fainéant qui ne vent pas faire as fortune. Ti marchandes le cheval qui doit te conduire à quelque beau domaine comme celui de Marsac.

A cet inventaire était joint un acte de société entre le pêre et le ills. Le bon père louait à la société sa maison pour une somme de douze cents francs, quoiqu'il ne l'ent achetée que six mille livres, et il s'y réservait une des deux chambres pratiquées dans les mansardes. Taut que David Séchard n'aurait pas remboursé les trente mille francs, les bénéfices se partageraient par moitié; le jour où il aurait remboursé cette somme à son père, il deviendrait seul et unique propriègaire de l'imprimer. David estima le brevet, la cut unique propriègaire de l'imprimer. David estima le brevet, la clientèle et le journal, sans s'occuper des outils; il crut pouvoir se libérer et accepta ces conditions. Habitué aux linasseries de paysan, et ne connaissant rien aux larges calculs des Parisiens, le père fut étonné d'une si prompte conclusion.

- Mon fils se serait-il enrichi? se dit-il, ou invente-t-il eu ce moment de ne pas me payer? Dans cette pensée, il le questionna pour savoir s'il apportait de l'argent, afin de le lui prendre en àcompte. La curiosité du père éveilla la défiance du fils. David resta boutonné jusqu'au mentou. Le lendemain, le vieux Séchard fit transporter par son apprenti dans la chambre au deuxième étage ses meubles qu'il comptait faire apporter à sa campagne par les charrettes qui y reviendraient à vide. Il livra les trois chambres du premier étage tout nues à son fils, de même qu'il le mit en possession de l'imprimerie sans lui donner uu centime pour payer les ouvriers. Quand David pria son père, en sa qualité d'associé, de contribuer à la mise nécessaire à l'exploitation commune, le vieux pressier fit l'ignorant. Il ne s'était pas obligé, dit-il, à donner de l'argent eu donnant sou imprimerie ; sa mise de fonds était faite. Pressé par la logique de son fils, il lui répondit que, quand il avait acheté l'imprimerie à la veuve Rouzeau, il s'était tiré d'affaire sans un sou. Si lui, pauvre ouvrier dénué de connaissances, avait réussi, un élève de Didot ferait encore mieux. D'ailleurs David avait gagné de l'argent qui provenait de l'éducation payée à la sueur du front de son vieux père, il pouvait bien l'employer aujourd'hui,
- Qu'as-tu fait de tes banques? lui dit-il en revenant à la charge afin d'éclaireir le problème que le silence de sou fils avait laissé la veille indécis.
- Mais n'ai-je pas eu à vivre , n'ai-je pas acheté des livres? répondit David indigné.
- Ah! tu achetais des livres? tu feras de mauvaises affaires. Les gens qui achètent des livres ne sont guère propres à en imprimer, répondit l'Ours.

David (prouva la plus horrible des humiliations, celle que cause l'abaissement d'un père : il uis faltu subri le flux de raisons viles, pleureuses, làches, commerciales par lesquelles le vieil avare formula son retus. Il refoula ses douleurs dans son âme, en se voyant seul, sans appui, en trouvat un spéculateur dans son père que, par curiosité philosophique, il voulut consaître A foud. Il lui fic beserveq u'il ne lui avait junuais demandé compte found. Il lui fic beserveq u'il ne lui avait junuais demandé compte de la fortune de sa mère. Si cette fortune ne pouvait entrer en compensation du prix de l'imprimerie, elle devait au moius servir à l'exploitation en commun.

— La fortunc de ta mère? dit le vieux Séchard, mais c'était son intelligence et sa beauté!

A cette réponse, David devina son père tout entier, et comprit que, pour en obtenir un compte, il faudrait lui intenter un procès interminable, coûteux et déshonorant. Ce noble cœur accepta le fardeau qui allait peser sur lui, car il savait avec combien de peines il acquitterait les engagements pris envers son père.

Je travaillerai, se dit-il. Après tout, si j'ai du mal, le bon-homme en a eu. Ne sera-ce pas d'ailleurs travailler pour moi-même?
 Je te laisse un trésor, dit le père inquiet du silence de son fils.

David demanda quel était ce trésor.

- Marion, dit le père.

Marion était une grosse fille de campague indispensable à l'exploitation de l'imprimerie : elle trempait le papier et le rognait, faisait les commissions et la cuisine, blanchissait le linge, déchargesit les voitures de papier, allait toucher l'argent et nettoyait les tamposition. Si Marion eût su lire, le vieux Séchard l'aurait mise à la composition.

Le père partit à pied pour la campagne. Onoique très-heureux de sa vente, déguisée sous le nom d'associatiou, il était inquiet de la manière dont il serait payé. Après les angoisses de la vente, viennent tonjours celles de sa réalisation. Toutes les passions sont essentiellement jésuitiques. Cet homnie, qui regardait l'instruction comme inutile, s'efforca de croire à l'influence de l'instruction. Il hypothéquait ses trente mille francs sur les idées d'honneur que l'éducation devait avoir développées chez son fils. En jeune homme bien élevé, David sucrait sang et eau pour payer ses engagements, ses connaissances lui feraient trouver des ressources, il s'était montré plein de beaux sentiments, il payerait! Beaucoup de pères, qui agissent ainsi, croient avoir agi paternellement, comme le vieux Séchard avait fini par se le persuader en atteignant son vignoble situé à Marsac, petit village à quatre lieues d'Angoulème. Ce domaine, où le précédent propriétaire avait bâti une jolie habitation, s'était augmenté d'aunée en année depuis 1809, époque où le vieil Ours l'avait acquis. Il y échangea les soins du pressoir contre ceux de la presse, et il était, comme il le disait, depuis trop long-temps dans les vignes pour ne pas s'y bien connaître.

Pendant la première année de sa retraite à la campagne, le père Séchard montra une figure soucieuse au-dessus de ses échalas : car il était toujours dans son vignoble, comme jadis il demeurait au milieu de son atelier. Ces trente mille fraucs inespérés le grisaient encore plus que la purée sentembrale, il les maniait idéalement entre ses pouces. Moins la somme était due, plus il désfrait l'encaisser. Aussi, souvent accourait-il de Marsac à Angoulème, attiré par ses inquié tudes. Il gravissait les rampes du rocher sur le haut duquel est assise la ville, il entrait dans l'atelier pour voir si son fils se tirait d'affaire. Or les presses étaieut à leurs places ; l'unique apprenti, coiffé d'un bounet de papier, décrassait les tampons; le vieil Ours entendait crier une presse sur quelque billet de faire part, il reconnaissait ses vieux caractères, il apercevait son fils et le prote, chacun lisant dans sa cage un livre que l'Ours prenait pour des épreuves. Après avoir diué avec David, il retournait alors à son domaine de Marsac en ruminant ses craintes. L'avarice a comme l'amour un don de seconde vue sur les futurs contingents, elle les flaire, elle les pressent. Loin de l'atelier où l'aspect de ses outils le fascinalt en le reportant aux jours où il faisait fortune, le vigneron trouvait chez son fils d'inquiétants symptômes d'inactivité. Le nom de Cointet frères l'effarouchait, Il le voyait dominant celui de Séchard et fils. Enfin il sentait le vent du malheur. Ce pressentiment était juste, le malheur planait sur la maison Séchard, Mals les avares ont un dieu. Par un concours de circonstances imprévues, ce dieu devait faire trébucher dans l'escarcelle de l'ivrogne le prix de sa vente usuraire. Volci pourquoi l'imprimerie Séchard tombait, malgré ses éléments de prospérité.

Indifferent à la réaction religieuse que produisait la Restauration dans le gouvernement, mais également insociant du Libéralisme, David gardait la plus muisible des neutralités en mattère politique et religieuse. Il se trouvait dans un temps on les commerçants de province devaient professer une opinion afin d'avoir des chalads, car il fallait opter entre la pratique des Libéraux et celle des Royalistes. Un amour qui vint au cœur de David et ses préoccupations scientifiques, son beau naturel l'empéchèrent d'avoir cette àpreté au gain qui constitue le vrai commerçant, et qui lui cett fait étutier les différences qui distinguent l'industrie province de fait étutier les différences qui distinguent l'industrie province de fait étutier les différences qui distinguent l'industrie province.

ciale de l'industrie parisienne. Les nuances si tranchées dans les Dénartements disparaissent dans le grand mouvement de Paris. Ses concurrents, les frères Cointet se mirent à l'unisson des opinions monarchiques, ils firent ostensiblement maigre, hantèrent la cathédrale, cultivèrent les prêtres, et réimprimèrent les premiers livres religieux dont le besoin se fit sentir. Les Cointet prirent ainsi l'avauce dans cette branche lucrative, et calomnièrent David Séchard en l'accusant de libéralisme et d'athéisme. Comment, disaient-ils, emplover un homme qui avait pour pêre un septembriseur, un ivrogne, un bonapartiste, un vieil avare qui devait lui laisser des monceaux d'or? Ils étaient pauvres, chargés de famille, tandis que David était garcon et serait puissamment riche; aussi n'en prenait-il qu'à son aise, etc. Influencés par ces accusations portées contre David, la Préfecture et l'Évêché finirent par donner le privilège de leurs impressions aux frères Cointet. Bientôt ces avides antagonistes, enhardis par l'Incurie de leur rival, créèrent un second journal d'annonces. La vieille imprimerle fut réduite aux impressions de la ville, et le produit de sa fenille d'annonces diminua de moitié. Riche de gains considérables réalisés sur les livres d'église et de piété, la maison Cointet proposa bientôt aux Séchard de leur acheter leur journal, afin d'avoir les annonces du département et les insertions judiciaires sans partage. Aussitôt que David eut transmis cette nouvelle à son père, le vieux vigueron, épouvanté déjà par les progrès de la maison Cointet, fondit de Marsac sur la place du Mûrier avec la rapidité du corbeau qui a flairé les cadavres d'un champ de bataille,

 Laisse-moi manœuvrer les Cointet, ne te mêle pas de cette affaire, dit-il à son fils.

Le vieillard eut bientôt deviné l'intérêt des Cointet, il les effraya par la sagacité de esa preperus. Son fils commettait une sottise qu'il veuilt empétier, disait-il.— Sar quoi reposera notre clientée, s'il cède notre journal? Les avonés, les notaires, tous les négocians de l'Houmeau seront libéraux je Es Cointet ont volun unie aux Séchard en les accusant de Libéralisme, ils leur ont ainsi préparé une planche de salut, les annonces de Libéraux restrout aux Séchard I Vendre le journal! mais autant vendre matériel et brevet. Il demandait alors aux Cointet soixante mille francs de l'imprimerie pour ne pas ruiner son fils : il ainsist son fils, il défondait son fils. Le vigneron se servit de son fils comme les paysans se servent de leurs femmes : son fils voulit un en voulait pas, solon les propositions qu'il arrachait une à une aux Coinete, et il les amena, nos sans efforts, à donner une somme de vingt-deux mille fancs pour le Journal de la Charente. Mais David dut s'engager à ne jamais imprimer quelque journal que ce füt, sons peine de treme mille francs de dommage-intérêts. Cette vente était le suicide de l'imprimerie Schard; mais le vigneron ne s'en inquiétait guère, Après le vol vient toipurs l'assassinat. Le bonhomme compait applique cette somme au payement de son fonds; et, pour la palper, il aurait donné David par-deussie lumarthe, d'autant plus que ce génant fils avait droit à la moitié de ce trèso insepéré. En dédommagement, le généreux père lui abandonas l'imprimerie, mais en maintenant le loyer de la maison aux faneux douze centra francs.

Depuis la vente du journal aux Cointet, le vieillard viut rarenuent en ville, il allégua son grant âge; mais la raison vériable était le peu d'intérêt qu'il portait à une imprimerie qui ne lui appartenait plus. Néanmoins il ne put entièrement répudier la vieille affection qu'il portait à ses outils. Quand ses affaires l'amenient à Angoulène, il ett été très-difficile de décider qu'i l'attirait le plus dans sa maison, ou de ses presses en bois ou de son fils, auquei il venait par forme demander ses loyers. Son ancien prote, devenu celui des Cointet, savait à quoi s'en tenir sur cette générosité paternelle; il dissil que ce fin renard se ménageait ainsi le droit d'intervenir dans les affaires de son fils, en devenant créancier privilégié par l'accumulation des loyers.

La nonchalante incurie de David Séchard avait des causes qui pediorion te caractère de ce jeune homme. Quedues jours après son installation dans l'imprimerie paternelle, il avait rencontré l'un de ses amis de oldige, alors en proie la plus prondon usière. L'ani de David Séchard était un jeune homme, alors âgé d'environ vingt et un ass, nommé Lucien Chardon, et fils d'on ancien chirurquien des armées républicanses mis hors de service par une blesser. La nautre avait fait un chimiste de mousieur Chardon le père, et le hasard l'avait établi pharmacien à Angoulôme. La mort le suprit au milieu des préparatifs nécessités par une lucratire découverte à la recherche de hequelle il avait consumé phasieurs années d'icudes scientifiques. Il voulait guérir toute espèce de gontte. La goute est la maladic des riches; et comme les riches payent cher la santé quand ils en sont privés, il avait choist ce problème à résoudre parmit tous ceux qui s'écaute d'forts à ses néclitations. Placé entre la science coux qui s'écaute d'forts à ses néclitations.

et l'empirisme, feu Chardon comprit que la science pouvait seule assurer sa fortune : il avait donc étudié les causes de la maladie, et basé son remède sur un certain régime qui l'appropriait à chaque tempérament. Il était mort pendant un séjour à Paris, où il sollicitait l'approbation de l'Académie des sciences, et perdit ainsi le fruit de ses travaux. Pressentant sa fortune, le pharmacien ne négligeait rien pour l'éducation de son fils et de sa fille, en sorte que l'entretieu de sa famille avait constamment dévoré les produits de sa pharmacie, Ainsi, non-sculement il laissa ses enfants dans la misère, mais encore, pour leur malheur, il les avait élevés dans l'espérance de destinées brillantes qui s'éteignirent avec lui. L'illustre Desplein, qui lui donna des soins, le vit mourir dans des convulsions de rage. Cette ambition out pour principe le violent amour que l'ancien chirurgien portait à sa femme, dernier rejeton de la famille de Rubempré, miraculeusement sauvé par lui de l'échafaud en 1793. Sans que la jeune fille eût voulu consentir à ce mensonge, il avait gagné du temps eu la disant enceinte. Après s'être en quelque sorte créé le droit de l'épouser, il l'épousa malgré leur commune pauvreté. Ses enfants, comme tous les enfants de l'amour, eurent pour tout héritage la merveilleuse beauté de lenr mère, présent si souvent fatal quand la misère l'accompagne. Ces espérances, ces travaux, ces désespoirs si vivement épousés avaient profondément altéré la beauté de madame Chardon , de même que les lentes dégradations de l'indigence avaient changé ses mœurs : mais son courage et celui de ses enfants égala leur infortune. La pauvre veuve vendit la pharmacie, située dans la Grand'rue de l'Houmeau, le principal faubourg d'Angoulême. Le prix de la pharmacie lui permit de se constituer trois ceuts francs de rente, somme insuffisante pour sa propre existence; mais elle et sa fille acceptèrent leur position sans en rougir, et se vouèrent à des travaux mercenaires. La mère gardait les femmes en couche, et ses bonues façons la faisaient préférer à toute autre daus les maisons riches, où elle vivait sans rien coûter à ses enfants, tout en gagnant vingt sous par jour. Pour éviter à son fils le désagrément de voir sa mère dans un pareil abaissement de condition, elle avait pris le nom de madame Charlotte. Les personnes qui réclamaient ses soins s'adressaient à monsieur Postel , le successeur de monsieur Chardou. La sœur de Lucien travaillait chez une blanchisseuse de fin, sa voisine, et gagnait environ quinze sous par jour ; elle conduisait les ouvrières, et jouissait dans l'atelier d'une

espèce de suprématie qui la sortait un peu de la classe des grisettes. Les faibles produits de leur travail, joints aux trois ceuts livres de rente de madame Chardon, arrivaient environ à huit cents francs par an, avec lesquels ces trois personnes devaient vivre, s'habiller et se loger. La stricte économie de ce ménage rendait à peine suffisante cette somme, presque entièrement absorbée par Lucien. Madame Chardon et sa fille Eve croyaient eu Lucien comme la femme de Mahomet crut en son mari ; leur dévoueuent à son avenir était sans bornes. Cette pauvre famille demeurait à l'Iloumeau dans nn logement loué pour une très-modique somme par le successeur de monsieur Chardon, et situé au foud d'une cour intérieure, au-dessus du laboratoire. Lucien y occupait une misérable chambre en mansarde. Stimulé par un père qui, passiouné pour les sciences naturelles, l'avait d'abord poussé dans cette voie, Lucien fut un des plus brillants élèves du collége d'Angoulème, où il se trouvait en Troisième lorsque Séchard y finissait ses études,

Ouand le hasard fit rencontrer les deux camarades de collége, Lncien, fatigué de boire à la grossière coupe de la misère, était sur le noint de prendre un de ces partis extrêmes auxquels on se décide à vingt aus. Quaraute francs par mois que David donna généreusement à Lucien en s'offrant à lui apprendre le métier de prote, quoiqu'uu prote lui fût parfaitement inutile, sauva Lucien de son désespoir. Les liens de leur amitié de collége aiusi renouvelés se resserrèrent bientôt par les similitudes de leurs destinées et par les différences de leurs caractères. Tous deux, l'esprit gros de plusieurs fortunes, ils possédaient cette haute intelligence qui met l'homme de plain-pied avec toutes les semmités, et se voyaient jetés au fond de la société. Cette injustice du sort fut un lien puissant. Puis tous deux étaient arrivés à la poésie par une pente différente. Quoique destiné aux spéculations les plus élevées des sciences naturelles . Lucien se portait avec ardeur vers la gloire littéraire ; tandis que David , que son génie méditatif prédisposait à la poésie, inclinait par goût vers les sciences exactes. Cette interposition des rôles eugendra comme une fraternité spirituelle. Lucieu communiqua bientôt à David les hautes yues qu'il tenait de son père sur les applications de la Science à l'Industrie, et David fit apercevoir à Lucien les routes nouvelles on il devait s'engager dans la littérature pour s'y faire un nom et une fortune. L'amitié de ces deux jeunes gens devint en peu de jours nne de ces passions qui ne naissent qu'au sortir de l'adolescence,

David entrevit bientôt la belle Eve, et s'en éprit, comme se prennent les esprits mélaucoliques et méditatifs, L'Et nunc et semper et in secula seculorum de la liturgie est la devise de ces sublimes poètes incounus dont les œuvres consistent en de magnifiques épopées enfantées et perdues entre deux cœurs! Quand l'amant ent pénétré le secret des espérances que la mère et la sœur de Lucien mettaient en ce beau front de poète, quand leur dévouement avengle lui fut connu, il trouva doux de se rapprocher de sa maîtresse en partageant ses immolations et ses espérances. Lucien fut donc pour David un frère choisi. Comme les Ultras qui voulaient être plus royalistes que le Roi , David ontra la foi que la mère et la sœur de Lucien avaient en son génie, il le gâta comme une mère gâte son enfant. Durant une de ces conversations où, pressés par le défaut d'argent qui leur liait les mains, ils ruminaient, comme tous les jeunes gens, les moyens de réaliser une prompte fortune en secouant tous les arbres déjà dépouillés par les premiers venus sans en obtenir de fruits. Lucien se souvint de deux idées émises par sou père. Monsieur Chardon avait parlé de réduire de moitié le prix du sucre par l'emploi d'un nouvel agent chimique, et de diminuer d'autant le prix du papier, en tirant de l'Amérique certaines matières végétales analogues à celles dont se servent les Chinois et qui coûtaient peu. David s'empara de cette idée en y voyant une fortune, et considéra Lucien comme un bienfaiteur envers lequel il ne pourrait iamais s'acquitter.

Chacun devine combien les pensées dominantes et la vie intérieure des deux anis les rendaient impropres à gêrer une impriuneire. Loin de rapporter quinze à vingt unille francs, comme celldes frères Cointet, imprineur-libraires de l'Échéch, propriétaire, du Courrier de la Charrente, désornais le seul journal du département, l'imprimerie de Séchard lis produissit à peine trois ceurs francs par mois, sur lesques il fallait prélèver le traiment du prote, les gages de Marion, les impositions, le loyer; ce qui réduisit bavid à une ceutaine de france par mois. Des homanes actifs et industrieux auraignt renouvéel les caractères, achté des prosesen fer, se seriaient procuré dats la librairie parisieux des ouvrages qu'ils cussent imprimés à bas prix; mais le maître et le prote, perdus dang les absorbants travaux de l'intelligence, se contentaieut des ouvrages que leur donnaient leurs derniers clients. Les frères Cointe avaient fini par connaître le caractère et les meurs de David, ils ne le calomnisient plus; au contraire, une sage politique leur conscillait de laisser vivoer cette imprimerier, et de l'entretenir dans une hounète médiocrité, pour qu'elle ne tombat point entre les mains de quelque redoutable antagoniste; ils y envoyaient euxmèmes les ouvrages dis de ville. Annis, sans les saorie, David S'échard n'existait, commercialement parlant, que par un habite calcul de ses concurrents. Heureux de ce qu'ils nommaient sa manie, les Cointet avaient pour lui des procédés en apparence pleins de droiture et de loyauté; mais la sigssiaent, en refaillé, comme l'àdministration des Messageries, lorsqu'elle simule une concurrence pour en évite une véritable.

L'extérieur de la maison Séchard était en harmonie avec la crasse avarice qui régnait à l'intérieur, où le vieil Ours n'avait iamais rien réparé. La pluie, le soleil, les intempéries de chaque saison avaient donné l'aspect d'un vieux tronc d'arbre à la porte de l'allée, tant elle était sillonnée de fentes inégales. La facade, mal bâtic en pierres et en briques mélées saus symétrie, semblait plier sous le poids d'un toit vermoulu surchargé de ces tuiles creuses qui composent toutes les toitures dans le midi de la France. Le vitrage vermoulu était garni de ces énormes volets maintenus par les épaisses traverses qu'exige la chaleur du climat. Il cût été difficile de trouver dans tout Angoulême une maison aussi lézardée que celle-là, qui ne tenait plus que par la force du ciment. Imaginez cet atelier clair aux deux extrémités, sombre au milieu, ses murs couverts d'affiches, brunis en bas par le contact des ouvriers qui y avaient roulé depuis trente ans, son attirail de cordes au plancher, ses piles de papier, ses vicilles presses, ses tas de payés à charger les papiers trempés, ses rangs de casses, et au bont les deux cages où, chacun de leur côté, se tenaient le maître et le prote; yous comprendrez alors l'existence des deux amis.

En 1821, dans les premiers jours du mois de mai, David et Lucien étaient près du vitrage de la cour an unonent où, res deux heures, leurs quatre ou cinq ouvriers quittèrent l'atelier pour aller dince que de maire vi son appreut le fernant la porte à sonnette qui donnait sur la rue, il emmena Lucien dans la cour, commes la senteur des papiers, des encriers, des presses et des vieux bois lui cit été insapportable. Tons deux s'assirent sous un berecau d'où leurs yeux pouraient voir quiconque entrerait dans l'atelier. Les rayons du soleil qui se jousient dans les pampers de la treille caressèrent les deux poètes en les euveloppant de sa lumière comme d'une auréole. Le contraste produit par l'opposition de ces deux caractères et de ces deux figures fut alors si vigoureusement accusé, qu'il aurait séduit la brosse d'un grand peintre. David avait les formes que donne la nature aux êtres destinés à de grandes luttes, éclatantes ou secrètes. Son large buste était flanqué par de fortes épaules en harmonie avec la plénitude de toutes ses formes. Son visage, brun de ton, coloré, gras, supporté par un gros cou, enveloppé d'une abondaute forêt de cheveux noirs, ressemblait au premier abord à celui des chauoines chautés par Boileau; mais un second examen vous révélait dans les sillons des lèvres épaisses, dans la fossette du menton, dans la tournure d'un nez carré, fendu par un méplat tourmenté, dans les yeux surtout! le feu coutinu d'un unique amour, la sagacité du penseur, l'ardente mélancolie d'un esprit qui pouvait embrasser les deux extrémités de l'horizon. en en pénétrant toutes les sinuosités, et qui se dégoûtait facilement des jouissances tout idéales en v portant les clartés de l'analyse. Si l'on devinait dans cette face les éclairs du génie qui s'élance, on voyait aussi les cendres auprès du volcan : l'espérance s'y éteignait dans un profoud sentiment du néant social où la naissauce obscure et le défaut de fortune maintiennent tant d'esprits supérieurs, Auprès du pauvre imprimeur, à qui son état, quoique si voisin de l'in telligence, donnait des nausées, auprès de ce Silène lourdement appuyé sur lui-même qui buvait à longs traits dans la coupe de la scieuce et de la poésie, en s'enivraut afin d'oublier les malheurs de la vie de province, Lucien se tenait dans la pose graciense tronvée par les sculpteurs pour le Bacchus indieu. Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique : c'était un front et un nez grecs, la blancheur veloutée des femmes, des yeux noirs tant ils étaient bleus, des veux pleins d'amour, et dont le blanc le disputait en fraîcheur à celui d'un enfant. Ces beaux yeux étaient surmontés de sourcils comme tracés par un pinceau chinois et bordés de longs cils châtains. Le long des joues brillait un duvet soyeux dont la couleur s'harmoniait à celle d'une blonde chevelure naturellement bouclée. Une suavité divine respirait dans ses tempes d'un blanc doré. Une incomparable noblesse était empreinte dans son menton court, relevé sans brusquerie. Le sourire des anges tristes errait sur ses lèvres de corail rehaussées par de belles dents. Il avait les mains de l'homme bien né, des mains élégantes, à un

signe desquelles les hommes devaient oblir et que les femmes aiment à bajasr. Lucien était infine et de taillé mojenne. A rois sa pieds, un homme aurait été d'autaut plus tenté de le prendre pour non jeune fille déguiéec, que, emblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucienx, il avait les hanches conformées comme celles d'une forenne. Cet indice, rareument trompieur, était vai dicez Lucien, que la peute de son ceprit remanna tamenait souvent, quand il analysait l'état actuel de la société, sur le terrain de la dépravation particulière aux foliphomates qui croist que le succès est la justification de tous les moyens, quelque houteux qu'ils soient. L'un des malheurs auvquels sont sommis les grandes intelligences, c'est de comprendre forcément toutes choses, les vices laussi blen que les vertus.

Ces deux jeunes gens jugeaient la société d'autant plus souverainement qu'ils s'y trouvaient placés plus bas, car les hommes mécounns se vengent de l'humilité de leur position par la hauteur de leur coup d'œil. Mais anssi leur désespoir était d'autant plus amer qu'ils allaient ainsi plus rapidement là où les portait leur véritable destinée. Lucien avait beaucoup lu , beaucoup comparé : David avait beaucoup pensé, beaucoup médité. Malgré les apparences d'une santé vigoureuse et rustique, l'imprimenr était uu génie mélancolique et maladif, il doutait de lui-même; tandis que Lucien, doué d'un esprit entreprenant, mais mobile, avait une audace en désaccord avec sa tournure molle, presque débile, mais pleine de grâces féminines. Lucien avait au plus haut degré le caractère gascon, hardi, brave, aventureux, qui s'exagère le bien et amoindrit le mal, qui ne recule point devant une faute s'il y a profit, et qui se moque du vice s'il s'en fait un marchepied. Ces dispositions d'ambitieux étaient alors comprimées par les belles illusions de la jeunesse, par l'ardeur qui le portait vers les nobles moyens que les homnies amoureux de gloire emploient avant tous les autres. Il n'était encore anx prises qu'avec ses désirs et nou avec les difficultés de la vie, avec sa propre puissance et non avec la lâcheté des hommes, qui est d'un fatal exemple pour les esprits mobiles. Vivement séduit par le brillant de l'esprit de Lucien. David l'admirait tout en rectifiant les erreurs dans lesquelles le jetait la furie francaise. Cet homme juste avait un caractère timide en désaccord avec sa forte constitution, mais il ne manquait point de la persistance des hommes du Nord. S'il entrevoyait toutes les difficultés, il se prometuit de les vaincre sans se rebuter; et, s'il avait la fermeté d'une vertu vraiment apostolique, il à lexapérait par les grâces d'une inéquisable indiquence. Dans cette amité déjà vielle, l'un des devu aimait avec idolàtrie, et c'était David. Aussi Lucien commandait-il en femme qui se sait aimée. David obéssait avec palsir. La beaude phi sèque de son ami comportait une supériorité qu'il acceptait en se trouvant lourd et commun.

 Au bœuf l'agriculture patiente, à l'oisean la vie insouciante; se disait l'imprimeur. Je serai le bœuf, Lucien sera l'aigle.

Depuis environ trois ans, les deux amis avaient donc confondileurs destinées à brillaines dans l'avoir. Ils lissient les grandes couvres qui appartent depois la pais aur l'horton litteraire et scientifique, les ouvrages de Schiller, de Gouhe, de lord Byron, de Walter Scott, de Joan Paul, de Berzelius, de Pavy, de Chrive, de Lamartine, etc. Ils s'échauffaient à ces grands foyers, lis s'essayaient en des couvres avortées ou priese, quittées et reprises avec ardeur. Ils travaillaient continuellement sans lasser les inépuisables forces de la jeunesse. Également pauvres, mais dévorès par l'amond de l'art et de la seience, ils oubhisient la misère présente en s'occupant à lejer les fondements de leur renommée.

 Lucien, sais-tu ce que je viens de recevoir de Paris? dit l'imprimeur en tirant de sa poche un petit volume in-18. Écoute!

David Int, conme savent lire les poètes, l'idylle d'André de Chénier intitulée Néère, puis celle du Jenne Malade, puis l'élégie surle suicide, celle dans le goût ancien, et les deux derniers Tambes.

Voils donc eq u'est André de Chénier? s'écris Louien à phisieurs reprises. Il est désespérant, répétait-il pour la troisieur fois quand David trop énu pour continuer lui laissa prendre le volunie.
 Un poète retrouvé par un poète! dit-il en voyant la signature de la préface.

- Après avoir produit ce volume, reprit David, Chénier croyañ n'avoir rien fait qui fût digne d'être publié.

Lucien lut à son tour l'épique morceau de l'Avengle et plusieurs élégies. Quand il tomba sur le fragment :

S'ils n'ont point de bouheur, en est-it sur la terre?

il baisa le livre, et les deux amis pleurèrent, car tous deux aimaient avec idolâtrie. Les pampres s'étaient colorés, les vieux murs de la maison, fendillés, bossués, inégalement traversés par d'ignobles lêzardes, avaient été revêtus de canuelures, de bossages, de bas-reliefs et des innombrables chefs-d'œuvre de je ne sais quelle architecture par les doigts d'une fée. La Fantaisie avait secoué ses fleurs et ses rubis sur la petite cour obscure. La Camille d'André Chénier était devenue pour David son Éve adorée, et pour Lucien une grande dame qu'il courtisait. La Poésie avait seconé les pans maiestueux de sa robe étoilée sur l'atelier où grimacaient les Singes et les Ours de la typographie. Cinq heures sonnaient, mais les deux amis n'avaient ni faim ni soif; la vie leur était un rêve d'or, ils avaient tous les trésors de la terre à leurs pieds, ils apercevaient ce coin d'horizon bleuâtre indiqué du doigt par l'Espérance à ceux dout la vie est orageuse, et auxquels sa voix de sirène dit : « Allez , volez , vous échapperez au malheur par cet espace d'or, d'argent ou d'azur. » En ce moment l'apprenti de l'imprimerie ouvrit la petite porte vitrée qui donnait de l'atelier dans la cour, et désigna les deux amis à un inconnu qui s'avança vers eux en les saluant.

— Monsienr, dit-il à David en tirant de sa poche un énorme cahier, voici un mémoire que je désirerais faire imprimer, voudriez-vous évaluer ce qu'il coûtera?

 Monsieur, nous n'imprimons pas des manuscrits si considérables, répondit David sans regarder le cahier, voyez messieurs Cointet.

— Mais nous avons cependant un très-joli caractère qui pourrait convenir, reprit Lucien en prenant le manuscrit. Il faudrait que vous eussiez la complaisance de revenir demain, et de nous laisser votre ouvrage pour estimer les frais d'impression.

- N'est-ce pas à mousieur Lucien Chardon que j'ai l'honneur.....

Oui, monsienr, répondit le prote.

 Je suis heureux, monsieur, dit l'auteur, d'avoir pu rencontrer un jeune poète promis à de si belles destinées. Je suis envoyé par madame de Bargeton.

En estendant ce nom , Lucien rought et halbuta quedques mots pour exprimer se reconniasme de l'inferêt que his portait madame de Bargeton. David remarqua la rougeur et l'embarras de son ami, qu'il bissa soutenant la conversation avec le gentilhomme campaguard, auteur d'un mémoire sur la culture des vers à soie, et que la vanité poussait à se faire imprimer pour pouvoir être lu par ses collègues de la Société d'agriculture.

- Hél bien, Lucien, dit David quand le gentilhomme s'en alla, aimerais-tu madame de Bargeton ?
  - Éperdument !
- Mais vous êtes plus séparés l'un de l'autre par les préjugés que si vous étiez, elle à Pékin, toi dans le Groenland.

  Le releate de deux servet seigneles de contract de la leur de la
- La volonté de deux amants triomphe de tout , dit Lucien en baissant les yeux.
- Tu nous oublieras, répondit le craintif amant de la belle Éve,
   Peut-être t'ai-je, au contraire, sacrifié ma maîtresse, s'écria Lucien.
  - Que veux-tu dire?
- Malgré mon amour, malgré les divers intérêts qui me portent à m'impatrouiser chez elle, je lui ai dit que je n'y retournerais jamàs si un homme de qui les taleuts étaient supérieurs aux miens, dont l'avenir derait être glorieux, si David Séchard, mon frère, mon auit, n'y était reçu. Je dois trouver une réponse à la maison. Mais quoique tous les aristocrates soient invités ce soir pour m'entendre lire des vers, si la réponse est négative, je ne remettrai jamais les pieds thez madame de Bargeton.
- David serra violemment la main de Lucien, après s'être essuyé les yeux. Six heures sonuèrent,
  - Eve doit être inquiète, adieu, dit brusquement Lucien.
- Il s'échappa, laissant David en proie à l'une de ces émotions que l'on ne sent aussi complétement qu'à cet âge, surtout dans la situation où se trouvaient ces deux jeunes cygnes auxquels la vie de province n'avait pas encore coupé les ailes.
- Cœur d'or l s'écria David en accompagnant de l'œil Lucien qui traversait l'atelier.
- Lucien descendit à l'Houmeau par la belle promenade de Beaulieu, par la rue du Minage et la Porte-Saint-Pierre. S'il prenait aiusi le chemin le plus long, dites-vous que la maison de madame de Bargeton était située sur cette route. Il éprouvait tant de plaisir à passer sous les fenêtres de cette femme, même à son insu, que depuis deux moisi lne revenait plus à l'Houmeau par la Porte-Palet.

En arrivant sous les arbres de Beaulieu, il contempla la distance qui sépariat Angueliene de l'Houneau. Les meuers du pays avaient élevé des barrières morales bien autremeut difficiles à franchir que les rampes par où descendait Lucien. Le jeune ambitieux qui venait de s'iutroduire dans l'hôtel de Bargeton en jetant la gloire comme un pont volont entre la ville et le fanhourg, était inquité de la décision de sa maîtresse comme un favoir qui craint une disgrace après avoir essajé d'étendre son pouvoir. Ces pardeis doivent paraître doscures à ceux qui n'ont pas encore observé les meurs particulères aux cités divisées en ville haute et ville basse; mais il est d'antant plus névéssaire d'entrer ici daus quelques explications sur Angoukine, qu'elles feront comprendre madame de Bargeton, un des personnaess les nius innoratats de cette histoire.

Angoulème est une vieille ville, bâtie an sommet d'une roche en pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. Ce rocher tient vers le Périgord à une longue colline qu'il termine brusquement sur la route de Paris à Bordeaux, en formant une sorte de promontoire dessiné par trois pittoresques vallées. L'importance qu'avait cette ville au temps des guerres religieuses est attestée par ses remparts, par ses portes et par les restes d'une forteresse assise sur le piton du rocher. Sa situation en faisait jadis un point straté-'gique également précieux aux catholiques et aux calvinistes: mais sa force d'autrefois constitue sa faiblesse aujourd'hui : en l'empêchant de s'étaler sur la Charente, ses remparts et la pente trop rapide du rocher l'ont condamnée à la plus funeste immobilité. Vers le temps où cette histoire s'y passa, le Gouvernement essayait de pousser la ville vers le Périgord en bâtissant le long de la colline le palais de la préfecture, une école de marine, des établissements militaires, en préparant des routes. Mais le Commerce avait pris les devants ailleurs. Depuis long-temps le bourg de l'Houmeau s'était agrandi comme une conche de champignons an pied du rocher et sur les bórds de la rivière, le long de laquelle passe la grande route de Paris à Bordeaux. Personue n'ignore la célébrité des papeteries d'Angoulème, qui, depuis trois siècles, s'étaient forcément établies sur la Charente et sur ses afflúents où elles trouvèrent des chutes d'eau. L'État avait fondé à Ruelle sa plus considérable fondérie de canons pour la marine. Le roulage, la poste, les auberges, le charronnage, les entreprises de voitures publiques, tontes les industries qui vivent par la route et par la rivière, se groupèrent au bas d'Angoulème pour éviter les difficultés que présentent ses abords. Naturellement les tanneries, les blanchisseries, tons les commerces aquatiques restèrent à la portée de la Charente; pnis les magasins d'eaux-de-vie, les dépôts de toutes les matières premières voituré, s par la rivière, enfin tout le transit borda la Charente de ses établis-

sements. Le fanhoure de l'Houmeau devint donc une ville industriense et riche, une seconde Angonlème que jalousa la ville hante où restèrent le Gouvernement, l'Évêché, la Justice, l'aristocratic, Ainsi, l'Houmeau, malgré son active et croissante puissance, ne fut qu'une annexe d'Angonlème. En haut la Noblesse et le Pouvoir. en bas le Commerce et l'Argent; deux zones sociales constamment ennemies en tous lieux : aussi est-il difficile de deviner qui des deux villes hait le plus sa rivale. La Restauration avait depuis neuf ans aggravé cet état de choses assez calme sous l'Empire. La plupart des maisons du Haut-Angoulème sont habitées ou par des familles pobles ou par d'antiques familles bourgeoises qui vivent de leurs revenus, et composent une sorte de nation autochthone dans laquelle les étrangers ne sont jamais reçus. A peine si, après deux cents ans d'habitation, si après une alliance avec l'une des familles primordiales, une famille venue de quelque province voisine se voit adoptée; aux yeux des indigènes elle semble être arrivée d'hier dans le pays. Les Préfets, les Receveurs-Généraux, les Administrations qui se sont succédé depuis quarante ans, ont tenté de civiliser ces vieilles familles perchées sur leur roche comme des corbeaux défiants : les familles ont accepté leurs fêtés et leurs diners; mais quant à les 'admettre chez elles, elles s'y sont refusées constamment. Moquenses, dénigrantes, jalouses, avarcs, elles se marient entre elles, se forment en bataillon serré pour ne laisser ni sortir ni entrer personne; les créations du luxe moderne, elles les ignorent, Pour elles, envoyer un enfant à Paris, c'est vouloir le perdre. Cette prudence peint les mœurs et les contumes arriérées de ces maisons atteintes d'un royalisme inintelligent, entichées de dévotion plutôt que religieuses, qui toutes vivent immobiles comme leur ville et son rocher. Angoulème jouit cependant d'une grande réputation dans les provinces adjacentes pour l'éducation qu'on y reçoit. Les villes voisines y envoient leurs filles dans les pensions et dans les couvents. Il est facile de concevoir combien l'esprit de caste infine sur les sentiments qui divisent Angoulème et l'Houmeau. Le Commerce est riche, la Noblesse est généralement pauvre; l'une se venge de l'autre par un mépris égal des deux-côtés. La bourgeoisie d'Augoulème épouse cette querelle. Le marchand de la haute ville dit d'un négociant du faubourg, avec un accent indéfinissable : -C'est un homme de l'Honmeau l En dessinant la position de la noblesse en France et lui donnant des espérances qui ne pouvaient se

réaliser sans un bouleversement général, la Restauration étendit la distance morale qui séparait, encore plus furtement que la distance locale, Angoulême de l'Houmeau. La société noble, unie alors au gouvernement, devint là plus exclusive qu'en tout autre endroit de la France, L'habitant de l'Houmeau ressemblait assez à un paria. De là procédaient ces haines sourdes et profondes qui donnèrent une effroyable unanimité à l'insurrection de 1830, et détruisirent les éléments d'un durable État Social en France. La morgue de la noblesse de cour désaffectionna du trône la noblesse de province, autant que celle-ci désaffectionnait la bourgeoisie, en en froissant toutes les vauités. Un homme de l'Houmeau, fils d'un pharmacien, introduit chez madame de Bargeton, était donc une petite révolution. Quels en étaient les auteurs? Lamartine et Victor Hugo. Casimir Delavigne et Jony, Béranger et Chateaubriand, Villemain et M. Aiguan, Soumet et Tissot, Étienne et d'Avrigny, Benjamin-Constant et La Mennais. Cousin et Michaud, enfin les vieilles aussi bien que les jeunes illustrations littéraires, les Libéraux comme les Royalistes. Madame de Bargeton aimait les arts et les lettres, goût extravagant, manie hautement déplorée dans Angoulême, mais qu'il est nécessaire de instifier en esquissant la vie de cette femme née pour être célèbre, maintenue dans l'obscurité par de fatales circonstances, et dont l'influence détermina la destinée de Lucien.

Monsieur de Bargeton était l'arrière-petit-fils d'un Jurat de Bordeaux, nommé Mirault, anobli sous Louis XIII par suite d'un lung exercice en sa charge, Sous Louis XIV, son fils, devenu Mirault de Bargeton, fut officier dans les Gardes de la Porte, et fit un si grand mariage d'argent, que, sous Louis XV, son fils fut appelé purcment et simplement monsieur de Bargeton. Ce monsieur de Bargeton, petit-fils de monsieur Mirault-le-Jurat, tint si fort à se conduire en parfait gentilhomme, qu'il mangea tous les biens de la famille, et en arrêta la fortune. Deux de ses frères, grauds-oncles du Bargeton actuel, redeviurent négociants, en sorte qu'il se trouve des Mirault dans le commerce à Bordeaux. Comme la terre de Bargeton, située en Angoumois dans la mouvance du fief de La Rochefoucauld, était substituée, ainsi qu'une maison d'Angoulème, appelée l'hôtel de Bargeton, le petit-fils de monsieur de Bargeton-le-mangeur hérita de ces deux biens. En 1789 il perdit ses droits utiles, et n'eut plus que le revenu de la terre, qui valait environ six mille livres de rente. Si son grand-père eût suivi les glorieux exemples de Bargeton I<sup>er</sup> et de Bargeton II, Bargeton V, qui peut se surnommer le Muet, aurait été marquis de Bargeton ; il se fût allié à quelque grande famille, se serait trouvé duc et pair comme tant d'autres; taudis qu'en 1805, il fut très-flatté d'épouser mademoiselle Marie-Louise-Anaïs de Nègrepelisse, fille d'un gentilhomme oublié depuis long-temps dans sa gentilhommière, quoiqu'il appartînt à la branche cadette d'une des plus autiques familles du Midi de la France. Il y eut un Nègrepelisse parmi les otages de saint Louis : mais le chef de la branche aîuée porte l'illustre nom d'Espard, acquis sous Henri IV par un mariage avec l'héritière de cette famille. Ce gentilhomme, cadet d'un cadet, vivait sur le bieu de sa femme, petite terre située près de Barbezieux, qu'il exploitait à merveille en allant vendre son blé au marché, brûlant. lui-même son vin, et se moquant des railleries pourvu qu'il entassât des écus, et que de temps en temps il pût amplifier son domaine

Des circonstances assez rares au fond des provinces avaient inspiré à madame de Bargeton le goût de la musique et de la littérature. Pendant la Révolution, un abbé Niollant, le meilleur élève de l'abbé Roze, se cacha dans le petit castel d'Escarbas, en y apportant son bagage de compositeur. Il avait largement pavé l'hospitalité du vieux gentilhomme en faisant l'éducation de sa fille, Anaïs, nonimée Naïs par abréviation, et qui sans cette aventure eût été abandonnée à elle-même ou, par un plus grand malheur, à quelque mauvaise femme de chambre, Non-seulement l'abbé était musicien, mais il possédait des connaissances étendues en littérature, il savait l'italien et l'allemand. Il enseigna donc ces deux langues et le contrepoint à mademoiselle de Nègrepelisse; il lui expliqua les grandes œuvres littéraires de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, en déchiffrant avec elle la musique de tous les maîtres. Enfin, pour combattre le désœuvrement de la profonde solitude à laquelle les condamnaient les événements politiques, il lui apprit le grec et le latin, et lui donna quelque teinture des sciences naturelles. La présence d'une mère ne modifia point cette mâle éducation chez une jeune personne déjà trop portée à l'indépendance par la vie champêtre. L'abbé Niollant, âme enthousiaste et poétique, était surrout remarquable par l'esprit particulier aux artistes qui comnorte plusieurs prisables qualités, mais qui s'élève au-dessus des idées bourgeoises par la liberté des jugements et par l'étendue des apercus. Si, daus le monde, cet esprit se fait pardonner ses témérités par son originale profondeur, il peut sembler nuisible dans la vie privée par les écarts qu'il inspire. L'abbé ne manquait poiut de cœur, ses idées furent donc contagieuses pour une jeune fille chez qui l'exaltation naturelle aux jeunes personnes se trouvait corroborée par la solitude de la campagné. L'abbé Niollant communiqua sa hardiesse d'examen et sa facilité de jugement à son élève, sans songer que ces qualités si nécessaires à un homme deviennent des défauts chez une femme destinée aux humbles occupations d'une mère de famille. Quoique l'abbé recommandat continuellement à son élève d'être d'autant plus gracieuse et modeste, que son savoir était plus étendu, mademoiselle de Nègrepelisse prit une excellente opinion d'elle-même, et conçut un robuste mépris pour l'humanité. Ne voyant autour d'elle que des inférieurs et des gens empressés de lui obéir, elle eut la hauteur des grandes dames, sans avoir les douces fourberies de leur politesse. Flattée dans toutes ses vanités par un pauvre abbé qui s'admirait en elle comme un auteur dans son œuvre, elle eut le malheur de ue rencontrer aucun point de comparaison qui l'aidât à se juger. Le manque de compagnie est un des plus grands iuconvénients de la vie de campagne. Faute de rapporter aux autres les petits sacrifices exigés par le maintien et la toilette, on perd l'habitude de se gêner pour autrui. Tout en nous se vicie alors, la forme et l'esprit. N'étant pas réprimée par le commerce de la société, la hardiesse des idées de mademoiselle de Negrepelisse passa dans ses manières, dans son regard; elle eut cet air cavalier qui paraît au premier abord original, mais qui ne sied qu'aux femmes de vie aventureuse. Ainsi cette éducation, dont les aspérités se seraient polies dans les hautes régious sociales, devait la rendre ridicule à Augoulême, alors que ses adorateurs cesseraieut de diviniser des erreurs, gracieuses peudant la jeunesse seulement. Quant à mousieur de Nègrepelisse, il aurait douné tous les livres de sa fille pour sauver uu bœuf malade; car il était si avare qu'il ue. lui aurait pas accordé deux liards au delà du revenu auquel elle avait droit, quand même il eût été question de lui acheter la bagatelle la plus nécessaire à son éducation. L'abbé mourut en 1802. avant le mariage de sa chère enfant, mariage qu'il aurait sans doute déconseillé. Le vieux gentilhonme se trouva bien empêché de sa fille quand l'abbé fut mort. Il se sentit trop faible pour soutenir la lutte qui allait éclater entre son avarice et l'esprit indépen-

daut de sa fille inoccupée. Comme toutes les jennes personnes sorties de la route tracée où doivent chemiuer les femmes, Naïs avait jugé le mariage et s'en souciait peu. Elle répugnalt à soumettre son intelligence et sa personne aux hommes sans valeur et sans grandeur personnelle qu'elle avait pu rencontrer. Elle voulait commander, et devait obéir. Entre obéir à des caprices grossiers, à des esprits sans iudulgence pour ses goûts, et s'enfuir avec un amant qui lui plairait, elle u'aurait pas hésité. Monsieur de Nègrepelisse était encore assez gentilhomme pour craindre que mésalliance. Comme beaucoup de pères, il se résolut à marier sa fille, moins pour elle que pour sa propre tranquillité. Il lui fallait un noble ou un gentilhomme peu spirituel, incapable de chicaner sur le compte de tutelle qu'il voulait rendre à sa fille, assez nul d'esprit et de volonté pour que Naïs pût se conduire à sa fantaisie, assez désintéressé pour l'épouser sans dot. Mais comment trouver un gendre qui convint également au père et à la fille? Un pareil homme était le phénix des gendres. Dans ce double intérêt, monsieur de Nègrepelisse étudia les hommes de la province, et monsieur de Bargeton lui parut être le seul qui répondit à sou programme, Mousieur de Bargetou, quadragénaire fort endoumagé par les dissipations de sa jeunesse, était accusé d'une remarquable impuissance d'esprit; mais il lui restait précisément assez de bon sens pour gérer sa fortune, et assez de manières pour demeurer dans le monde d'Angoulême sans y commettre ni gaucheries ni sottises. Monsienr de Negrepelisse expliqua tout croment à sa fille la valeur négative du mari-modèle qu'il lui proposait, et lui fit apercevoir le parti qu'elle en pouvait tirer pour son propre bonheur : elle épousait un nom, elle achetait un chaperon, elle couduirait à son gré sa fortune à l'abri d'une raison sociale, et à l'aide des liaisons que son esprit et sa beauté lui procureraieut à Paris. Naîs fut séduite par la perspective d'une semblable liberté. Monsieur de Bargeton crut faire un brillant mariage, en estimant que sou beau-père ue tarderait pas à lui laisser la terre qu'il arrondissait avec amour; mais en ce moment monsieur de Négrepelisse paraissait devoir écrire l'épitable de son gendre.

Madame de Bargeton se trouvait alors âgée de trente-six ans, et son mari en avait cinquante-huit. Cette disparité choquait d'autant plus que mousieur de Bargeton semblait avoir soixante-dix aus, tandis que sa femme pouvait impunément jouer à la jeune fille, se mettre en rose, ou se coiffer à l'enfaut. Quoique leur fortune n'excédât pas douze mille livres de rente, elle était classée parmi les six fortunes les plus considérables de la vieille ville, les négociants et les administrateurs exceptés. La nécessité de cultiver leur père, dont madame de Bargeton attendait l'héritage pour aller à Paris, et qui le fit si bien attendre que son gendre mourut avant lul, forca monsieur et madame de Bargeton d'habiter Angoulême, où les brillantes qualités d'esprit et les richesses brutes cachées dans le cœur de Naïs devaient se perdre sans fruit, et se changer avec le temps en ridicules. En effet, nos ridicules sont en grande partie causés par un beau sentiment, par des vertus ou par des facultés portées à l'extrême. La fierté que ne modifie pas l'usage du grand monde devient de la roideur en se déployant sur de petites choses au lieu de s'agraudir dans un cercle de sentiments élevés. L'exaltation, cette vertu dans la vertu, qui engendre les saintes, qui inspire les dévoucments cachés et les éclatantes poésies, devient de l'exagération en se prenant aux riens de la province, Loin du centre où brillent les grands esprits, où l'air est chargé de pensées, où tout se renouvelle. l'instruction vicillit, le goût se dénature comme une can stagnante. Faute d'exercice, les passions se rapetissent en grandissant des choses minimes. Là est la raison de l'avarice et du commérage qui empestent la vie de province. Bientôt, l'imitation des idées étroites et des manières mesquiues gagne la personne la plus distinguée. Ainsi périssent des hommes nés grands, des femules qui, redressées par les enseignements du monde et formées par des esprits supérieurs, eussent été charmantes. Madame de Bargeton prenait la lyre à propos d'une bagatelle, saus distinguer les poésies personnelles des poésies publiques. Il est en effet des sensations incomprises qu'il faut garder pour soi-même. Certes, un coucher de soleil est un grand poème, mais une femme n'est-elle pas ridicule en le dépeignant à grands mots devant des gens matériels? Il s'y rencontre de ces voluptés qui ne peuvent se savourer qu'à deux , poète à poète, cœur à cœur. Elle avait le défaut d'employer de ces inimenses phrases bardées de mots emphatiques, si ingénieusement nommées des tartines dans l'argot du journalisme qui tous les matins en taille à ses abonnés de fort peu digérables, et que néanmoins ils avalent. Elle prodiguait démesurément des superlatifs qui chargeaient sa conversation où les moindres choses prenaient des proportions gigantesques. Dès cette époque elle commencait à tout

typiser, individualiser, synthétiser, dramatiser, supérioriser, analyser, poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser, néologiser et tragiquer; car il faut violer pour un moment la langue, afin de peindre des travers nouveaux que partagent quelques femmes. Son esprit s'enflammait d'ailleurs comme son langage. Le dithyrambe était dans son cœur et sur ses lèvres. Elle palpitait, elle se pâmait, elle s'enthousiasmait pour tout événement : pour le dévouement d'une sœur grise et l'exécution des frères Faucher, pour l'Ipsiboé de monsieur d'Arlincourt comme pour l'Anaconda de Lewis, pour l'évasion de Lavalette comme pour une de ses amies qui avait mis des voleurs en fuite en faisant la grosse voix. Pour elle, tout était sublime, extraordinaire, étrange, divin, merveilleux. Elle s'animait, se courrouçait, s'abattait sur elle-même, s'élançait, retombait, regardait le ciel ou la terre; ses yeux se remplissaient de larmes. Elle usait sa vie en de perpétuelles admirations et se consumait en d'étranges dédains. Elle concevait le pacha de Janina, elle aurait voulu lutter avec lui dans son sérail, et trouvait quelque chose de grand à être cousue dans un sac et jetée à l'eau. Elle enviait lady Esther Stanhope, ce bas-bleu du désert. Il lui prenait envie de se faire sœur de Sainte-Camille et d'aller mourir de la fièvre jaune à Barcelone en soignant les malades ; c'était là une grande, une noble destinée! Enfin, elle avait soif de tout ce qui n'était pas l'eau claire de sa vie, cachée entre les herbes. Elle adorait lord Byron, Jean-Jacques Rousseau, toutes les existences poétiques et dramatiques. Elle avait des larmes pour tous les malheurs et des fanfares pour toutes les victoires. Elle sympathisait avec Napoléon vaincu, elle sympathisait avec Méhémet-bli massacrant les tyrans de l'Égypte. Enfin elle revêtait les gens de génie d'une auréole, et crovait qu'ils vivaient de parfums et de lumière. A beaucoup de personnes, elle paraissait une folle dont la folie était sans danger; mais, certes, à quelque perspicace observateur, ces choses eussent semblé les débris d'un magnifique amour écroulé aussitôt que bâti, les restes d'une Jérusalem céleste, enfin l'amour sans l'amant. Et c'était vrai. L'histoire des dix-huit premières années du mariage de madame de Bargeton peut s'écrire en peu de mots. Elle vécut pendant quelque temps de sa propre substance et d'espérances loiutaines. Puis, après avoir reconnu que la vie de Paris, à laquelle elle aspirait, lui était interdite par la médiocrité de sa fortune, elle se prit à examiner les personnes qui l'entouraient, et frémit de sa COM. BUM. T. VIII.

## 34. D. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

solitude. Il ne se trouvait autour d'elle ancun homme qui pût lui inspirer une de ces folies auxquelles les femmes se livrent, poussées par le désespoir que leur cause une vie sans issue, sans événeurent, sans intérêt. Elle ne pouvait compter sur rien, pas même sur le hasard, car il y a des vies sans hasard. Au temps où l'Empire brillait de toute sa gloire, lors du passage de Napoléon en Espagne, où il envoyait la fleur de ses troupes, les espérances de cette femme, trompées jusqu'alors, se réveillèrent. La curiosité la poussa naturellement à contempler ces heros qui conquéraient l'Europe sur nn mot mis à l'Ordre du Jour, et qui renouvelaient les fabuleux exploits de la chevalerie. Les villes les plus avaricieuses et les plus réfractaires étaient oldigées de fêter la Garde Impériale, au-devant de laquelle allaient les Maires et les Préfets, une harangue en bouche, comme pour la Royanté, Madame de Bargeton, veuue à une redoute offerte par un régiment à la ville, s'éprit d'un gent ilhomme, simple sous-lieutenant à qui le rusé Napoléon avait montré le bâton de maréchal de France. Cette passion contenue, noble, grande, et qui contrastait avec les passions alors si facilement nouées et dénouées, fut chastement consacrée par la main de la mort. A Wagram, un boulet de canon écrasa sur le cœur du marquis de Cante-Croix le seul portrait qui attestât la beauté de madame de Bargeton. Elle pleura long-temps ce beau jeune homme, qui en deux campagnes était devenu colonel, échauffé par la gloire, par l'amour, et qui mettait une lettre de Nais audessus des distinctions impériales. La douleur jeta sur la figure de cette femme un voile de tristesse. Ce nuage ne se dissina qu'h l'âge terrible où la fenune commence à regretter ses belles années passées sans qu'elle en ait joui, où elle voit ses roses se faner, où les désirs d'amour renaissent avec l'envie de prolonger les derniers sourires de la jeunesse. Tontes ses supériorités firent plaie dans son âme au moment où le froid de la province la saisit. Comme l'hermine, elle serait morte de chagrin si, par hasard, elle se fût souillée an contact d'hommes qui ne peusaient qu'à jouer quelques sous, le soir, après avoir bien dîné. Sa fierté la préserva des tristes amours de la province. Entre la nullité des hommes qui l'entonraient et le néant, une femme si supérieure dut préférer le néant. Le mariage et le monde furent donc pour elle un monastère. Elle vécut par la poésie, comme la carmélite vit par la religion. Les ouvrages des illustres étrangers jusqu'alors inconnus qui se publièrent de 1815 à 1821, les grands traités de monsieur de Bonald et ceux de monsieur de Maistre, ces deux aigles penseurs, enfin les œuvres moins grandioses de la littérature française qui poussa si vigoureusement ses premiers rameaux, lui embellirent sa solitude, mais n'assonulirent ni son esprit ni sa personne. Elle resta droite et forte comme un arbre qui a soutenu un coup de foudre sans en être abattu. Sa dignité se guinda, sa royauté la rendit précieuse et quintessenciée. Comme tous ceux qui se laissent adorer par des courtisans quelconques, elle trônait avec ses défauts. Tel était le passé de madaine de Bargeton. froide histoire, nécessaire à dire pour faire comprendre sa liaison avec Lucien, qui fut assez singulièrement introduit chez elle. Peudant ce dernier hiver, il était survenu dans la ville une personne qui avait animé la vie monotone que menait madame de Bargeton. La place de directeur des contributions indirectes étant venue à vaquer, monsieur de Barante envoya pour l'occuper un homme de qui la destinée aventureuse plaidait assez en sa faveur pour que la curiosité féminine lui servit de passe-port chez la reine du pays.

Monsieur du Châtelet, venu au monde Sixte Châtelet tout court, mais qui dès 1804 avait eu le bon esprit de se qualifier, était un de ces agréables jeunes gens qui, sous Napolóon, échappèrent à toutes les conscriptions eu demeurant auprès du soleil impérial. Il avait commencé sa carrière par la place de secrétaire des commandements d'une princesse impériale. Monsieur du Châtelet possédait toutes les incapacités exigées par sa place. Bien fait, joli homme, bon dauseur, savant joueur de billard, adroit à tous les exercices, médiocre acteur de société, chanteur de romances, applaudisseur de bons mots, prêt à tout, souple, envieux, il savait et ignorait tout, Ignorant en musique, il accompagnait au piano tant bien que mal une femme qui voulait chanter par complaisance une romance apprise avec mille peines pendant un mois. Incapable de seutir la poésie, il demandait hardiment la permission de se promener pendant dix minutes pour faire un impromptu, quelque quatrain plat connic un soufflet, et où la rime remplaçait l'idée. Monsieur du Châtelet était eucore doué du talent de remplir la tapisserie dont les seurs avaient été commencées par la princesse; il tenait avec une grâce infinie les écheveaux de soie qu'elle dévidait, en lui disant des riens où la gravelure se cachait sous une gaze plus ou moins trouée, Ignorant en peinture, il savait copier un paysage, crayonner un profil, croquer un costume et le colorier. Enfin il avait tous ces petits talents qui étaient de si grands véhicules de fortune dans un

temps où les femmes ont eu plus d'influence qu'on ne le croit sur les affaires. Il se prétendait fort en diplomatie, la science de ceux qui n'en ont aucune et qui sont profonds par leur vide; science d'ailleurs fort commode, en ce sens qu'elle se démontre par l'exercice même de ses hauts emplois; que voulant des hommes discrets, elle permet aux ignorants de ne rien dire, de se retraucher dans des hochements de tête mystérieux : et qu'enfiu l'homme le plus fort en cette science est celui qui nage en tenant sa tête au-dessus du fleuve des événements qu'il semble alors conduire, ce qui devient une question de légèreté spécifique. Là, comme dans les arts, il se rencontre mille médiocrités pour un homme de génie, Malgré son service ordinaire et extraordinaire auprès de l'Altesse Impériale, le crédit de sa protectrice n'avait pu le placer an Conseil d'État : non qu'il n'eût fait un délicieux Maître des Requêtes comme tant d'autres, mais la princesse le trouvait mienx placé près d'elle que partout ailleurs. Cependant il fut nommé baron, vint à Cassel comme Envoyé Extraordinaire, et y parut en effet très-extraordinaire. En d'autres termes. Napoléon s'en servit au milieu d'nne crise comme d'un courrier diplomatique. Au moment où l'Empire tomba, le baron du Châtelet avait la promesse d'être nommé Ministre en Westphalie, près de Jérôme, Après avoir manqué ce qu'il nommait une ambassade de famille, le désespoir le prit : il fit un voyage en Égypte avec le général Armand de Montriveau, Séparé de son compagnon par des événements bizarres, il avait erré pendant deux ans de désert en désert, de tribu en tribu, captif des Arabes qui se le revendaient les uns aux autres sans pouvoir tirer le moindre parti de ses talents. Enfin, il atteignit les possessions de l'imaun de Mascate, pendant que Montriveau se dirigeait sur Tanger; mais il eut le bonheur de trouver à Mascate un bâtiment anglais qui mettait à la voile, et put revenir à Paris un an avant son compagnon de voyage. Ses malheurs récents, quelques liaisons d'ancienne date, des services rendus à des personnages alors en faveur, le recommandèrent au Président du Conseil, qui le plaça près de monsieur de Barante, en attendant la première Direction libre. Le rôle remp!i par monsieur du Châtelet auprès de l'Altesse Impériale, sa réputation d'homme à bonnes fortunes, les événements singuliers de son voyage, ses souffrances, tout excita la curiosité des femmes d'Angoulème. Ayant appris les mœurs de la haute ville, mousieur le baron Sixte du Châtelet se conduisit en conséquence. Il fit le malade, joua l'homme dégoûté, blasé,

A tout propos, il se prit la tête comme si ses souffrances ne lui laissaient pas de moment de relâche, petite manœuvre qui rappelait son voyage et le rendait intéressant. Il alla chez les autorités supérieures, le Général, le Préfet, le Receveur-Général et l'Évêque : mais il se montra partout poli, froid, légèrement dédaigneux comme les hommes qui ne sont pas à leur place et qui attendent les faveurs du pouvoir. Il laissa deviner ses talents de société, qui gagnèrent à ne pas être connus; puis, après s'être fait désirer, sans avoir lassé la curiosité, après avoir reconnu la nullité des hommes et savamment examiné les femmes pendant plusieurs dimanches à la cathédrale, il reconnut en madame de Bargeton la personne dont l'intimité lui convenait. Il compta sur la musique pour s'ouvrir les portes de cet hôtel impénétrable aux étrangers. Il se procura secrètement une messe de Miroir, l'étudia au piano; puis, un beau dimanche où toute la société d'Angoulême était à la messe, il extasia les ignorants en touchant l'orgue, et réveilla l'intérêt qui s'était attaché à sa personne en faisant indiscrètement circuler son nom par les gens du bas clergé. Au sortir de l'église, madame de Bargeton le complimenta, regretta de ne pas avoir l'occasion de faire de la musique avec lui ; pendant cette rencontre cherchée, il se fit naturellement offrir le passe-port qu'il n'eût pas obtenu s'il l'eût demandé. L'adroit baron vint chez la reine d'Angoulème, à laquelle il rendit des soins compromettants, Ce vieux beau, car il avait quarante-cinq aus, reconnut dans cette femme toute une jeunesse à ranimer, des trésors à faire valoir, peutêtre une veuve riche en espérances à épouser, enfin une alliance avec la famille des Nègrepelisse, qui lui permettrait d'aborder à Paris la marquise d'Espard, dont le crédit pouvait lui rouvrir la carrière politique. Malgré le gui sombre et luxuriant qui gâtait ce bel arbre, il résolut de s'y attacher, de l'émonder, de le cultiver, d'en obteuir de beaux fruits. L'Angoulème noble cria contre l'introduction d'un giaour dans la Casba, car le salon de madame de Bargeton était le Cénacle d'une société pure de tout alliage. L'Évêque seul y venait habituellement, le Préfet y était reçu deux ou trois fois dans l'an ; le Receveur-Général n'y pénétrait point ; madame de Bargeton allait à ses soirées, à ses concerts, et ne dinait iamais chez lui. Ne pas voir le Receveur-Général et agréer un simple Directeur des Contributions, ce renversement de la hiérarchie parnt inconcevable aux antorités

Ceux qui peuvent s'initier par la pensée à des petitesses qui se

retrouvent d'ailleurs dans chaque sphère sociale, doivent comprendre combien l'hôtel de Bargeton était imposant dans la bourgeoisie d'Angoulênie. Quant à l'Houmeau, les grandeurs de ce Louvre au petit pied, la gloire de cet hôtel de Rambouillet angoumoisin brillait à une distance solaire. Tous ceux qui s'y rassemblaient étaient les plus pitovahles esprits, les plus mesquines intelligences, les plus pauvres sires à vingt lieues à la ronde. La politique se répandait en banalités verbeuses et passionnées; la Ouotidienne y paraissait tiède, Louis XVIII y était traité de Jacobin. Quant aux femmes, la plupart sottes et sans grâce se mettaient mal, toutes avaient quelque imperfection qui les faussait, rien n'y était complet, ni la conversation ni la toilette, ni l'esprit ni la chair. Sans ses projets sur madame de Bargeton, Châtelet n'v eût pas tenu, Néanmoins, les mauières et l'esprit de caste, l'air gentilhomme, la fierté du noble au petit castel, la connaissance des lois de la politesse y couvraient tout ce vide. La noblesse des sentiments y était beaucoup plus réelle que dans la sphère des grandeurs parisiennes; il y éclatait un respectable attachement quand même aux Bourbons. Cette société pouvait se comparer, si cette image est admissible, à une argenterie de vieille forme, noircie, mais pesante. L'immobilité de ses opinions politiones ressemblait à de la fidélité. L'espace mis entre elle et la bourgeoisie, la difficulté d'y parvenir simulaient une sorte d'élévation et lui donnaient une valeur de convention. Chacun de ces nobles avait son prix pour les habitants, comme le cauris représente l'argent chez les nègres du Bambarra. Plusieurs femmes, flattées par monsieur du Châtelet et reconnaissant en lui des supériorités qui manquaient aux hommes de leur société, calmèrent l'insurrection des amours-propres : toutes espéraient s'approprier la succession de l'Altesse Impériale, Les puristes pensèrent qu'on verrait l'intrus chez madame de Bargeton, mais qu'il ne serait recu dans aucune autre maison. Du Châtelet essuya plusieurs impertinences, mais il se maintint dans sa position en cultivant le clergé, Puis il caressa les défauts que le terroir avait donnés à la reine d'Angoulème, il lui apporta tous les livres nouveaux, il lui lisait les poésies qui paraissaient. Ils s'extasiaient ensemble sur les œuvres des jeunes poètes, elle de bonne foi, lui s'ennuvant, mais prenant en patieuce les poètes romantiques, qu'en homme de l'école impériale il comprenait peu. Madame de Bargeton, enthousiasmée de la renaissance due à l'influence des lis, aimait monsieur de Chateaubriand de ce qu'il avait nommé Victor Hugo un enfant sublime. Triste de ne connaître le génie que de loin; elle soupirait après Paris, où vivaient les grands hommes, Monsieur du Châtelet crut alors faire merveille en lui apprenant qu'il existait à Angoulème un autre enfant sublime, un jeune poète qui, sans le savoir, surpassait en éclat le lever sidéral des constellations parisiennes. En grand homme futur était né dans l'Houmeau! Le Proviseur du collége avait montré d'admirables pièces de vers au baron. Pauvre et modeste, l'enfant était nu Chatterton sans làcheté politique, sans la haine féroce contre les grandeurs sociales qui poussa le poète anglais à écrire des pamphlets contre ses bienfaiteurs. Au milieu des cinq on six personnes qui partageaient son goût pour les arts et les lettres, celui-ci parce qu'il raclait un violon, celui-là parce qu'il tachait plus ou moins le papier blanc de quelque sépia, l'un cu sa qualité de président de la Société d'agriculture, l'autre en vertu d'une voix de basse qui lui permettait de chanter en manière d'hallali le Se flato in corpo avete; parmi ces figures fantasques, madame de Bargeton se trouvait comme un affamé devant un dîner de théâtre où les mets sont en carton. Aussi rien ne pourrait-il peindre sa joie an moment où elle apprit cette nouvelle. Elle voulut voir ce poète, cet ange! elle en raffola, elle s'enthonsiasma, elle en parla pendant des heures entières. Le surlendemain l'aucien courrier diplomatique avait négocié par le Proviseur la présentation de Lucien chez madame de Bargeton.

Vous seuls, pauvres libete de province pour qui les distances sociales sont plus longues à parconir que pour les Parisiens sux yeur desquels elles se raccourcisent de Jour en Jour, vous sur qui pésent si durement les gribes entre lesquelles chaque monde s'anathématie et se dit Racoa, vous seuls comprenderz le bonèvers-ment qui labours la cervelle et le cour de Lazien Chardon, quand sos iniposant Proviscur lui dit que les portes de l'hôtel de Bargeton allaient s'ouvrir devant ini ! la gloire les svait fait tourner sur leurs gonds! il is erait bien accueilli dans cette maison dont les vieux pignons stilraient son regard quand il se promenant le soir à Beaulieu avec David, en se distant que leurs nons ne parviendreient peut-étre jamais à ces oreilles dures à la science lorsqu'elle partait de trop sas. Sa seur let sueli nitiée de cescret. En home ménagère, en divine devineresse, Êxe sortif quelques louis du tréour pour aller acheter à Luccie de souliers fins tecle le mélleur botter d'Augourecheter à Luccie de souliers fins tecle le mélleur botter d'Augou-

L'excessive beauté de Lucieu, la timidité de ses manières, sa voix, tout en lui saisit madame de Bargetou. Le poète était déià la poésie. Le jeune homme examina, par de discrètes œillades, cette femme qui lui parut en barmonie avec son renom; elle ne trompait aucune

coup, il le trouva distingué.

de ses idées sur la grande danse. Madame de Bargeton portait, suivant une mode nouvelle, un béret tailladé en velours noir. Cette coiffure comporte un souvenir du Moyen-Age, qui eu impose à un ieune homme en amplifiant pour ainsi dire la femme; il s'en échappait une folle chevelure d'un blond rouge, dorée à la lumière, ardente au contour des boucles. La noble dame avait le teint éclataut par lequel une femme rachète les prétendus inconvénients de cette fauve couleur. Ses yenx gris étincelaient, son front déjà ridé les couronnait bien par sa masse blanche hardiment taillée; ils étaient cernés par une marge nacrée où, de chaque côté du nez, deux veines bleues faisaient ressortir la blancheur de ce délicat eucadrement. Le nez offrait une courbure bourbonnienne, qui aioutait au feu d'un visage long en présentant comme un point brillant où se peignait le royal entraînement des Condé. Les cheveux ne cachaient pas entièrement le cou. La robe, négligemment croisée, laissait voir une poitrine de neige, où l'œil devinait nue gorge intacte et bieu placée. De ses doigts effilés et soignés, mais un peu secs, madame de Bargeton sit an jeune poète un geste amical, pour lui indiquer la chaise qui était près d'elle. Monsieur du Châtelet prit un fauteuil. Lucien s'aperçut alors qu'ils étaient seuls.

La conversation de madame de Bargetou enivra le poète de l'Houmeau. Les trois heures passées près d'elle furent pour Lucien un de ces rêves que l'on voudrait rendre éternels. Il tronva cette femme plutôt maigrie que maigre, amourense saus amour, maladive malgré sa force ; ses défauts, que ses manières exagéraient, lui plurent, car les jennes gens commencent par aimer l'exagération, ce mensonge des belles âmes. Il ne remarqua point la flétrissure des joues couperosées sur les pommettes, et auxquelles les ennuis et quelques souffrances avaient donné des tons de brique. Son imagination s'empara d'abord de ces yeux de feu, de ces boucles élégautes où ruisselait la lumière, de cette éclatante blancheur, points lumineux auxquels il se prit comme un papillon aux bougies. Puis cette âme parla trop à la sienne pour qu'il pût juger la femme. L'entrain de cette exaltation féminine, la verve des phrases un peu vieilles que répétait depuis long-temps madame de Bargeton, mais qui lui parurent uenves, le fascinèrent d'autant mieux qu'il voulait trouver tout bien. Il n'avait point apporté de poésie à lire ; mais il n'en fnt pas question : il avait oublié ses vers pour avoir le droit de reveuir : madame de Bargeton n'en avait point parlé pour l'engager à lui faire quofque lecture un autre jour. N'était-ce pas une première entente? Mousieur Sixte du Chitelet fut mécontent de cette réception. Il aperçut tardivement un rival dans ce beau jeune homme, qu'il reconduisti jusqu'au détour de la première rampe au -dessous de Beaulieu, dans le dessein de le soumettre à sa diplomatie. Lucieu une fut pas médiorrement étonné d'eutendre le Directeur des Contributions indirectes se vantant de l'avoir introduit, et lui donnant à ce titre des conseils.

» Plat 3 Dieu qu'il für mieux traité que bit, dissit monsieur du Challect. La cour était moiss imperimente que cette société deganaches. On y recevait des blessures mortelles, on y essuyait d'affereux dédains. La révolution de 1789 recommencerait si ces gens-la ne se réformaisen pas. Quant à bin, s'il continuait d'aller dans cette maison. c'è ait par goût pour madame de Bargeton, la seule fenume un peu propre qu'il y età 1 A nagouléme, à la paclle il avait fuit la cour par déseuvrement, et de laquelle il était devenu follement aumoureux. Il allat bientoit la posséder, il était aimé, tout le hui présageait. La soumission de cette reine orgaeilleuse serait la seule vengeance qu'il trerait de cette sotte maisonnée de hobereaux.

Châlelet exprima sa passion en homme capable de tuer un rival s'incerneoutrait un. Le vieux papillon impérial tomba de tout son poids sur le pauvre poète, en essayant de l'écraser sous son importance et de lui faire peur. Il se grandit en racontant les périls de son voyage grossis; mais, s'il imposa à l'imagination du poète, il m'effrara point l'anant.

Depuis cette soirée, nonobstant le vieux fat, malgré ses meuaces et se contenance de spadasain hourgrois. Lucien têait reveux desce nadame de Bargetun, d'abord avec la discrétion d'un honnue de l'Houmeau; puis il se familiaries bientôt avec ce qui lui avait paru d'abord une comer faveur, et vita la voir de plus en plus souvent. Le fiis d'un pluaruscien fut pris, par les gens de cette société, pour unê res saus conséquence. Dans les commencements, si quédque gratifhonme ou quedques feumes venus en visite chex Nais rencontraient Lucien, lous avaient pour lui l'accabhante politese deut usent les gens comme il fant avec leurs inférieurs. Lucien trouva d'abord ce monde fort gracieux; mais, plus tard, il reconnut le seutinent d'oi procédiaint es fallacieux égards. Bientôt il surprit quedques airs protecteurs qui remarérent son fiel et le confirmèrent dans les haineuses idées républicaires par lesquelles beacoup de ces fiturs Parents.

triciens préludent avec la haute société. Mais rombien de souffrances n'auraici-li pas endurées pour Nais qu'il entendait mommer aiusi, car entre ent les intimes de ce clan, de même que les Grands d'Espage et les personnages de la crème à Vienne, s'appelaient, hommes et femmes, par leurs petits noms, dernière nuauce inventée pour mettre une distinction au ceur de l'arisfocartie angoumoisine.

Naïs fut aimée comme tout jeune homme aime la première femme qui le flatte, car Naïs pronostiquait un grand avenir, une gloire immense à Lucien. Madame de Bargeton usa de toute son adresse pour établir chez elle son poète : non-seulèment elle l'exaltait outre mesure, mais elle le représentait comme un enfant sans fortune qu'elle voulait placer; elle le rapetissait pour le garder; elle en faisait son lecteur, son secrétaire; mais elle l'aimait plus qu'elle ne croyait ponyoir aimer après l'affreux malheur qui lui était advenu. Elle se traitait fort mal intérieurement, elle se disait que ce serait une folie d'aimer un jeune homme de vingt ans, qui par sa position était déjà si loin d'elle. Ses familiarités étaient capricieusement démenties par les fiertés que lui inspiraient ses scrupules. Elle se montrait tour à tour altière et protectrice, tendre et flatteuse. D'abord intimidé par le haut rang de cette femme . Lucien eut donc toutes les terreurs, les espoirs et les désespérances qui martellent le premier amour et le mettent si avant dans le cœur par les coups que frappent alternativement la douleur et le plaisir. Pendant deux mois il vit en elle une bienfaitrice qui allait s'occuper de lui maternellenient. Mais les confidences commencèrent. Madanie de Bargeton appela son poète cher Lucien; puis cher, tout court. Le poète enhardi nomma cette grande dame Naïs. En l'entendant lui donner ce nom , elle ent une de ces colères qui séduisent tant un enfant ; elle lui reprocha de prendre le nom dont se servait tout le monde. La fière et noble Nègrepelisse offrit à ce bel ange un de ses noms , elle voulut être Louise pour lui. Lucien atteignit au troisième ciel de l'amour. Un soir, Lucien étant entré pendant que Louise contemplait un portrait qu'elle serra promptement, il voulnt le voir. Pour calmer le désespoir d'un premier accès de jalousle, Louise montra le portrait du ieune Cante-Croix et raconta, non sans larmes , la douloureuse histoire de ses amours , si purs et si cruellement étonffés, S'essavait-elle à quelque infidélité envers son mort, on avait-elle inventé de faire à Lucien un rival de ce portralt? Lucien était trop jeune pour analyser sa maîtresse, il se désespéra naï-

## 44 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

vement, car elle ouvrit la campagne pendant laquelle les femmes font battre en brèche des scrupules plus ou moins ingénieusement fortifiés. Leurs discussions sur les devoirs, sur les convenances, sur la religion; sont comme des places fortes qu'elles aiment à voir prendre d'assaut. L'innocent Lucien n'avait pas besoin de ces coquetteries, il dit guerroyé tont naturellement.

— Je ne mourrai pas, moi, je vivrai pour vous, dit audacieusement un soir Lucien qui voulut en finir avec monsieur de Caute-Croix et qui jeta sur Louise un regard où se peignait une passion arrivée à terme.

Effrayée des progrès que ce nouvel amour faisait chez elle et cliez son poète, elle lui demanda les vers promis pour la première page de son album, en clierchant un sujet de querelle dans le retard qu'il mettait à les faire. Que devint-elle en lisant les deux stances suivantes, qu'elle trouva naturellement plus belles que les meilleures de monsieur de Lamartine?

> Le magique pinceau, les muses mensongères N'orneront pas toujours de mes feuilles légères Le fidèle vélin; Et le crayon furtif de ma belle maîtresse

Ne confira sonvent sa secrète allégresse Ou son muet chagrin,

Ah! quand ses doigts plus lourds à mes pages fances Demanderont raison des riches destinées Que lui tient l'ascurie; Alors veuëlle l'Amour que de ce beau voyage Le fécond souvenir Soit dou à contempler comme un ciel sans nuage!

- Est-ce bien moi qui vous les ai dictés? dit-elle,

Ce soupçon, inspiré par la coquetterie d'une femme qui se plaisit à jouer avec le fou, fit verir une larme aux yeux de Lucien; c'elle le calaux en le baisant au front pour la première fois. Lucien fuit décidément un grand homme qu'elle vollut former; elle imagina de lui apprendre l'italien et l'allemand, de perfectionner ses manières; elle trouva la des prétextes pour l'avoir toojours chez celle, à la barbe de ses enunyeux courtissas. Quel intérêt dans si vie! Elle se remit à la musique pour son poète à qui elle révéla le moude auxisal, elle lui joua quelques beaux morceaux de Beethoven et le ravit; heureuse de sa joie, elle lui disait hypocritement en le voyant à demi pâmé: — Ne peut-on pas se contenter de ce bonheur? Le pauvre poète avait la bêtise de répondre: — Oui.

Enfin, les choses arrivérent à un tel point que Louise vait fait dimer Lucien avec elle dans la semaine précédente, en tiers avec monsieur de Bargeton, Malgré cette précaution, toute la ville sut le fait et le tint pour si exorbitant que chacun se demanda s'il était vrai. Ce fut une rumeur affreuse. A plusieurs, la Société parut à la veille d'un bouleversement. D'autres s'écrirent : Voilà le fruit des doctrines libérales. Le jaloux du Chafetet aprir à las charies de la comme Chardote, qui gardait les femmes en couches, était madame Chardote, qui gardait les femmes en couches, était madame Chardon, mêre du Chateuabriand de l'Houmeau, dissil-l. Cette expression passa pour un bon mot. Madame de Chandour accourut la première chez unadame de Bargeton.

— Savez-vous, chère Naïs, ce dont tout Angoulème parle? lui dit-elle, ce petit poëtriau a pour mère madame Charlotte qui gardait il y a deux mois ma belle-sœur en couches.

— Ma chère, dit madame de Bargeton en prenant un air tout la fait royal, qu'y a-t-il d'extraordinaire à ceci ? n'est-elle pas la vetre d'un apothicaire? une pauvre destinée pour une demoiselle de Rubempré. Supposons-nous sans un son vaillant?... que ferious-nous pour vivre, nous? comment noorrities-rous sos enfants?

Le sang-froid de madame de Bargeton tua les lamentations de la noblesse. Les âmes grandes sont toujours disposées à faire une vertu d'un malheur. Puis, dans la persistance à faire un bien qu'on incrimine, il se trouve d'invincibles attraits : l'innocence a le piquant du vice. Dans la soirée, le salon de madame de Bargeton fut plein de ses amis, venus pour lui faire des remontrances. Elle déploya toute la causticité de son esprit : elle dit que si les gentilshommes ne pouvaient être ni Molière, ni Racine, ni Rousseau, ni Voltaire, ni Massillon, ni Beaumarchais, ni Diderot, il fallait bien accepter les tapissiers, les horlogers, les couteliers dont les enfants devenaient des grands hommes. Elle dit que le génie était toujours gentilhomme. Elle gourmanda les hobereaux sur le peu d'entente de leurs vrais intérêts. Enfin elle dit beaucoup de bêtises qui auraient éclairé des gens moins niais, mais ils en firent honneur à son originalité. Elle conjura donc l'orage à coups de canon. Quand Lucien, mandé par elle, entra pour la première fois dans le vieux salou fané où l'on jonait au wisth à quatre tables, elle lui fit un gracieux accueil. et le présenta en reine qui voulait être obéie. Elle appela le Directeur des Contributions, monsieur Châtelet, et le pétrifia en lui faisant comprendre qu'elle connaissait l'illégale superfétation de sa particule. Lucien fut dès ce soir violemment introduit dans la société de madame de Bargeton : mais il v fut accepté comme une substance vénéneuse que chacuu se promit d'expulser en la soumettant aux réactifs de l'impertinence. Malgré ce triomphe, Naïs perdit de son empire : il v eut des dissidents qui tentèrent d'émigrer. Par le conseil de monsieur Châtelet, Amélie, qui était madame de Chandour, résolut d'élever autel contre autel en recevant chez elle les mercredis. Madame de Bargeton ouvrait son salon tous les soirs, et les gens qui venaient chez elle étaient si routiniers, si bien habitués à se retrouver devant les mêmes tapis, à joner aux mêmes trictracs. à voir les gens, les flambeaux, à mettre leurs manteaux, leurs doubles souliers, leurs chapeaux dans le même couloir, qu'ils aimaient les marches de l'escalier autant que la maîtresse de la maison. Tous se résignèrent à subir le chardonneret du sacré bocage, dit Alexandre de Brébian, autre bou mot. Enfin le président de la Société d'agriculture apaisa la sédition par une observation magistrale,

— Avant la révolution, dit-il, les plus grands seigneurs recevaient Duclos, Grimm, Crébillon, tous gens qui, comme ce petit poête de l'Houmeau, étaient sans conséquence; mais ils n'admettaient point les Receveurs des Tailles, ce qu'est, après tout, Châtelet.

Du Châtelet paya pour Chardon, chacun lui marqua de la froideur. En se sentant attaqué, le Directeur des Contributions, qui, depuis le moment où elle l'avait appelé Châtelet, s'était juré à luimême de posséder madame de Bargeton, entra dans les vues de la maîtresse du logis : il soutint le jeune poète en se déclarant son ami. Ce grand diplomate dont s'était si maladroitement privé l'Empercur caressa Lucien, il se dit son ami. Pour laucer le poète, il donna un diner où se tronvèrent le Préfet, le Receveur-Général, le colonel du régiment en garnison, le Directeur de l'École de Marine, le Président du Tribunal , enfin toutes les sommités administratives. Le pauvre poète fut fêté si grandement que tout autre qu'un jeune honnne de vingt-deux ans aurait véhémentement sourconné de mystification les louanges au moyen desquelles on ahusa de lui. Au dessert, Châtelet fit réciter à son rival une ode de Sardanapale mourant. le chef-d'œuvre du moment. En l'entendant, le Proviseur du collège, homme flegmatique, battit des mains en disant que J. an-Baptiste

Rousseau n'avait pas mieux fait. Le baron Sixte Châtelet peusa que le petit rimeur crèverait tôt ou tard dans la serre chaude des louanges, ou que, dans l'ivresse de sa gloire anticipée, il se permettrait quelques impertinences qui le feraient rentrer dans son obscurité primitive. En attendant le décès de ce génie, il parut immoler ses prétentions anx pieds de madame de Bargeton : mais , avec l'habileté des roués, il avait arrêté son plan, et suivit avec une attention stratégique la marche des deux amants en épiant l'occasion d'exterminer Lucien. Il s'éleva dès lors dans Augonlème et dans les environs un bruit sourd qui proclamait l'existence d'un grand homme en Angoumois. Madame de Bargeton était généralement louée pour les soins qu'elle prodiguait à ce jeune aigle. Une fois sa conduite approuvée, elle voulut obtenir une sanction générale. Elle tambourina dans le Département une soirée à glaces, à gâteaux et à thé, grande innovation dans une ville où le thé se vendait encore chez les apothicaires, comme une drogue employée contre les indigestions, La fleur de l'aristocratie fut conviée pour entendre une grande œuvre, que devait lire Lucien.

Louise avait caché les difficultés vaincues à son ami, mais elle lui toucha quelques mots de la conjuration formée contre lui par le monde : car elle ne voulait pas lui laisser ignorer les dangers de la carrière que doivent parcourir les hommes de génie, et oû se rencontrent des obstacles infranchissables aux courages médiocres. Elle fit de cette victoire un enseignement. De ses blanches mains, elle lui montra la gloire achétée par de continuela supplices, elle lui. parla du bûcher des martyrs à traverser, elle lui beurra ses plus belles tartines et les panacha de ses plus nompeuses expressions. Ce fut une contrefaçon des improvisations qui déparent le roman de Corinne. Louise se trouva si grande par son éloquence, qu'elle aimadavantage le Benjamiu qui la lui inspirait; elle lui conseilla de répudier audacieusement son père en prenant le noble nom de Rubempré, sans se soucler des criailleries soulevées par un échange que d'ailleurs le Roi légitimerait. Apparentée à la marquise d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry, fort en crédit à la cour, elle se chargeait d'obtenir cette faveur. A ces mots, le roi , la marquise d'Espard, la cour, Lucien vit comme un feu d'artifice, et la nécessité de ce baptême lui fut prouvée,

 Cher petit; lui dit Louise d'une voix tendrement moqueuse, plus tôt il se fera, plus vite il sera sanctionné.

## 48 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

Elle souleva l'une après l'autre les couches successives de l'État Social, et fit compter au poète les échelons qu'il franchissait soudain par cette habile détermination. En un instant, elle fit abjurer à Lucien ses idées populacières sur la chimérique égalité de 1793, elle réveilla chez lui la soif des distinctions que la froide raison de David avait calmée, elle lul montra la haute société comme le seul théâtre sur lequel il devait se tenir. Le hainenx libéral devint monarchique in petto. Lucien mordit à la pomme du luxe aristocratique et de la gloire, il jura d'apporter aux pieds de sa dame une couronne, fût-elle ensanglantée; il la conquerrait à tout prix, quibuscumque viis. Pour prouver son courage, il raconta ses souffrances actuelles qu'il avait cachées à Louise, conseillé par cette indéfinissable pudeur attachée aux premiers sentiments, et qui défend au jeune homme d'étaler ses grandeurs, tant il aime à voir apprécier son âme dans son incognito. Il peignit les étreintes d'une misère supportée avec orgueil, ses travaux chez David, ses nuits employées à l'étude. Cette jeune ardeur rappela le colonel de vingt-six ans à madame de Bargeton, dont le regard s'amollit. En voyant la faiblesse gagner son imposante maîtresse, Lucien prit une main qu'on lui laissa prendre, et la baisa avec la furie du poète, du jeune homme, de l'amant. Louise alla jusqu'à permettre au fils de l'apothicaire d'atteindre à son front et d'y imprimer ses lèvres palpitantes.

- Enfant! enfant! si l'on nous voyait, je serais bien ridicule, dit-elle en se réveillant d'une torpeur extatique.

Pendant cotte soirée, l'esprit de madame de Bargeton fit de grands ravages dans ce qu'elle nommait les prégigés de Lucien. A l'entendre, les hommes de génie n'avaient ni frères ni sœurs, ni pères ni mères; les grandes œuvres qu'ils devaient édifier leur imposient un apparent égoisme, c. ne les obligent de tout sacrifier à leur grandeur. Si la familie souffrait d'abord des dévorantes exactions perçues par un cerveau gigantesque, plus tard elle rocevair au centuple le prix des sacrifices de tout genre exigés par les premières luttes d'une royanté contrairée, en partageant les fruits de la victoire. Le génie ne relevait que de loi-même; il était seul juge de ses moyens, car lui seul connaissuit la fin: il devait donc se mettre au-dessus des lois, appét qu'il était à les réfaire; d'ailleurs, qui s'empare de son siècle peut tout preudre, tout risquer, car tout est luis. Il let citait les commencements de la vic de Bernard de Pa

lissy, de Louis XI, de Fox, de Napoléen, de Christophe Colomb, de César, de tous les illustres joneurs, d'abord criblés de dettes ou misérables, incompris, tenus pour fous, pour mauvais fils, mauvais pères, mauvais frères, mais qui plus tard devenaient l'orgueil de la famille, du pays, du monde.

Cer raisonnemusta abondaient dans les vices secrets de Lucien et avançient la corruption de son cœur; car, dans Pardeur de ses désirs, il admettait les moyeus a priori. Mais ne pas réussir est un crime de lèse-majesté sociale. Un vaince n'a-t-il pas alors assassiné toutes les vertes bourgeoises sur lesquelles repose la sociéte qui chases avec horreur les Marius assis devant leurs ruines? Lucien ne se svatui pas enter l'infamie des bagnes et les palmes du génie; il planait sur le Sinai des prophètes sans comprendre qu'au bas vétend une mer Mote; l'horrible suaire de Gomorrhe.

Louise débrida si bien le cœur et l'esprit de son poète des langes dont les avait enveloppés la vie de province, que Lucien voulut éprouver madame de Bargeton afin de savoir s'il pouvait, sans éprouver la honte d'un refus, conquérir cette haute proje, La soirée aunoncée lui donna l'occasion de tenter cette épreuve. L'ambition se mélait à son amour. Il aimait et vou'ait s'élever. double désir bien naturel chez les jeunes gens qui out un cœur à satisfaire et l'indigence à combattre. En conviant aujourd'hui tous ses enfants à un même festin. la Société réveille leurs ambitions dès le matin de la vie. Elle destitue la jeunesse de ses grâces et vicie la plupart de ses sentiments généreux en y mêlant des calculs. La poésie voudrait qu'il en fût autrement; mais le fait vient trop souvent démentir la fiction à laquelle on voudrait croire, pour qu'on puisse se permettre de représenter le jeune homme autrement qu'il est au Dix-neuvième Siècle. Le calcul de Lucien lui parut fait au profit d'un beau sentiment, de son amitié pour David,

Lucien écrivit une longue lettre à sa Louise, car il se trouva plus hardi la plume à la main que la parole à la bouche. En duuze feuillets trois fois recopiés, il raconta le génire de son père, ses expérances perdues, et la misère horr filhe à laquelle il était en proie. Il pégint sa chère sœur comme un ange, David comme un Cavier futur, qui, avant d'être an grand homme, était un père, un frère, un ami pour lui; il se ceriairi lindigne d'être aimé de Louise, sa première gloire, s'il ne lui demandait pas de faire pour David ce qu'elle faisit pour lui-mêne. Il renonecait à tont plutôt que de qu'elle faisit pour lui-mêne. Il renonecait à tont plutôt que de

COM, HUM, T. VIII.

50

trahir David Séchard, il voulait que David assistât à son succès. Il écrivit une de ces lettres folles où les jeunes gens opposent le pistolet à un refus, où tourne le casuisme de l'enfance, où parle la logique insensée des belles âmes ; délicieux verbiage brodé de ces déclarations naïves échappées du cœur à l'insu de l'écrivain, et que les femmes aiment tant. Après avoir remis cette lettre à la femme de chambre. Lucien était venu passer la journée à corriger des épreuves, à diriger quelques travaux, à mettre en ordre les petites affaires de l'imprimerie, sans rien dire à David. Dans les jours où le cœur est encore enfant, les ieunes gens ont de ces sublimes discrétions. D'ailleurs peut-être Lucien commençait-il à redouter la hache de Phocion, que savait manier David; peut-être craignait-il la clarté d'un regard qui allait au fond de l'âme. Après la lecture de Chénier, son secret avait passé de son cœur sur ses lèvres, atteint par un reproche qu'il sentit comme le doigt que pose un médecin sur une plaie.

Maintenant embrassez les pensées qui durent assaillir Lucien pendant qu'il descendait d'Angonlème à l'Houmeau. Cette grande dame s'était-elle fâchée ? allait-elle recevoir David chez elle ? l'ambitieux ne serait-il pas précipité dans son trou à l'Houmeau? Ouoique avant de baiser Louise au front. Lucien eût pu mesurer la distauce qui sépare une reine de son favori, il ne se disait pas que David ne pouvait franchir en un clin d'œil l'espace qu'il avait mis cinq mois à parcourir, Ignorant combien était absolu l'ostracisme prononcé sur les petites gens, il ne savait pas qu'une seconde tentative de ce genre serait la perte de madame de Bargeton. Atteinte et convaincue de s'être encanaillée, Louise serait obligée de quitter la ville, où sa caste la fuirait comme au Moven-Age on fuvait un lépreux. Le clan de fine aristocrație et le clergé lui-même défendraient Naïs envers et contre tous, au cas où elle se permettrait une faute : mais le crime de voir mauvaise compagnie ne lui serait jamais remis; car si l'on excuse les fautes du pouvoir, on le condamne après son abdication. Or, recevoir David, n'était-ce pas abdiquer ? Si Lucien n'embrassait pas ce côté de la question, son instinct aristocratique lui faisait pressentir bieu d'autres difficultés qui l'épouvantaient. La noblesse des sentiments ne donne pas inévitablement la noblesse des manières. Si Racine avait l'air du plus noble courtisan. Corneille ressemblait fort à un marchand de bœufs. Descartes avait la tournure d'un bon négociant hollandais. Souvent,

en rencoutrant Montespinieu son râteau sur l'épaule, son bonnet de noit sur la tôte, les visiteurs de la Brêde le prietru pour un vulgaire jardinier. L'usage du mondé, quand il n'est pas un dou de haute missance, une seience succé avec le lait ou transmise par le sang, constitue une éducation que le hasard doit seconder par une certaine élégance de formes, par une distinction dans les traits, par un timbre de voir. Toutes ces grandes petices choes manquiant el David, tandis que la nature en avait doué sou anii. Gentillonnue par sa mère, Lincien avait jusqu'au pied lant courbé du Françe, tandis que David Séchard avait les pieds plats du Welche et l'encture de son père le pressier. Lucien entendait les railleries qui pleurvaient sur David, il lui sembânt voir le sourire que réprimerait madame de Bargeton. Efini, sous avoir précisément honte de son frêre, il se prometait de ne plus écouter ainsi son premier mouvement, et de le disenter à l'avenir.

Donc, après l'heure de la poésie et du dévouement, après une lecture qui venait de montrer aux deux amis les campagnes littéraires éclairées par un nouveau soleil, l'heure de la politique et des calculs sonnait pour Lucien. En rentrant dans l'Houmeau, il se repentait de sa lettre, il aurait voulu la reprendre; car il apercevait par une échappée les impitovables lois du monde, En devinant combien la fortune acquise favorisait l'ambition, il lui coûtait de retirer son pied du premier bâton de l'échelle par laquelle il devait monter à l'assaut des grandeurs. Puis les images de sa vie simple et tranquille, parée des plus vives fleurs du sentiment ; ce David plein de génie qui l'avait si noblement aidé , qui lui donnerait au besoin sa vie; sa mère, si grande dame dans son abaissement, et qui le crovait aussi bon qu'il était spirituel; sa sœur, cette fille si gracieuse dans sa résignation, son enfance si pure et sa conscience encore blanche; ses espérances, qu'aucune bise n'avait effeuillées, tout refleurissait dans son souvenir. Il se disait alors qu'il était plus bean de percer les épais bataillons de la tourbe aristocratique ou bourgeoise à coups de succès que de parvenir par les faveurs d'une femme. Son génie luirait tôt ou tard comme celui de tant d'hommes, ses prédécesseurs, qui avaient dompté la société; les femnies l'aimeraient alors! L'exemple de Napoléon, si fatal an Dix-neuvième Siècle par les prétentions qu'il inspire à tant de gens médiocres, apparut à Lucien qui jeta ses calculs au vent en se les reprochant. Ainsi était fait Lucien, il allait du mal au bien,

## Pharmacie de Postel, successeur de Chardon.

Le nom de son père, écrit ainsi dans un lieu par où passient toutes les voitures, ini blessi it vou. Le sair où il franchi sa porte ornée d'une petite grille à barreaux de mauvais goût, pour se produire à Beaulieu, parmi les jeunes geus les plus élégants de la haute ville en domant le bras à madame de Bargetou, il avait étrangement déploré le désaccord qu'il reconnaissait entre cette habitation et sa honné fortune.

— Aimer madame de Bargeton, la posséder bientôt peut-être, et loger dans ce nid à rats! se disait-il-en debouchant par Fallée dans la petite cour où plusieurs papuets d'herbes bouillies étaient étalés le long des murs, où l'apprenti récurait les chaudrons du laboratoire, où monsieur Postel, ceint d'un tablère de préparateur, nue cornue à la main, examinait un produit chimique tout en jeant l'odi sur sa bouilque; et s'il regradait trop attentiement sa drogue, il avait l'oreille à la sounette. L'odeur des camonilles, des membes, de plusieurs plantes distillées, remplissait la cour et le modeste appartement où l'on montait par un de ces escaliers de meunier, saus autre rampe que deux cordes. Autessus était l'unique chambre en mansarde où demeurait Lucien.

— Bonjour, mon fiston, lui dit monsicur Postel, le véritable type du boutiquier de province. Comment va notre petite santé? Mcf., je viens de faire une expérience sur la mélasse, mais il aurait fallu votre père pour trouver ce que je cherche. C'était un fameux homme, celui-là I Si J'asis count sou secret courte la goutte, nous rou'erions tous deux carrosse aujourd'hui!

Il ne se passait pas de semaine que le pharmacien, aussi bête qu'il était hon homme, ne donnât un coup de poiguard à Lucien, en lui parlant de la fatale discrétion que son père avait gardée sur sa découverte.

— C'est un grand malheur, répondit brièvement Lucien qui commençait à trouver l'Éève de son père prodigieusement commun après l'avoir souvent béni; car plus d'une fois l'hounête Postel avait secouru la veue et les enfants de son maltre. — Qu'avez-vous donc? demanda monsieur Postel en posant son éprouvette sur la table du laboratoire.

- Est-il venu quelque lettre pour moi?

- Oui, une qui flaire comme baume ! elle est auprès de mon pupitre sur le comptoir.

La lettre de madame de Bargeton mêlée aux bocaux de la pharmacie! Lucien s'élança dans la boutique.

— Dépêche-toi, Lucien I ton dîner t'attend depuis une heure, il sera froid, cria doucement une jolie voix à travers une fenêtre en tr'ouverte et que Lucien n'entendit pas.

 Il est toqué, votre frère, mademoiselle, dit Postel en levant le nez.

Ce célibatire, assez semblable à une petite tonne d'esu-de-vie sur laquelle la fantaise d'un petite aurait mis une grosse figure gréfée de petite vérole et rougeaude, prit en regardant Éve un air cérémonieux et agréable qui prouvait qu'il pensait à épouser la fille de son prédécesseur, sans pouvir mettre fin au combat que l'amour et l'intérêt se livraient dans son ceur. Aussi disait-il souvent à Lucien en souriant la plirase qu'il lui réefit quant le jeune homme repassa près de lui : — Elle est fameusement joile, votre sour! Yous n'étes pas mal non plus! Votre père faisait tout bien.

Eve était une grande brune, aux cheveux noirs, aux veux bleus, Quoiqu'elle offrit les symptômes d'un caractère viril, elle était douce, tendre et dévouée. Sa candeur, sa naïveté, sa tranquille résignation à une vie laborieuse, sa sagesse que nulle médisance n'attaquait, avaient dû séduire David Séchard. Aussi, depuis leur première entrevue, une sourde et simple passion s'était-elle émue entre eux, à l'allemande, sans manifestations bruvantes ni déclarations empressées. Chacun d'eux avait pensé secrètement à l'autre, comme s'ils eussent été séparés par quelque mari jaloux que ce sentiment aurait offensé. Tous deux se cachaient de Lucien, à qui peut-être ils croyaient porter quelque doinmage. David avait peur de ne pas plaire à Éve, qui, de son côté, se laissait aller aux timidités de l'indigence. Une véritable ouvrière aurait eu de la hardiesse, mais une enfant bien élevée et déchue se conformait à sa triste fortune. Modeste en apparence, fière en réalité, Eve ne voulait pas courir sus au fils d'un hamme qui passait pour riche. En ce moment, les gens au fait de la valeur croissante des propriétés, estimaient à plus de quatre-vingt mille francs le domaine de Marsac, sans compter les terres que le vieux Séchard, riche d'économies, heureux à la récolte : habile à la vente, devait y joindre en gnettant les occasions. David était peut-être la seule personne qui ne sût rien de la fortune de son père. Pour lui, Marsac était une bicoque achetée en 1810 quinze ou seize mille francs, où il allait une fois par an au temps des vendanges, et où son père le promenait à travers les vignes, en lui vantant des récoltes que l'imprimeur ne voyait jamais, et dont il se souciait fort peu. L'amour d'un savaut habitué à la solitude et qui agrandit encore les sentiments en s'en exagérant les difficultés, voulait être eucouragé; car, pour David, Éve était une femme plus imposante que ne l'est une grande dame pour un simple clerc. Gauche et inquiet près de son idole, aussi pressé de partir que d'arriver, l'imprimeur contenait sa passion au lieu de l'exprimer. Souvent, le soir, après avoir forgé quelque prétexte pour consulter Lucien, il descendait de la place du Mûrier jusqu'à l'Houmeau, par la porte Palet; mais en atteignant la porte verte à barreaux de fer, il s'enfuvait, craignant de venir trop tard ou de paraître importun à Éve qui sans doute était couchée. Onoique ce grand amour ne se révélât que par de petites choses. Eve l'avait bien compris : elle était flattée sans orqueil de se voir l'objet du profond respect emprejut dans les regards, dans les paroles, dans les manieres de David; mais la plus grande séduction de l'imprimeur était son fanatisme pour Lucien : il avait deviné le meilleur moven de plaire à Éve. Pour dire eu quoi les muettes délices de cet amour différaient des passions tumultueuses, il faudrait le comparer aux fleurs champètres opposées aux éclatantes fleurs des parterres. C'était des regards doux et délicats comme les lotos bleus qui nagent sur les eaux, des expressions fugitives comme les faibles parfums de l'églantine, des mélancolies tendres comme le velours des mousses ; fleurs de deux belles âmes qui naissaient d'une terre riche, féconde, immuable. Éve avait plusieurs fois déjà deviné la force cachée sous cette faiblesse; elle tenait si bien compte à David de tout ce qu'il n'osait pas, que le plus léger incident pouvait amener une plus intime union de leurs âmes.

Lucien trouva la porte ouverte par Éve, et s'assit, sans lui rien dire, à une petite table posée sur un X, sans linge, où son couvert était mis. Le pauvre petit ménage ne possédait que trois couverts d'argent. Éve les employait tous nour le frère chéri.

- Que lis-tu douc là? dit-elle après avoir mis sur la table un

plat qu'elle retira du feu, et après avoir éteint son fourneau mobile en le couvrant de l'étouffoir.

- Lucien ne répondit pas. Eve prit une petite assiette coquettement arrangée avec des seuilles de vigne, et la mit sur la table avec une jatte pleine de crème.
  - Tiens, Lucien, je t'ai eu des fraises,
- Lucien prétait tant d'attention à sa lecture qu'il n'enteudit point. Éve vint alors s'asseoir près de lui, sans laisser échapper un murmure; car il entre dans le sentiment d'une sœur pour son frère un plaisir immense à être traitée sans façon.
- --- Mais qu'as-tu donc? s'écria-t-elle en voyant briller des larmes dans les veux de son frère.
- Rien, rien, Éve, dit-il en la prenant par la taille, l'attirant à lui, la baisant au front et sur les cheveux, puis sur le cou, avec une effervescence surprenante.
  - Tu te caches de moi.
  - Eh! bien, elle m'aime!
- Je savais bien que ce n'était pas moi que tu embrassais, dit d'un ton boudeur la panvre sœur en rongissant.

   Nous serons tous heureux. s'écria Lucien en avalant son potage.
- à grandes cuillerées.

   Nous? répéta Éve. Inspirée par le même pressentiment qui
- s'était emparé de David, elle ajouta : Tu vas nons aimer moins!
   Comment peux-ta croire cela , si tu me connais?
- Ève lu 'tendit la main pour presser la sienne; puis elle dat l'assiette vide, la soupière en terre brune, et avança le plat qu'elle avait fait. Au lieu de manger, Lucien relut la lettre de madame de Bargeton, que la discrète Éve ne demanda point à voir, tant elle avait de respect pour son frère i s'il voulait la lui communiquer, elle devait attendre; et s'il ne le voulait pas, pouvait-elle l'eviger l' Elle attendit. Voici cette lettre.
- Mon ami, pourquoi rriuserais-je à votre frère en science l'appui que je vous ai prèté? A mes yeux, les talents ont des droits égaux; mais vous ignorez les préjugés des personnes qui composent una ociété. Nous ne ferons pas reconnaître l'anoblissement de l'esprit à ceux qui sont l'aristocratie de l'ignorance. Si je ne suis pas assez puissante pour leur imposer monsieur David Séchard, je vous ferai volutiers le sacrifice de ces pauvres gens. Ce sera comme une hécatombe antique. Mais , cher ami, vous ne voulez suns doute pas

me faire accepter la compagnie d'une personne dont l'esprit ou los manières pourraient ne pas me plaire. Vos flatteries m'out appris combien l'amitié s'aveugle facilement i m'en vondrez-vous, si je mets à mon consentement une restriction I de veux voir votre anti, le juger, savoir par moi-nême, dans l'intérêt de votre avenir, si vous ne vous abusez point. N'est-ce pas un de ces soins maternels que doit avoir pour vous, anon cher poête,

## » LOUISE DE NEGREPELISSE? »

Lucien ignorait avec quel ar le oui s'emploie dans le boau monde pour arriver au non, et le non pour amener un cui. Cette lettre fut un triomphe pour lui. David irait chez madame de Bargeton, il y brillerait de la majesté du génie. Dans l'ivresse que lui causait une victoire qui lui fit croire à la puissance de son sacendant sur les hommes, il prit une attitude si fière, tant d'espérances se reflétèrent sur son visage en y produisant un éclat radieux, que sa sœur ne put s'empéter de lui dire qu'il était bean.

— Si elle a de l'esprit, elle doit bien l'aimer, cette femme! Et alors ce soir elle sera chagrine, car toutes les femmes vont te faire mille coquetteries. Tu seras bien bean en lisant ton Saint Jean dans Palhnos I Je voudrais être souris pour me glisser là! Viens, j'ai appréti a toilleté dans la chambre de notre mêter.

Cette chambre était celle d'une misère déceute. Il s'y trouvait un lit en nover, garni de rideaux blancs, et au bas duquel s'étendait un maigre tapis vert. Puis une commode à dessus de bois, ornée d'un miroir, et des chaises en nover complétaient le mobilier. Sur la cheminée, une pendule rappelait les jours de l'ancienne aisance disparue. La fenêtre avait des rideaux blancs. Les murs étaient tendus d'un papier gris à sleurs grises. Le carreau, mis en couleur et frotté par Éve, brillait de propreté. Au milieu de cette chambre était un guéridon où, sur un plateau rouge à rosaces dorées, se voyaient trois tasses et un sucrier en porcelaine de Limoges. Éve conchait dans un cabinet contigu qui contenait un lit étroit, une vieille bergère et une table à ouvrage près de la fenêtre. L'exignité de cette cabine de marin exigeait que la norte vitrée restat toujours ouverte, afin d'y donner de l'air. Malgré la détresse qui se révélait dans les choses, la modestie d'une vie studieuse respirait là. Pour ceux qui connaissaient la mère et ses deux enfants, ce spectacle offrait d'attendrissantes harmonies.

Lucien mettait sa cravate quand le pas de David se fit entendre dans la petite cour, et l'imprimeur parut aussitôt avec la démarche et les façons d'un honime pressé d'arriver.

- Eh! bieu, David, s'écria l'ambitieux, nous triomphons! elle m'aime! tu iras.

- Non . dit l'imprimeur d'un air confus , je viens te remercier de cette preuve d'amitié qui m'a fait faire de sérieuses réflexions. Ma vie, à moi, Lucien, est arrêtée. Je suis David Séchard, imprimeur du roi à Angoulème, et dont le nom se lit sur tous les murs au bas des affiches. Pour les personnes de cette caste, le suis un artisan, un négociant, si tu veux, mais un industriel établi en boutique, rue de Beaulieu, au coin de la place du Mûrier. Je n'ai encore ni la fortune d'un Keller, ni le renom d'un Desplein, deux sortes de nuissances que les nobles essaient encore de nier, mais qui, je suis d'accord avec eux en ceci, ne sont rien sans le savoir-vivre et les manières du gentilhomme. Par quoi puis-je légitimer cette subite élévation? Je me ferais moquer de moi par les bourgeois autant que par les nobles. Toi, tu te trouves dans une situation différente. Un prote n'est engagé à rien. Tu travailles à acquérir des connaissances indispensables pour réussir, tu peux expliquer tes occupations actuelles par ton avenir. D'ailleurs tu peux demain entreprendre autre chose, étudier le Droit, la diplomatie, entrer dans l'Administration. Eufin tu n'es ni chiffré ni casé. Profite de ta virginité sociale, marche seul et mets la main sur les honneurs! Savoure joyeusement tous les plaisirs , même ceux que procure la vanité. Sois heureux. ie iouirai de tes succès, tu seras un second moi-même. Oui, ma pensée me permettra de vivre de ta vie. A toi les fêtes, l'éclat du monde et les rapides ressorts de ses intrigues. A moi la vie sobre, laborieuse du commerçant, et les lentes o cupations de la science. Tu seras notre aristocratie, dit-il en regardant Éve. Quand tu chaucelleras, tu trouveras mon bras pour te soutenir. Si tu as à te plaindre de quelque trahison, tu pourras te réfugier dans nos cœurs, tu y trouveras un amour inaltérable. La protection, la faveur, le bon vouloir des gens, divisés sur deux têtes, pourrait se lasser, nous nous nuirions à deux; marche devaut, tu me remorqueras s'il le faut. Loin de t'envier, je me consacre à toi. Ce que tu viens de faire pour moi, en risquant de perdre ta bienfaitric?, ta maîtresse peut-être, plutôt que de m'abandonner, que de me re-

nier, cette simple chose, si grande, ch! bien, Lucien, elle me lie-

rait à iamais à toi, si nous n'étions pas déià comme deux frères, N'aie ni remords ni soucis de par ître prendre la plus forte part. Ce partage à la Montgommery est dans mes goûts. Eufin, quand tu me causerais quelques tourments, qui sait si je ne serai pas toujours tou obligé? En disant ces mots, il coula le plus timide des regards vers Eve, qui avait les veux pleins de larmes, car elle devinait tout. - Enfin, dit-il à Lucien étonné, tu es bieu fait, tu as une jolie taille, tu portes bien tes habits, tu as l'air d'un geutilhomme dans ton habit bleu à boutons jaunes, avec un simple pantalon de nankin; moi, j'aurais l'air d'un ouvrier au milieu de ce monde, je serais gauche, gêné, je dirais des sottises ou je ne dirais rien du tout : toi , tu peux , pour obéir au préjugé des noms , prendre celui de ta mère, te faire appeler Lucien de Rubempré; moi, je suis et serai toniours David Séchard. Tout te sert et tout me nuit dans le monde où tu vas. Tu es fait pour y réussir. Les femmes adoreront ta figure d'auge. N'est-ce pas . Éve?

Lucien sauta au cou de David et l'embrassa. Cette modestie coupait court à bien des doutes, à bien des difficultés. Comment n'eûtil pas redoublé de tendresse pour un homme qui arrivait à faire par amitié les mêmes réflexions qu'il venait de faire par ambition ? L'ambitieux et l'amoureux sentaient la route aplanie, le cœur du ieune homme et de l'ami s'épanouissait. Ce fut un de ces moments rares dans la vie où toutes les forces sont doucement tendues, où toutes les cordes vibrent en rendant des sons pleins. Mais cette sagesse d'une belle âme excitait encore en Lucien la tendance qui porte l'homme à tout rapporter à lui. Nous disons tous, plus ou moins, comme Louis XIV; L'État, c'est moi! L'exclusive tendresse de sa mère et de sa sœur, le dévouement de David, l'habitude qu'il avait de se voir l'objet des efforts secrets de ces trois êtres, lui donnaient les vices de l'enfant de famille, engendraient en lui cet égoïsme qui dévore le noble, et que madame de Bargeton caressait en l'incitant à oublier ses obligations envers sa sœur, sa mère et David. Il n'en était rien encore : mais n'y avaitil pas à craindre, qu'en étendant autour de lui le cercle de son ambition, il fût contraint de ne penser qu'à lui pour s'y maintenir ?

Cette émotion passée, David fit observer à Lucien que son poème de Saint Jean dans Pathnus était peut-être trop biblique pour être lu devant un moude à qui la poésie apocalyptique devait être peu familière. Lucien, qui se produisait devant le public le plus difficile







HIR BY DAVID SECHAR

Quand les deux amants furent seuls , David se trouva plus embarrassé qu'il n'avait été dans aucun moment de sa vie.

LES DEUR POÈTES.



de la Charente, parut inquiet. David lui conseilla d'emporter André de Chénier, et de remplacer un plaisir donteux par un plaisir certain. Lucien lisait en perfection, il plairait nécessairement et montrerait une modestie qui le servirait sans doute. Comme la plupart des jeunes gens, ils donnaient aux gens du monde leur intelligeuce et leurs vertus. Si la jeunesse, qui n'a pas encore failli, est sans indulgence pour les fautes des autres, elle leur prête aussi ses magnifiques crovances. Il faut en effet avoir bien expérimenté la vie avant de reconnaître que , suivant un beau mot de Raphaël , comprendre c'est égaler. En général , le sens nécessaire à l'intelligence de la poésie est rare en France, où l'esprit dessèche promptement la source des saintes larmes de l'extase, où personne ne veut prendre la peine de défricher le sublime, de le sonder pour en percevoir l'infini. Lucien allait faire sa première expérieuce des ignorances et des froideurs mondaines! Il passa chez David pour y prendre le volume de poésie.

Quand les deux amants furent seuls, David se trovas plus embarrassé qu'en acuen moment de sa vie. En prie à mille tercens, il voulait et redoutait un eloge, il désirait s'enfuir, car la pudeur a sa copneterie aussi! Le pauvre amant n'ossit dur un mot qui avarit eu l'air de quêter un remerchinent; il trovait toute les paroles compromentantes, et se taisait en gardant une attitude de criminel. Éve, qui devinait les tortures de cette modestie, se plut à joirir de ce silence; mais quand David tortilla son chapeau pour s'en aller, elle sourie.

— Monsieur David, lui dit-elle, si vous ne passez pas la soirée cliez madame de Bargeton, nous pouvons la passer ensemble. Il fait beau, voulez-vous aller nous promener le long de la Charente? nous causerons de Lucien.

David eut envie de se prosterner devant cette délicieuse jeune fille. Éve avait mis dans le son de sa voix des récompenses incspérées ; elle avait, par la tendresse de l'accent, résolu les difficultés de cette situation; sa proposition était plus qu'un éloge, c'était la première faveur de l'amour.

— Seulement, dit-elle à un geste que fit David, laissez-moi quelques instants pour m'habiller.

David, qui de sa vie n'avait su ce qu'était un air, sortit en chanteronnant, ce qui surprit l'honnéte Postel, et lui donna de violents soupçons sur les relations d'Éve et de l'imprimeur. Les plus petites circonstances de cette soirée agirent heaucoup sur Lucien que son caractère portait à écunter les premières impressions. Comme tous les anunts inexpérimentés, il arriva de si bonne heure que Louise né'tait pas encore au sallon. Monsieur de Bargeton s'y trouvait seul. Lucien avait déjà commencé son apprentissage des petites làchetés par lesquelles l'amant d'une femme mariée achiet son honbeur, et qui donnent aux fermes la mesure de ce qu'elles peuvent exiger; mais il ne s'était pas encore trouvé face à la face avec monsièur de Barzeton.

Ce gentilhonime était un de ces petits esprits doucement établis entre l'inoffensive nullité qui comprend encore, et la fière stupidité qui ne veut ni rien accepter ni rien rendre. Pénétré de ses devoirs envers le moude, et s'efforçant de lui être agréable, il avait adopté le sourire du danseur pour unique langage. Content ou mécontent, il souriait, Il souriait à une nouvelle désastreuse aussi bien qu'à l'annonce d'un heureux événement. Ce sourire répondait à tout par les expressions que lui donnait monsieur de Bargeton, S'il fallait absolument une approbation directe, il renforcait son sourire par un rire complaisant, en ne làchant une parole qu'à la dernière extrémité. Un tête-à-tête lui faisait éprouver le seul embarras qui compliquait sa vie végétative, il était alors obligé de chercher quelque chose dans l'immensité de son vide intérieur. La plupart du temps il se tirait de peine en reprenant les naïves coutumes de son enfauce : il pensait tout haut, il vous initiait aux moindres détails de sa vie : il vous exprimait ses besoins , ses petites sensations qui , pour lui , ressemblaient à des idées. Il ne parlait ni de la pluie ni du beau temps ; il ne donnait pas dans les lieux communs de la conversation par où se sauvent les imbé iles , il s'adressait aux plus intimes intérêts de la vie. - Par complaisance pour madame de Bargeton, j'aj maugé ce matin du veau qu'elle aime beaucoup, et mon estomac me fait bien souffrir, disait-il, Je sais cela, j'y suis toujours pris! expliquez-moi cela? Ou bien : - Je vais sonner pour demander un verre d'eau sucrée, en voulez-vous un par la même occasion? Ou bien: - Je monterai demain à cheval, et j'irai voir mon beau-père. Ces petites phrases, qui ne supportaient pas la discussion, arrachaient un nou ou un oui à l'interlocuteur, et la conversation tombait à plat. Mousieur de Bargeton implorait alors l'assistance de son visiteur en mettant à l'ouest son nez de vieux carlin poussif; il vous regardait de ses gros yeux vairons d'une façon qui signifiait : Vous dites? Les ennuyeux empressés de parler d'eux-mêmes, il les chérissait, il les écoutait avec une probe et délicate attention qui le leur rendait si précieux que les bayards d'Angoulême lui accordaient une sournoise intelligence, et le prétendaient mal jugé. Aussi, quand ils n'avaient plus d'auditeurs, ces gens venaient-ils achever leurs récits ou leurs raisonnements auprès du gentilhomme, sûrs de trouver son sourire élogieux. Le salon de sa femme étant toujours plein, il s'y trouvait généralement à l'aise. Il s'occupait des plus petits détails : il regardait qui entrait, saluait en souriant et conduisait à sa femme le nouvel arrivé : il guettait cenx qui partaient, et leur faisait la couduite en accueillant leurs adieux par son éternel sourire. Onand la soirée était animée et qu'il voyait chacun à son affaire, l'heureux muet restait planté sur ses deux hautes jambes comme une cigogne sur ses pattes. ayant l'air d'écouter une conversation politique ; ou il venait étudier les cartes d'un joueur sans y rien comprendre, car il ne savait aucun jeu; ou il se promenait en humant son tabac et soufflant sa digestion. Anais était le beau côté de sa vie, elle lui donnait des jouissances infinies. Lorsou'elle ionait son rôle de maîtresse de maison. il s'étendait dans une bergère en l'admirant; car elle parlait pour lui : puis il s'était fait un plaisir de chercher l'esprit de ses phrases ; et comme souvent il ne les comprenait que long-temps après qu'elles étaient dites, il se permettait des sourires qui partaient comme des boulets enterrés qui se réveillent. Son respect pour elle allait d'ailleurs jusqu'à l'adoration. Une adoration quelcouque ne suffit-elle pas au bonheur de la vie? Eu personne spirituelle et généreuse, Anaïs n'avait pas abusé de ses avantages en reconnaissant chez son mari la nature facile d'un enfant qui ne demandait pas mieux que d'être gouverné. Elle avait pris soin de lui comme on prend soin d'un manteau; elle le tenait propre, le brossait, le serrait, le ménageait; et se sentant ménagé, brossé, soigné, monsieur de Bargeton avait contracté pour sa femme une affection canine. Il est si facile de donner un bonheur qui ne coûte rien! Madame de Bargeton ne connaissant à son mari aucun autre plaisir que celui de la bonne chère, lui faisait faire d'excellents dîners ; elle avait pitié de lui ; jamais elle ne s'en était plainte : et quelques personnes ne comprenant pas le silence de sa fierté, prêtaient à monsieur de Bargeton des vertus cachées. Elle l'avait d'ailleurs discipliné militairement, et l'obéissance de cet homme aux volontés de sa femme était passive. Elle lui disait : - Faites une visite à monsieur on à madame une telle, il y allait comme un soldat à sa faction. Aussi devant elle se tenait-il au port d'armes et inmobile. Il était en ce moment quession de nommer ce met député. Lucien ne pratiquait pas depuis assez long-temps la maison pour avoir soulect le voile sous lequel se cachait ce caractrie finnaginable. Monsieur de Bargeton ensecté dans sa bergère, paraissant tout voir et tout compreadre, se faisant une dignité de son silence, lui semblait prodigieusement imposant. Au lieu de le prendre pour une borne de granit, Lucien fit de ce gentilhomme un sphinx redoutable, par suite du prenchar touj prote les hommes d'inagination à tout graudir ou à prêter une âme à toutes les formes , et il crut nécessire de le faiter.

- J'arrive le premier, dit-il en le saluant avec un peu plus de respect que l'on n'en accordait à ce bonhomme.
  - C'est assez naturel, répondit monsieur de Bargeton.

Lucien prit ce mot pour l'épigramme d'un mari jaloux, il devint rouge, et se regarda dans la glace en cherchant une contenance.

- Vons habitez l'Houmeau, dit monsieur de Bargeton, les personnes qui demeurent loin arrivent toujours plus tôt que celles qui demeurent près.
  - A quoi cela tient-il? dit Lucien en prenant un air agréable.
- Je ne sais pas, répondit monsieur de Bargeton qui rentra dans son immobilité.

   Vous n'avez pas youlu le chercher, reprit Lucien. Un homme
  - capable de faire l'observation peut trouver la cause.
  - Ah! fit monsieur de Bargeton, les causes finales! Hél hé!... Lucien se creusa la cervelle pour ranimer la conversation qui tomba là.
  - Madame de Bargeton s'habille sans doute? dit-il en frémissant de la niaiserie de cette demande.
    - Oui, elle s'habille, répondit naturellement le mari.

Lutien lera les yeux pour regarder les deux solives saillantes, peintes en gris, et dout les entre-deux étaient plafonnés, sans truver une phrase de reutrée; mais il ne vit pas alors sans terreur le petit lustre à vieilles pendeloques de cristal, dépouillé de sa gaze et garni de hougies. Les bousses du meuble avaient été ébes, et le lampase rouge montrait ses fleurs fanées. Ces apprets annonçaient une réuniou extraordinaire. Le poète conçut des doutes sur la courenance de son costenne, era if léait es bottes et la lair regarder avec la supeur de son costenne, era if léait es bottes et la lair regarder avec la supeur de la crainte un vase du Japon qui ornait une console à guirlandes du temps de Louis XY; puis il eut peur de déplaire à ce mari en ne le courtisant pas, et il résolut de chercher si le bonhomme avait un dada que l'on pût caresser.

 Vous quittez rarement la ville, monsieur? dit-il à monsieur de Bargeton vers lequel il revint.

## - Rarement.

Le silence recommença. Mousieur de Bargeton épia comme une chatte soupçonneuse les moindres mouvements de Lucien qui troublait son repos. Chacun d'eux avait peur de l'autre.

Aurait-il conçu des soupçons sur mes assiduités? pensa Lucien, car il paraît m'être bien hostile!

En ce moment, heureusement pour Lucien fort embarrassé de soutenir les regards inquiets avec lesquels monsieur de Bargeton l'examinait allant et venant, le vieux domestique, qui avait mis une livrée, annonca du Châtelet. Le baron entra fort aisément, salua son \* ami Bargeton, et fit à Lucien une petite inclination de tête qui était alors à la mode, mais que le poète trouva financièrement impertinente. Sixte du Châtelet portait un pantalon d'une blancheur éblouissante, à sous-pieds intérieurs qui le maintenaient dans ses plis. Il avait des souliers fins et des bas de fil écossais. Sur son gilet blanc flottait le ruban noir de son lorgnon. Enfin sou habit noir se recommandait par une coupe et une forme parisiennes. C'était bien le bellâtre que ses antécédents annoncaieut : mais l'âge l'avait déià doté d'un petit ventre rond assez difficile à contenir dans les bornes de l'élégance. Il teignait ses cheveux et ses favoris blanchis par les souffrances de son voyage, ce qui lui donnait un air dur. Son teint autrefois très-délicat avait pris la couleur enivrée des gens qui reviennent des Indes; mais sa tournure, quoique ridicule par les prétentions qu'il conservait, révélait néanmoins l'agréable Secrétaire des Commandements d'une Altesse Impériale, Il prit son lorgnon, regarda le pantalon de nankin, les bottes, le gilet, l'habit bleu fait à Angoulême de Lucien, enfin tout son rival. Puis il remit froidement le lorgnon dans la poche de son gilet comme s'il eût dit : - Je suis content. Écrasé déjà par l'élégance du financier, Lucien pensa qu'il aurait sa revanche quand il montrerait à l'assemblée son visage animé par la poésie; mais il n'en éprouva pas moins une vive souffrance qui continua le malaise intérieur que la prétendue hostilité de monsieur de Bargetou lui avait donné. Le baron semblait faire peser sur Lucien tout le poids de sa fortune pour mieux humilier cette misère. Monsieur de Bargeton, qui comptait à voir plus rien à dire, fut consterné du silence que gardèrent les deux risax en s'examinant; mais, quand il se trouvait au bout de ses efforts, il avait une question qu'il se réservait comme une poire pour la soif, et il jugea nécessaire de la leberre ou prenatu mai raflairé.

- Hé! bien, monsieur, dit-il à du Châtelet, qu'y a-t-il de nouveau? dit-on quelque chose?
- Mais, répondit méchamment le Directeur des Coutributions, le nouveau, c'est monsieur Chardon. Adressez-vous à lui. Nous apportez-vous quelque joil poème? demanda le sémillant baron en redressant la boucle majeure d'une de ses faces qui lui parut dérangée.
- Pour savoir și j'ai réussi, j'aurais dù vous consulter, répondit Lucien. Vous avez pratiqué la poésie avant moi.
- Bah! quelques vaudevilles assez agréables faits par complaisance, des chansons de circonstance, des romances que la musique a fait valoir, ma grande épître à une sœur de Buonaparte (l'ingrat!) ne sont pas des titres à la postérité!

En ce noment madame de Bargeton se montra dans tout l'éclat d'une collète étudiée. Elle portait un turban juif enrichit d'une agrafe orientale. Une écharpe de gaze sous laquelle brillaient les camées d'un collier était gracieusement tournicé à sou cou. Sa robe de monsséline peinte, à manches courtes, hi premetati de montrer phisieurs bracelets étagés sur ses beaux bras blaucs. Cotte mise théârale charma Lucien. Monsieur du Châtelet aleress galamment à cette reine des compliments uauséabonds qui la firent sourire de phisire, tant elle fut heureuse d'être louée devant Lucien. Elle n'échangea qu'un regard avec son cher poéte, et répondit au Directeur des Contributions en le mortifiant par une politesse qui l'exceptait de son intinité.

En ce noment, les personnes intrées commencèrent à venir. En premier lieu se prudusierur l'Évêque et son Grand-Vicaire, deux figures digues et soleunelles, mais qui formaient un siolent contraste: monseigneur était grand et maigre, son acolyte était court et gras. Tous deux, ils avaient des yeux brillants, mais l'Évêque était pale et son Grand-Vicaire offrait un visage empourpré par la plus riche santé. Cher l'un et chez l'autre les gresses et les mouvements étaient rares. Tous deux paraissaient prudents, leur réserve et leur silence infinialéant, ils ressient pour avoir le teatrou on d'ésprit.

Les deux prêtres furent suivis par madame de Chandour et son mari, p rsonnages extraordinaires que les gens auxquels la province est inconnue seraient tentés de croire une fantaisie. Le mari d'Amélie, la femme qui se posait comme l'antagoniste de madame de Bargeton, monsieur de Chandour, on'on nommait Stanislas, était un cidevant jeune homme, encore mince à quarante-cing ans, et dont la figure ressemblait à un crible. Sa cravate était toujours nouée de manière à présenter denx pointes menacantes. l'nne à la hauteur de l'oreille droite, l'autre abaissée vers le ruban rouge de sa croix. Les basques de son habit étaient violemment renversées. Son gilet trèsonvert laissait voir une chemise gonflée, empesée, fermée par des épingles surchargées d'orfévrerie. Enfin tout son vêtement avait nn caractère exagéré qui lui donnait une si grande ressemblance avec les caricatures qu'en le voyant les étrangers ne pouvaient s'empêcher de sonrire. Stanislas se regardait continuellement avec une sorte de satisfaction de haut en bas, en vérifiant le nombre des bontons de son gilet, en suivant les lignes ondulenses que dessinait son pantalon collant, en caressant ses jambes par un regard qui s'arrêtait amoureusement sur les pointes de ses bottes. Quand il cessait de se contempler ainsi, ses yeux cherchaient une glace, il examinait si ses cheveux tenaient la frisure; il interrogeait les femmes d'un œil heureux en mettant un de ses doigts dans la poche de son gilet, se penchant en arrière et se posant de trois-quarts, agaceries de cou qui lui réussissaient dans la société aristocratique de laquelle il était le beau. La plupart dn temps, ses disconrs comportaient des gravelures comme il s'en disait au dix-huitième siècle. Ce détestable genre de conversation lui procurait quelques succès auprès des femmes, il les faisait rire. Monsieur du Châtelet commençait à Jui donner des inquiétudes. En effet, intriguées par le dédain du fat des contributions indirectes, stimulées par son affectation à prétendre qu'il était impossible de le faire sortir de son marasme, et piquées par son ton de sultan blasé, les femmes le recherchaient encore plus vivement qu'à son arrivée depuis que madame de Bargeton s'était éprise du Byron d'Angoulème. Amélie était une petite femme maladroitement comédienne, grasse, blanche, à cheveux noirs, outrant tont, parlant haut, faisant la rone avec sa tête chargée de plumes en été, de fleurs en hiver; belle parleuse, mais ne pouvant achever sa période saus lui donner pour accompagnement les sifflements d'un asthme inavoué.

COM. HUM. T. VIII.

Mousieur de Saintot, nommé Astolphe, le Président de la Société d'Agriculture, homme haut en couleur, grand et gros, apparut remorqué par sa femme, espèce de figure assez semblable à une fougère desséchée, qu'on appelait Lili, abréviation d'Élisa. Ce nom, qui supposait dans la personne quelque chose d'enfantin, jurait avec le caractère et les manières de madame de Saintot, femme solennelle, extrêmement pieuse, joueuse difficile et tracassière. Astolphe passait pour être un savant du premier ordre, Ignorant comme une carpe, il n'en avait pas moins écrit les articles Sucre et Eau-de-vie dans un Dictionnaire d'agriculture, deux œuvres pillées en détail dans tous les articles des journaux et dans tous les anciens ouvrages où il était question de ces deux produits. Tout le Département le crovait occupé d'un Traité ur la culture moderne. Quoiqu'il restat enfermé pendant toute la matinée dans son cabinet, il n'avait pas encore écrit deux pages depuis douze ans. Si quelqu'un venait le voir, il se laissait surprendre brouillant des papiers, cherchant une note égarée ou taillant sa plume; mais il employait en maiseries tout le temps qu'il demenrait dans son cabinet : il y lisait longuement le journal . il sculpiait des bouchons avec son canif, il tracait des dessins fantastiques sur son garde-main , il feuilletait Cicéron pour y prendre à la volce une phrase ou des passages dont le seus pouvait s'appliquer aux événements du jonr ; puis le soir il s'efforcait d'amener la conversation sur un sujet qui lui permît de dire : - Il se trouve dans Cicéron une page qui semble avoir été écrite pour ce qui se passe de nos jours. Il récitait alors son passage au grand étonnement des auditeurs . qui se redisaient entre eux : - Vraiment Astolphe est un puits de science. Ce fait curieux se contait par toute la ville, et l'entretenait dans ses flatteuses croyances sur monsieur de Saintot,

Après ce osuple, vint monsieur de Bartas, nommé Adrieu, l'homme qui chantait les airs de basse-taille et qui avait d'énormes prétentions en musique. L'amour-propre l'avait assis sur le solfige; il avait commencé par s'admirer lui-même en chantant, puis ils s'e-tait mis à patre unsisque, et avait fini par s'en occupre exclusivement. L'art musical était devenu chez lui comme une monomanie : il ne s'animait q'u'en parlant de unusique, il souffrait pendant une soirée jusqu'à ce qu'on le prisit de chanter. Une fois qu'il avait beuglé un de ses airs, sa vie commerçait : il paraduit, il se hanssait sur ses talous en recevant des rompliments, il dissir le undoste; sur ses talous en recevant des rompliments y dissiri le undoste;

Monsieur Alexandre de Brebian, le héros de la sépia, le dessinateur qui infestait les chambres de ses amis par des productions saugrenues et gătait tous les albums du Département, accompagnait monsieur de Bartas. Chacun d'eux donnait le bras à la femme de l'autre. An dire de la chronique scandaleuse, cette transposition était complète. Les deux femmes , Lolotte (madame Charlotte de Brebian) et Fifine (madame Joséphine de Bartas), également préoccupées d'un fichu, d'une garniture, de l'assortiment de quelques couleurs hétérogènes, étaient dévorées du désir de paraître Parisiennes, et négligeaient leur maison où tout allait à mal. Si les deux femmes, serrées comme des poupées dans des robes économiquement établies, offraient sur elles une exposition de couleurs outrageusement bizarres, les maris se permettaient, en leur qualité d'artistes, un laissez-aller de province qui les rendait curieux à voir. Leurs habits fripés leur donnaient l'air des comparses qui dans les petits théâtres figurent la haute société invitée aux noces.

Parmi les figures qui débarquêrent dans le salon, l'une des pius originales fut celle de monsieur le comte de Senonches, aristocratiquement nommé Jacques, grand classeur, hautein, sec, à figure hâlée, aimable comme un sanglier, défant comme un Vénitieu, jaloux comme um More, et vivant en très-bonne intelligence avec monsieur du Hautov, autrement dit Francis. l'ami de la maison.

Madame de Senonches (Zéphirine) était grande et belle, mais coupercisée déjà par une certaine ardeur de foie qui la faisait passer pour une femme exigeante. Sa talle fine, ses délicates proportions lui permettaient d'avoir des manières langoureuses qui sentaient l'affectation, mais qui peignaient la passion et les caprices toujours satisfaits d'une personne aimée.

Francis était un homme assez distingué, qui avait quitté le consolat de Valence et se sepérance dans la diplomatie, pour venir virre à Angoulème auprès de Zéphirine, dite aussi Zitine. L'ancien consul prenait soin du ménage, faisait l'éducation des enfants, leur apprenaît les langues étrangères, et dirigeaît la fortune de monsier et de madame de Senonches avec un entire dévouement. L'Angoulème noble, l'Angoulème administratif, l'Angoulème bonrgeois

5

6

avaient long-temps glosé sur la parfaite unité de ce ménage en trois personnes: mais, à la longue, ce mystère de trinité conjugale parut si rare et si joli, que monsieur du Hautoy eût semblé prodigieusement immoral s'il avait fait mine de se marier. Quand Jacques chassait aux environs, chacun lui demandait des nouvelles de Francis, et il racontait les petites indispositions de son intendant volontaire en lui donnant le pas sur sa femme. Cet aveuglement paraissait si curieux chez un homme jaloux, que ses meilleurs amis s'amusaient à le faire poser, et l'annonçaient à ceux qui ne connaissaient pas le mystère afin de les amuser. Monsieur du Hautoy était un précieux dandy dont les petits soins personnels avaient tourné à la mignardise et à l'enfantillage. Il s'occupait de sa toux, de son sommeil, de sa digestion et de son manger. Zéphirine avait amené son factotum à faire l'homme de petite santé : elle le ouatait, l'embéguinait, le médicinait ; elle l'empâtait de mets choisis comme un bichon de marquise; elle Ini ordonnait ou lui défendait tel ou tel aliment; elle lui brodait des gilets, des bouts de cravates, et des mouchoirs; elle avait fini par l'habituer à porter de si jolies choses qu'elle le métamorphosait en nne sorte d'idole japonaise. Leur entente était d'ailleurs sans mécounte : Zizine regardait à tout propos Francis, et Francis semblait prendre ses idées dans les yeux de Zizine. Ils blâmaient, ils souriaient ensemble, et semblaient se consulter pour dire le plus simnle boniour.

Le plus riche propriétaire des environs, l'homme envié de tous, monsieur le marquis de Pimentel et sa femme, qui réunissaient à eux deux quarante mille livres de rente, et passaient l'hiver à Paris. vinrent de la campagne en calèche avec leurs voisins , monsieur le baron et madame la baronne de Rastignac, accompagnés de la tante de la baronne, et de leurs filles, deux charmantes jeunes personnes, bien élevées, pauvres, mais mises avec cette simplicité qui fait tant valoir les beautés naturelles. Ces personnes, qui certes étaient l'élite de la compagnie furent reçues par un froid silence et par un respect plein de jalousie, surtout quand chacun vit la distinction de l'accueil que leur fit madame de Bargeton, Ces deux familles appartenaient à ce petit nombre de gens qui, dans les provinces, se tiennent au-dessus des commérages, ne se mêlent à aucune société, vivent dans une retraite silencieuse et gardent une imposante dignité. Monsieur de Pimentel et monsieur de Rastignac étaient appelés par leurs titres; aucune familiarité ne mélait leurs femmes ni leurs filles à la l'aute coterie d'Angoulème, ils approchaient trop la noblesse de cour pour se commettre avec les niaise ries de la province,

Le Préfet et le Général arrivèrent les derniers, accompagnés du gentilhomme campagnard qui, le matin, avait apporté son mémoire sur les vers à soie chez David. C'était sans doute quelque maire de canton recommandable par de belles propriétés; mais sa tournure et sa mise trahissaient une désuétude complète de la société : il était gêné dans ses habits, il ne savait où mettre ses maius, il tournait autour de son interlocuteur en parlant, il se levait et se rasseyait pour répondre quand on lui parlait, il semblait prêt à rendre un service domestique : il se moutrait tour à tour, obséquieux, inquiet, grave, il s'empressait de rire d'une plaisanterie, il écoutait d'une façon servile, et parfois il prenait un air sournois en crovant qu'on se moquait de lui. Plusieurs fois dans la soirée, oppressé par son mémoire, il essaya de parler vers à soie; mais l'infortuné monsieur de Séverac tomba sur monsieur de Bartas qui lui répondit musique et sur monsieur de Saintot qui lui cita Cicéron. Vers le milieu de la soirée, le pauvre maire finit par s'entendre avec une veuve et sa fille, madame et mademoiselle du Brossard qui n'étaient pas les deux figures les moins intéressantes de cette société. Un seul mot dira tout : elles étaient aussi pauvres que nobles. Elles avaient daus leur mise, cette prétention à la parure qui révèle une secrète misère. Madame du Brossard vantait fort maladroitement et à tout propos sa grande et grosse fille, âgée de vingt-sept ans, qui passait pour être forte sur le piano; elle lui faisait officiellement partager tous les goûts des gens à marier, et, dans son désir d'établir sa chère Camille, elle avait dans une même soirée prétendu que Camille aimait la vie errante des garnisons, et la vie tranquille des propriétaires qui cultivent leur bien. Toutes deux, elles avaient la dignité pincée, aigre-douce des personnes que chacun est euchanté de plaindre, auxquelles on s'intéresse par égoisme, et qui ont soudé le vide des phrases consolatrices par lesquelles le monde se fait un plaisir d'accueillir les malheureux. Monsieur de Séverac avait cinquante-neuf ans, il était veuf et sans enfants; la mère et la fille écoutèrent donc avec une dévotieuse admiration les détails qu'il leur donna sur ses magnaneries.

— Ma fille a toujours aimé les animaux, dit la mère. Aussi, comme la soie que font ces petites bêtes intéresse les femmes, je

vous demanderai la permission d'aller à Séverac montrer à ma Camille comment ça se récolte. Camille a tant d'intelligence qu'elle saisira sur-le-champ tout ce que vous lui direz. N'2-1-elle pas compris un jour la raison inverse du carré des distances?

Cette phrase termina glorieusement la couversation entre monsieur de Séverac et madame du Brossard, après la lecture de Lucien.

Quelques habitués se coulèrent familièrement dans l'assemblée, ainsi que deux ou trois fils de famille, timides, silencieux, parés comme des châsses, heureux d'avoir été conviés à cette solennité littéraire. Toutes les femmes se rangèrent sérieusement en un cercle derrière lequel les hommes se tinrent debout. Cette assemblée de personnages bizarres, aux costumes hétéroclites, aux visages grimés, devint très-imposante pour Lucien, dont le cœur palpita quand il se vit l'obiet de tous les regards. Quelque hardi qu'il fût . il ne soutint pas facilement cette première épreuve, malgré les encouragements de sa maîtresse, qui déploya le faste de ses révérences et ses plus précieuses grâces en recevant les illustres sommités de l'Augonniois. Le malaise auquel il était en proie fut continué par une circonstance facile à prévoir, mais qui devait effaroucher un jeune homme encore peu familiarisé avec la tactique du monde. Lucien, tout yeux et tout oreilles, s'entendait appeler monsieur de Rubempré par Louise, par mousieur de Bargeton, par l'Évêque. par quelques complaisants de la maîtresse du logis, et monsieur Chardon par la majorité de ce redouté public. Intimidé par les œillades interrogatives des curieux, il pressentait son nom bourgeois au seul monvement des lèvres : il devinait les jugements anticipés quo l'on portait sur lui avec cette franchise provinciale, souvent un peu trop près de l'impolitesse. Ces continuels coups d'épingle inattendus le mirent encore plus mal avec lui-même. Il attendit avec impatience le moment de commencer sa lecture, afin de prendre une attitude qui fit cesser son supplice Intérieur : mais Jacques racontait sa dernière chasse à madame de Pimentel; Adrien s'entretenait du nouvel astre musical, de Rossini, avec mademoiselle Laure de Rastignac ; Astolphe qui avait appris par cœur daus nu journal la description d'une nouvelle charrue en parlait au baron. Lucien ne savait pas, le pauvre poète, qu'aucune de ces intelligences, excepté celle de madame de Bargeton, ne pouvait comprendre la poésie. Toutes ces personnes, privées d'émotions, étaient accourues en se trompant elles-mêmes sur la nature du spectacle qui les attendait. Il est des mots qui, s'imblables aux trompettes, aux cymbales, à la grosse caisse des saltimbanques, attirent toujours lo public. Les mots beauté, gloire, poésie, ont des sortiléges qui séduisent les esprits les plus grossiers.

Quand tout le monde fut arrivé, que les causeries eurent cessé, non sans mille avertissements donnés aux interrupteurs par monsieur de Bargeton, que sa femme envoya comme un suisse d'église qui fait retentir sa canne sur les dalles, Lucien se mit à la table ronde, près de madame de Bargeton, en éprouvant une violente secousse d'âme. Il annonça d'nne voix troublée que, pour ne tromper l'attente de personne, il allait lire les chefs-d'œuvre récemment retronvés d'un grand poète inconnu. Quoique les poésies d'André de Chénier eussent été publiées dès 1819, personne, à Angoulème, n'avait encore entendu parler d'André de Chénier, Chacun voulut voir, dans cette annonce, un biais trouvé par madame de Bargeton pour ménager l'amour-propre du poète et mettre les auditeurs à l'aise. Lucien lut d'abord le Jeune Malade, qui fut accueilli par des murmures flatteurs ; puis l'Aveugle , poème que ces esprits médiocres trouvèrent long. Pendant sa lecture, Lucien fut en proie à l'une de ces souffrances infernales qui ne peuvent être parfaitement comprises que par d'éminents artistes, ou par ceux que l'enthousiasme et une haute intelligence mettent à leur niveau. Pour être traduite par la voix, comme pour être saisie, la poésie exige nne sainte attention. Il doit se faire entre le lecteur et l'auditoire une alliance intime, sans laquelle les électriques communications des sentiments n'ont plus lien. Cette cohésion des âmes manque-telle, le poète se trouve alors comme un ange essavant de chanter nn hymne céleste au milieu des ricanements de l'enfer. Or, dans la sphère où se développent leurs facultés, les hommes d'intelligence possèdent la vue circumspective du colimaçon, le flair du chien et l'oreille de la taupe ; ils voient , ils sentent , ils entendent tout autour d'eux. Le musicien et le poète se savent aussi promptement admirés ou incompris, qu'une plante se sèche ou se ravive dans une atmosphère amie ou ennemie. Les murmures des hommes qui n'étaient venus la que pour leurs femmes, et qui se parlaient de leurs affaires, retentissaient à l'oreille de Lucien par les lois de cette acoustique particulière; de même qu'il voyait les hiatus sympathiques de quelques mâchoires violemment entrebâillées, et dont les dents le narguaient. Lorsque, semblable à la colombe du déluge, il cherchait uu coin favorable on son regard pût s'arrêter, il rencontrait les yeux impateintes de gens qui pensaient évidemment à profiter de cette réunion pour s'interroger sur quelques intérès positifs. A l'exception de Laure de Rastignac, de deux ou trois iguenes gens et de l'Évêque, tous les assistants s'enunyaient. En effet, ceux qui comprement la poésic cherchent à dérelopper dans leur âme ce que l'auteur a mis en geme dans ses vers; mais ce auditeurs glacés, loin d'aspirer l'âme du poète, n'écoutaient même pas sea accents. Lucien éprouva donc un si profond découragement, qu'une seuer froide mouills a chemis. Un regard de feu lancé par Louise, vers laquelle il se tourna, Jui donna le courage d'achever; mais son cœur de poète saignait de mille blessures.

- Trouvez-vous cela bien amusant, Fifine? dit à sa voisine la sèche Lili qui s'attendait peut-être à des tours de force.
- Ne me demandez pas mon avis, ma chère, mes yeux se ferment aussitôt que j'entends lire.
- J'espère que Naïs ne nous donnera pas souvent des vers le soir, dit Francis. Quand j'écoute lire après mon dîner, l'attention que je suis forcé d'avoir trouble ma digestion.
  - Pauvre chat, dit Zéphirine à voix basse, buvez un verre d'eau sucrée.
  - --- C'est fort bien déclamé , dit Alexaudre ; mais j'aime mieux le whist.

En entendant cette réponse, qui passa pour spirituelle à cause de la signification naglaise du mot, quelques joueuses prétendirent que le lecteur avait besoin de repos. Sous ce préteate, un ou deux couples s'esquivérent dans le boudoir. Jucien, supplié par Jouise, par la charmante Laure de Rasique et par l'Évêque, ré-cilla l'atention, grâce à la verve contre-évolutionnaire des lambes, que plusieurs personnes, entrainées par la chaleur du débit, appluadirent saus les comprendre. Ces sortes de gens sont influençables par la vociération comme les palais grossiers sont excités par les liqueurs fortes. Pendant un moment où l'on prit des glaces, Zephirine curvo a Prancis voir le volume, et dit à sa voisine Ausélie que les vers lus par Lucien étaieut imprimés.

— Mais, répondit Amélie avec un visible bonheur, c'est bien simple, monsieur de Rubempré travaille chez un imprinteur. C'est, dit-elle en regardant Lolotte, comme si une jolie femme faisait ellemème ses robes.

- Il a imprimé ses poésies lui-même, se direut les femmes.
- Pourquoi s'appelle-t-il donc alors monsieur de Rubempré?
   demanda Jacques. Quand il travaille de ses mains, un noble doit quitter son nom.
- Il a effectivement quitté le sien, qui était roturier, dit Zizine, mais pour prendre celui de sa mère, qui est noble.
- Puisque ses vers (en province on prononce verse) sont imprimés, nous pouvous les lire nous-mêmes, dit Astolphe.
- Cette stupidité compliqua la question jusqu'à ce que sixte du châtelet ent daigne dire à cette ignorante assemblée que l'annonce n'était pas une précaution oratoire, et que ces belles poésies apparenaient à un frère royaliste du révolutionaire Marie-Jasephi Chémier. La société d'Angoulème, à l'exception de l'Évêque, de madane de Rustignac et de ser deux filles, que cette grante posie avait saisis, se crut mysifiée et s'offensa de cette supercherie. Un sourd mormore s'élex1; mais Lucien ne l'entendrit pas. Boilé de ce monde odieux par l'envirenuel que produisait une melodie intérrieure, il s'efforçait de la répéter, et voyait les figures comme à travers un nauga. Il nut a sombre élégie sur le suicide, celle dans le goût ancien où respire une mélancolie sublime; pois celle où est ce vers :

Tes vers sont doux, i'a me à les répéter-

Enfin, il termina par la suave idylle intitulée Néère.

Plongée dans une délicieuse réverie, une main dans ses boucles, qu'elle avait défrisées sans s'en apercovoir, l'autre pendant, les yeux distraits, seule au milieu de son salon, madame de Bargetou se seutait pour la première lois de sa it transportée dans la sphère qui lui était popre. Jugez combien elle fut désgréablement distraite par Amélie, qui s'était chargée de lui exprimer les vœux noblics.

- Nais, nous étions venues pour entendre les poésies de monsieur Chardon, et vous nous donnez des vers (verze) imprimés.
   Quoique ces morceaux soient fort jolis, par patriotisme ces dames aimeraient mieux le vin du cru.
- Ne trouvez-vous pas que la langue française se prête peu à la poésie? dit Astolphe au Directeur des Contributions. Je trouve la prose de Cicéron mille fois plus poétique.

- La vraie poésie française est la poésie légère, la chanson, répondit du Châtelet.
- La chanson prouve que notre langue est très musicale, dit Adrien.
- Je voudrais bien connaître les vers (verse) qui ont causé la perte de Nais, dit Zéphirine; mais d'après la manière dont elle accueille la demande d'Amélie, elle n'est pas disposée à nous en donner un échantillon.
- Elle se doit à elle-même de les lui faire dire, répondit Francis, car le génie de ce petit bonhomme est sa justification.
- Vous qui avez été dans la diplomatie, obtenez-nous cela, dit Amélie à monsieur du Châtelet.
  - Rien de plus aisé, dit le baron.
- L'ancien Secréaire des Commandements, habitué à ces petits manéges, alla trouver l'Évêque et sut le mettre en avant. Priée par monseigneur, Nais fut obligée de démauder à Lucien quelque morceau qu'il sut par cœur. Le prompt succès du baron dans cette négociation lui valut un langoureux sourire d'Armélie.
  - Décidément ce baron est bien spirituel, dit-elle à Lolotte.
- Lolotte se souvenait du propos aigre-doux d'Amélie sur les femmes qui faisaient elles-mêmes leurs robes.
- Depuis quand reconnaissez-vous les barons de l'Empire? lui répondit-elle en sonriant.

Lucien avait essayé de défider sa maîtresse dans une ode qui lui était adressée sous un titre invente par tous les jeunnes gens au sortir du collège. Cette ode, si complaisamment caressée, embellie de tout l'amour qu'il se sential au cœur, lui parut la seule centre capable de lutter avec la poésie de Chénier. Il regard d'un air passa-blement fat madame de Bargeton, en disant : A. KLLE! I Puis il se poss fiérement pour d'erouler cette pièce ambitieuxe, car sou amour-propre d'auteur se sentit à l'aise derrière la jupe de madame de Bargeton.

En ce moment, Naïs laissa échapper son secret aux yeux des femmes. Malgré l'habitude qu'elle avait de dominer ce monde de toute la hanteur de son intelligence, elle ne pui s'empécher de trembler pour Lucien. Sa contenance fut gênée, ses regards demandérent en quelpre sorte l'infulgence : pius elle fut boligée de reset les yeux baissés, et de cacher son contentement à mesure que se déployèrent les strophes suivantes.

## A ELLE.

Du sein de ces torrents de gloire et de lumière, On, sur des sistres d'or, les anges attentifs, Aux pieds de Jéhova redisent la prière De nos astres plaintifs;

Souvent un chérubin à chevelure blonde, Voilant l'éclat de Dieu sur son front arrêté, Laisse aux parvis des cieux son plumage argenté, Et descend sur le monde.

Il a compris de Dieu le bienfaisant regard : Du génie aux abois il endor! la souffiance; Jeune fille adorée, il berce le vielilard Dans les fleurs de l'enfance;

Il inscrit des méchants les tardifs repentirs;
A la mère inquiète, il dit en rève : Espère!
Et, le cœur plein de joie, il compte les sonpirs
Qu'on donne à la misère.

De ces beaux messagers un senl est parmi nous, Que la terre amoureuse arrête dans sa route; Mais il pleure, et poursuit d'un regard triste et doux La paternelle voûte.

Ce n'est point de son front l'éclatante blancheur Qui m'a dit le secret de sa noble origine, Ni l'éclair de ses yeux, ni la féconde ardeur De sa vertu divine.

Mais par tant de lueur mon amour ébloul A tenté de s'uuir à sa sainte nature, Et du terrible archange il a heurté sur lui L'impénétrable armure.

Ah! gardez, gardez blen de lui laisser revoir Le brillant séraphin qui vers les cieux revole; Trop tôt il en saurait la magique parole Qui se chante le soir!

Yous les verries alors, des nuits perçant les voiles, Comme un point de l'aurore, atteindre les éloiles Par un vol fraternel; Et le marin qui veille, attendant un présage, De leurs' pieds lumineux montrerait le passage, Comme un phare éternel.

- 76 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.
- Comprenez-vous ce calembour? dit Amélie à monsieur du Châtelet en lui adressant un regard de coquetterie.
- C'est des vers comme nous et avons tous plus ou moins fait au Celeg viern de l'et profit le bron d'un air enuayé pour bêir à son rôle de jugeur que rien n'étonnait. Autrésis nous donnions dans les brumes ossianiques. C'était des Malvina, des Fingal, des appartitions nuageuses, des guerries qui sortaient de leurs toubes avec des étoiles au-dessus de leurs têtes. Aujourd'hui, cette friperie poétique est remplacée par Jébons, par les siares, par les anges, par les plames des séraphins, par toute la garde-robe du paradis remise à neuf avec les mots immense, infini, solitude, intelligence Cest des lacs, des paroles de Dieu, une espéce de panthésime christianisé, enrichi de riones rares, pétulblement cherchées, comme émerande et fraude, aïeul et glaleu, etc. Enfin, nous arons changé de laitude : au lieu d'être au nord, nous sommes dans l'orient ; mais les triebères y sont tout aussi épaisses.
- Si l'ode est obscure, dit Zéphirine, la déclaration me semble très-claire,
- Et l'armure de l'archange est une robe de mousseline assez légère, dit Francis.

Quoique la pôticese vouldt que l'on trouvât ostensiblement l'ode rassente à cause de madame de Bargeton, les femmes, furieuses de ne pas avoir de poète à leur service pour les traiter d'anges, se levèrent comme ennuyées, en murmurant d'un air glacial : trèstien, joil, parfait.

- Si vous m'aimez, vous ne complimenterez ni l'auteur ni son ange, dit Lobatte à son cher Adrien d'un air despotique auquel il dut obèir.
- Après tout, c'est des phrases, dit Zéphirine à Francis, et l'amour est une poésie en action.
- Yous avez dit là, Zizine, une chose que je pensais, mais que je n'aurais pas aussi finement exprimée, repartit Stanislas en s'épluchant de la tête aux pieds par un regard caressant.
- Je ne sais pas ce que je donnerais, dit Amélie à du Châtelet, pour voir rabaisser la fierté de Nais qui se fait traiter d'archange, comme si elle était plus que nous, et qui nous encanaille avec le fis d'un apothicaire et d'une garde-malade, dont la sœur est une grisette, et qui travaille chez un imprimeur.
- Puisque le père vendait des biscuits contre les vers , dit Jacques, il aurait dû en faire manger à son fils.

— Il continue le métier de sou père, car ce qu'il vient de nous donner nu semble de la drogue, dit Stanislas en prenant nue de ses poses les plus agaçantes. Drogne pour drogue, j'aime mieux antre chose.

En un noment chacun s'eutendit pour humilier Lucien par quelque mot d'irouie aristocratique. Lill, la femme piones, y vit une action charitable en disant qu'il était temps d'éclairer Nais, bien près de faire une folle. Francis, le diplomate, se charges de mener à bien cette sotte conspiration à lequelle tous ces petits esprits s'intéressèrent comme au dénouement d'un drame, et dans laquelle làs virent une aventure à recouter le lendemain.

L'ancien consul, peu soucieux d'avoir à se battre avec un jeune poblet qui, sous les yeux de sa maitresse, entragent d'un moti-sultant, comprit qu'il fallait assassiuer Lucien avec un fer sacré contre lequel la vengeance fut impossible. Il initia l'exemple que lui vait donné l'adroit du Châtette quand il avait été question de faire dire des vers à Lucien. Il vint causer avec l'Évêque en feignant de partager l'enthousissance que l'Oed de Lucien avait inspiré à Sa Grandeur; puis il le mystifia en lui faisant croire que la mère de Lucien était une femme supérieure et d'une excessive modestie, qui fournissait à son fils les sujets de toutes ses compositions. Le plus grand plaisir de Lucien était de voir rendre justice à sa mère qu'il adorait. Une fois cette idée inculquée à l'Évêque, Parancis en remit sur les hasards de la coaveraption pour amener le mot blessant ou'il avait medit de faire d'ire par mossiesque.

Quand Francia et l'Évêque reviurent dans le cercle au centre duquel était Lacine, l'attention redoubla parmi les personnes qui déjà lui faissient boire la ciguë à petits coops. Tout à fait étranger au manége des salons, le pauvre poète ne savait que regarder madame de Bargéon, et répondre gauchement aux gauches questions qui lui étaient adressées. Il ignorait les nous et les qualités de la plupart des personnes présentes, et ne savait quelle conversation tenir avec des femmes qui lui disaient des niaiseries dont il avait honte. Il se sentait d'ailleurs à mille lieures de ces divinités angoumoisines en s'entendant nommer tantôt monsieur Chardon, hantôt monsieur de Rubonupré, tandis qu'elles à 'appelaient Lolotte, Adrien, Astolphe, Lili, Fifine. Sa confusion fut extréme quand, ayant pris Lili pour un nom d'homme, il appela monsieur Lili le brutal monsieur de Senoches. Le Neurbord listerromoit Lucien par un :- Monsieur Lulu? qui fit rougir madame de Bargeton jusqu'aux oreilles.

- Il faut être bieu aveuglée pour admettre ici et uous présenter ce petit bouhonme, dit-il à demi-voix.
- Madame la marquise, dit Zéphirine à madame de Pimentel à voix basse mais de manière à se faire entendre, ne trouvez-vous pas une grande ressemblance entre monsieur Chardon et monsieur de Cante-Croix?
- La ressemblance est idéale, répondit eu souriant madame de Pimentel.
- La gloire a des séductions que l'on peut avouer, dit madame de Bargeton à la marquise. Il est des femmes qui s'éprennent de la grandenr comme d'autres de la petitesse, ajouta-t-elle eu regardant Francis.

Zéphirine ue comprit pas, car elle trouvait son consul très-grand;

- mais la marquise se rangea du côté de Naïs en se mettant à rire.

   Yous êtes bien heureux, monsieur, dit à Lucien monsieur de Pimentel qui se reprit pour le nommer monsieur de Rubempré
- après l'avoir appelé Chardon, vous ne devez jamais vons ennuyer?

   Travaillez-vous promptement? lui demanda Lolotte de l'air dont elle eût dit à un menuisier; Étes-vous long-temps à faire une boite?
- Lucien resta tout abasourdi sous ce coup d'assommoir; mais il releva la tête en entendant madaine de Bargeton répondre en souriant; — Ma chère, la poésie ne pousse pas dans la tête de mon-

sieur de Rubempré comme l'herbe dans nos cours.

— Madame, dit l'Évêque à Lolote, nous ne saurions avoir trop de respect pour les nobles seprites en qu'i Dies met nu de ser ayons. Oni, la poésie est chose sainte. Qui dit poésie, dit souffrance. Combien de nutie silencieuses n'ont pas voolues les strophes que vous admirez! Saloce avec amour le poète qui même presque toujours une vie malheureuse, et à qui Dieu réserve sans donte une place dans le ciel parmi ses prophètes. Ce jeune homme est un poète, ajouta-t-il en posant la main sur la tête de Incien, ne voyez-vous ses nueleure fatalité inturnifice sur ce hean front I.

Henrenx d'être si noblement défendu, Lucien salua l'Évêque par un regard suave, sans savoir que le digue prelat allait être son bourrean. Madame de Bargeton lança sur le cercle ennemi des regards pleins de triomphe qui s'enfoncèrent, comme autant de dards, dans le ceure de ses rivales, dont la rage redoubla.

- Ahl monseigneur, répondit le poète en espérant frapper ces têtes imbéciles de son sceptre d'or, le vulgaire n'a ni votre esprit, ni votre charité. Nos douleurs sont iguorées, personne ne sait nos travaux. Le mineur a moins de peine à extraire l'or de la mine. que nous n'en avons à arracher nos images aux entrailles de la plus ingrate des langues. Si le but de la poésie est de mettre les idées au point précis où tout le monde peut les voir et les sentir, le poète doit incessamment parcourir l'échelle des iutelligences humaines afin de les satisfaire toutes; il doit cacher sous les plus vives couleurs la logique et le seutiment, deux puissances ennemies : il lui faut enfermer tout un monde de pensées dans un mot, résumer des philosophies entières par une peinture; enfin ses vers sont des graines dont les fleurs doivent éclore dans les cœurs, en y cherchant les sillons creusés par les sentiments personnels. Ne faut-il pas avoir tout senti pour tout rendre? Et sentir vivement, n'est-ce pas souffrir? Aussi les poésies ne s'enfantent-elles qu'après de pénibles voyages entrepris dans les vastes régions de la pensée et de la société. N'est-ce pas des travaux immortels que ceux auxquels nous devons des créatures dont la vie devient plus authentique que celle des êtres qui ont véritablement vécu, comme la Clarisse de Richardson, la Camitte de Chénier, la Détie de Tibulle, l'Anactique de l'Arjoste, la Francesca du Dante, l'Atceste de Molière, le Figuro de Beaumarchais, la Rebecca de Walter Scott, le Don Quichotte de Cervantès?
  - Et que nous créerez-vous? demanda du Châtelet.
- Annoncer de telles conceptions, répondit Lucien, n'est-ce pas se donner un brevet d'homme de génie? D'aillenrs ces enfantements sublimes veulent une longue expérience du monde, une étude des passions et des intérêts humains que je ne saurais avoir faite; mais je commence, dit-il avec amertume en jetant un regard vengeur sur ce cercle. Le cerveau porte long-temps...
- Votre accouchement sera laborieux, dit monsieur du Hautoy en l'interrompant.
  - Votre excellente mère pourra vous aider, dit l'Évêque.
- Ce mot si habilement préparé, cette vengeance attendue alluma dans tous les yeux un éclair de joie. Sur toutes les bouches il courot un sourire de satisfaction aristocratique, augmenté par l'imbécillité de monsieur de Bargetou qui se mit à rire après coup.
  - Monseigneur, vous êtes un peu trop spirituel pour nous en ce

moment, ces dames ne vous compreunent pas, dit madame de Bargeton qui par ce seul mot paralysa les rires et attira sur elle les regards édomes. Un poète qui prend toutes ses inspirations dans la Bible, a dans l'Église une véritable mère. Monsieur de Rubempré, dites-nous Saint Jean dons Pathmos, on le Fetin de Bathhazar, pour montre à Monseigneur que Rome est toujours

la Magna parens de Virgile.

Les femmes échangèrent un sourire en entendant Naïs disant les deux mots latins.

Au début de la vie, les plus fiers courages ne sont pas exempts d'abattement. Ce coup avait envoyé tout d'abord Lucien au fond de l'eau : mais il frappa du pied, et revint à la surface, en se jurant de dominer ce monde. Comme le taureau piqué de mille flèches, il se releva furieux, et allait obéir à la voix de Louise en déclamant Saint Jean dans Pathmos: mais la plupart des tables de jeu avaient attiré leurs joneurs qui retombaient dans l'ornière de leurs habitudes en y trouvant un plaisir que la poésie ne leur avait pas donné. Puis la vengeance de tant d'amours-propres irrités n'eût pas été complète sans le dédain négatif que l'on témoigna pour la poésie îndigêne, en désertant Lucien et madame de Bargeton. Chacun parut préoccupé : celui-ci alla causer d'un chemin cantonnal avec le Préfet, celle-là parla de varier les plaisirs de la soirée en faisant un pen de musique. La haute société d'Augoulème, se sentant mauvais juge en fait de poésie, était surtout curieuse de connaître l'opinion des Rastignac, des Pimentel sur Lucien, et plusieurs personnes allèrent autour d'eux. La haute influence que ces deux familles exercaient dans le Département était toujours reconnue dans les grandes circonstances; chacun les jalousait et les courtisait, car tout le monde prévoyait avoir besoin de leur protection.

 Comment trouvez-vous notre poète et sa poésie? dit Jacques à la marquise chez laquelle il chassait.

 Mais pour des vers de province, dit-elle en souriant, ils ne sont pas mal; d'ailleurs un si beau poète ne peut rien faire mal.

Chacun trouva l'arrêt adorable, et l'alla répéter en y mettant plus de méchauceté que la marquise n'y en voulait mettre.

Du Châtelet fut alors requis d'accompagner monsieur de Bartas qui massacra le grand air de Figaro. Une fois la porte ouverte à la musique, il fallut écouter la romance chevaleresque faite sous l'Empire par Chateaubriand, chantée par Châtelet. Puis vinrent les morceaux à quatre mains exécutés par des petites filles, et réclamés par madame du Brossard qui voulait faire briller le talent de sa chère Camiile aux yeux de monsieur de Séverac.

Madame de Bargeton, blessée du mépris que chacun marquait à son poète, rendit dédain pour dédain en s'en allant dans son boudoir pendant le temps que l'on fit de la musique. Elle fut suivie de l'Évêque à qui son Grand-Vicaire avait explique la profonde ironie de son involonaire épigramme, et qui vouluit la racheter. Mademoiselle de Rastignac, que la poésie avait séduite, se coula dans le boudoir à l'insu de sa mère. En s'asseyant sur son canapê à matelas piqué où élle entraîna Lucien, Louise put, sans être entendue ni vue, lui dire à l'oreille : — Cher ange, ils ne t'out pas compris l'mais...

Tes vers sont doux, j'aime à les répéter.

Lucien, consolé par cette flatterie, oublia pour un moment ses douleurs.

- Il n'v a pas de gloire à bon marché, lui dit madame de Bargeton en lui prenant la main et la lui serrant. Souffrez, souffrez, mon ami, vous serez grand, vos douleurs sont le prix de votre immortalité. Je voudrais bien avoir à supporter les travaux d'une lutte. Dien vous garde d'une vie atone et sans combats, où les ailes de l'aigle ne trouvent pas assez d'espace. J'envie vos souffrances, car vous vivez an moins, vous l Vous déploierez vos forces, vous espérerez une victoire! Votre lutte sera gloriense. Quand vous serez arrivé dans la sphère impériale où trônent les grandes intelligences, souvenez-vous des pauvres gens déshérités par le sort, dont l'intelligence s'annihile sous l'oppression d'un azote moral et qui périssent après avoir constamment su ce qu'était la vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des veux percants et n'ont rien vu, de qui l'odorat était délicat et qui n'ont senti que des flenrs empestées. Chantez alors la plante qui se dessèche au fond d'une forêt, étouffée par des lianes, par des végétations gourmandes, touffues, sans avoir été aimée par le soleil, et qui meurt sans avoir fleuri l Ne serait-ce pas un poème d'horrible mélancolie, un sujet tout fantastique? Quelle composition sublime que la peinture d'une jeune fille née sous les cieux de l'Asie, ou de quelque fille du désert transportée dans quelque froid pays d'Occident, appelant son soleil bien-aimé, mourant de douleurs

COM. HUM. T. VIII.

incomprises, également accablée de froid et d'amour 1 Ce serait le type de beaucoup d'existences.

- Yous peindriez ainsi l'âme qui se souvient du ciel, dit l'Évèque, un poème qui doit avoir été fait jadis, je me suis plu à en yoir un fragment dans le Cantique des cantiques.
- Entreprenez cela, dit Laure de Rastignac en exprimant une naive croyance an génie de Lucien.
  - Il manque à la France un grand poème sacré, dit l'Évêque, Croyez-moi? la gloire et la fortune appartiendront à l'homme de talent qui travaillera pour la Religion.
- Il l'entrepreudra, monseigneur, dit madame de Bargeton avec emphase. Ne voyez-vous pas l'idée du poème poindant déjà comme une flamme de l'aurore, dans ses yeux?
  - Naïs nous traite bien mal, disait Fifine. Que fait-elle donc?
- .— Ne l'entendez-vous pas? répondit Stanislas. Elle est à cheval sur ses grands mots qui n'ont ni queue ni tête.
- Amélie, Fifine, Adrien et Francis apparurent à la porte du boudoir, en accompagnant madame de Rastignac qui venait chercher sa fille pour partir.
- Naïs, dirent les deux femmes enchantées de troubler l'à parte du boudoir, vous seriez bien aimable de nous jouer quelque morceau.
- Ma chère enfant, répondit madame de Bargeton, monsieur de Rubempré va nous dire son Saint Jeau dans Pathmos, un magnifique poème biblique.
  - Biblique l répéta Fifine étonnée.
- Amélie et Fifine rentrèrent dans le salon en y apportant ce mot comme une platre à moquerie. Lucien s'excuss de die le poine en objectant son défant de mémoire. Quand il reparut, il n'excitaplus le moindre intérêt. Chacun causait ou jouait. Le poète avait été dépouillé de tous ser rayons, les propriétaires ne voyaient en lui rien de bien utile, les geus à prétentions le craignaient comme un pouvoir hostile à leur ignorance, les femmes jalouses de madame de Bargeton, la Réatrix de ce nouveau Dante, selon le Yicaire-Général, lui jeatent des repards froidment dédagneurs.
- Voilà donc le monde! se dit Lucien en descendant à l'Houmeau par les rampes de Beaulieu, car il est des instants dans la vie où l'on aime à prendre le plus long, afin d'entretenir par la marche le mouvement d'idées où l'on se trouve, et au courant

desquelles on veut se livrer. Loin de le décourager, la rage de l'ambilieux repousé donnist l'aucine de nouvelles forces. Comme tous les geus enunceins par leur instinct dans une sphère élevée ou lib arrient avant de pouroir s's yountein; il se prometait de tout sacrifière pour demeurer dans la hauté société. Chemin faisant, il ôtait un à un les traits carvenimes qu'il avait reçus, il ne parbit tout haut à lu-inème, il gournamoidait les nisis aurqueles il avait en affaite; il trouvait des réponses fines aux sottes demandes qu'on lui avail faites, et se désepérait d'avoir ainsi de l'esperit après congr. En arrivant sur la route de Bordeaux qui serpente au bas de la montagne et obtice les rives de la Charente, il crat voir, au chief de lune, Eve et David assis sur une solive au bord de la rivière, pels d'une fabrique, et descendir vers eux pen na senier.

Pendant que Lucien courait à sa torture chez madame de Bargeton, sa sœur avait pris une robe de percaliue rose à mille raies. son chapeau de paille cousue, un petit châle de soie; mise simple qui faisait croire qu'elle était parée, comme il arrive à toutes les personnes chez lesquelles une grandeur naturelle rehansse les moindres accessoires. Aussi, quand elle quittait son costume d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement David, Quoique l'impriment se fût résolu à parler de lui-même, il ne trouva plus rien à dire quand il donna le bras à la belle Eve pour traverser l'Houmeau, L'amour se plait dans ces respectueuses terreurs, semblables à celles que la gloire de Dieu cause aux Fidèles. Les deux amants marchèrent silencieusement vers le pont Sainté-Anne afin de gagner la rive gauche de la Charente, Eve. qui trouva ce silence génant s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui, de là insqu'à l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe où le soleil conchant jetait alors une joveuse traînée de lumière,

— La belle soirée! dit-elle en cherchant un sujet de conversation, l'air est à la fois tiède et frais, les fleurs embaument, le cicl est magnifique.

— Tout parle au ceur, répondit David en essayant d'arrivre à son amour par aulogie. Il y a pour les gens aimants un plisir infini à trouver dans les accidents d'un paysage, dans la transparence de l'air, dans les parfums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l'ame. La nature parle pour eux.

- Et elle leur délle aussi la langue, dit Éve en riant. Vous étiez

bien silencieux en traversant l'Houmeau. Savez-vous que j'étais embarrassée...

- Je vous trouvais si belle que j'étais saisi, répondit naïvement David.
- Je suis donc moins belle en ce moment? lui demanda-t-elle.
- Xon; mais je suis si heureux de me promener seul avec vous, que.....

Il s'arrêta tout interdit et regarda les collines par où descend la route de Saintes.

— Si vous trouvez quelque plaisir à cette promenade, j'en suis ravie, car je me crois obligée à vous donner une soirée en échange de celle que vous m'avez sacrifiée. En refusant d'aller chez andame de Bargeton, vous avez été tout aussi généreux que l'était Lucien en risquant de la fâcher par sa demande.

- Non pas généreux, mais sage, répondit David. Puisque nous sommes seuls sous le ciel, sans autres témoins que les roseaux et les buissons qui bordent la Charente, permettez-moi, chère Éve, de vous exprimer quelques-unes des inquiétudes que me cause la marche actuelle de Lucien. Après ce que le viens de lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l'espère, un raffinement d'amitié. Vous et votre mère, vous avez tout fait pour le mettre au-dessus de sa position; mais en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de grandes souffrances? Comment se soutiendrat-il dans le monde où le portent ses goûts? Je le connais! il est de nature à aimer les récoltès sans le travail. Les devoirs de société lni dévorerout son temps, et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune; il aime à briller, le monde irritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra satisfaire, il dépensera de l'argent et n'en gagnera pas; eufin, vous l'avez habitué à se croire grand; mais avant de reconnaître une supériorité quelconque, le monde demande d'éclatants succès. Or, les succès littéraires ne se conquèrent que dans la solitude et par d'obstinés travaux. Que donnera madame de Bargeton à votre frère en retour de tant de journées passées à ses pieds? Lucien est trop fier pour accepter ses secours, et nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir sa société, qui est doublement ruineuse. Tôt ou tard cette femme abandonnera notre cher frère après lul avoir fait perdre le goût du travail, après avoir développé chez lui le goût du luxe, le mépris de notre vie sobre, l'amour des jouissances, son penchant à l'oisiveté, cette débauche des ânues poétiques. Oui, je tremble que cette grande dame ne s'amnse de Lucien comme d'un jouet : ou elle l'aime sincèrement et lui fera tout oublier, ou elle ne l'aime pas et le rendra malheureux, car il en est fou.

- Yous me glacex le cœur, dit Eve en s'arrêtant au barrage de la Charente. Mais, tant que mu mère aura la force de faire son pénible métier et tant que je vivrai, les produits de notre travail suffiront peut-être aux dépenses de Lucien, et lui permettront d'attendre le moment où sa fortune commencra. Je ne manquerai jamais de courage, car l'idée de travailler pour une personne aimée, dit Eve en s'animant, dée au travail toute son aunertume et ses en unis. Je suis henreuse en sougeant pour qui je me donne tant de perine, si toutefois c'est de la peine. Oui, ne craigner rien, nous gaguerous assez d'argent pour que Lucien puisse aller dans le beau monde. Là est sa fortune.
- La est aussi sa perte, reprit David. Écoutez-moi, chêre Éve. La lente evécution des ourres du génie estje une fortune cousiédrable tont venue ou le sublime cynisme d'une vie pauvre. Croyezmoi? Lucien a une si grande horreur des privations de la misère, i il a si complisamment avourel Farome des festions, la funée d'a succès, son amour-propre a si bien grandi dans le boudoir de madame de Bargeton, qu'il tentre a tout plutôt que décbeir; et les produits de votre travail ne seront jamais en rapport avec ses besoins.
- Vous n'êtes donc qu'un faux ami! s'écria Éve désespérée. Autrement vous ne nous déconrageriez pas ainsi.
- Érel Ével répondit David, je voutrais être le frère de Lucieu. Vous seule pouvez me donner ce titre, qui lui permettrait de tout accepter de moi, qui me donnerait le droit de me dévouer à lui avec le saint amour que vous metre à vos servifices, mais en ypertant le discernement du calculaiteur. Éve, chère enfant aimée, faites que Lucien ait un trésor où il puisse pasier sans honte l'La hourse d'un frère ne servi-t-elle pas conne la siseme l'S ivon saviet outes les réflexions que m'à suggérées la position nouvelle de Lucien! S'Il vent aller chez madance de largeton, il ne doit plus être non prote, il ne doit plus legen à l'Houmeau, vous ne devez plus restre ouvrière, votre mère ne doit plus faire son mêtre. Si vous cousnitée à devenir ma femme, tout s'aplaniariat : Lucien pourrait demeurer an second chez moi pendant que je lui blatirsi un apparenter.

tement au-dessus de l'appentis au fond de la cour, à moins que mon père ne veuille élever un second étage. Nons lui arrangerions ainsi une vie sans soucis, une vie indépendante. Mon désir de sontenir Lucien me donnera pour faire fortune ne ocorage que je n'aurais pas s'il ne s'aglassit que de moi; mais il dépend de vons d'autorise non dévonement. Peut-être un jour ira-t-âl à Paris, le seut théâtre oil jusuises produire, et oil ses talents seront appréciés et rétriphoés. La vie de Paris est chère, et nons ne serons pas trop de trois pour l'y entretienir. D'alliens, à vons comme à votre unêre, ne faudra-t-il pas un appuil Chère Éve, épousez-moi par amour pour Lucien. Plus tard vous m'aimeze peut-être en voyant les efforts que je ferai pour le servir et pour vous rendre beurense. Nous sommes tous deux également modestes dans ons goûss, il mous faurà peut-éches; le bonheir de Lucien sera notre grande affaire, et son cœur sera le trésor où nous nettrous fortunes, sentiments, sentions, sont l'

- Les convenances nous séparent, dit Éve émue en voyant comhien ce grand amour se faisait petit. Vous êtes riche et je suis pauvre. Il faut aimer beaucoup pour passer par-dessus une semblable difficulté.
  - Yous ne m'aimez donc pas assez encore? s'écria David atterré.
     Mais votre père s'opposerait peut-être...
- Bien , bien , répondit David , s'il n'y a que mon père à consure, vons serez ma femme. Ève, ma chère Ève! vons venez de une rendre la vie bien facile à porter en un monnent. J'avia, bhalë le le cœrr bien lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne savais exprimer. Dites moi seulement que vons m'aimez un peu, je prendrai le courage nécessire pour vons parler de tout le reste.
- En vérité, dit-elle, vous me rendez toute honieuse; mais, puisque nous nous confious nos sentiments, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie pensé à un autre qu'à vous. 7 si vue en vous no de ces hommes auxquels une femme peut se trouver fière d'appartenir, et je n'osais espèrer pour moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si erande destinée.
- Assez, assez, dit-il en s'asseyant sur la traverse du barrage auprès duquel ils étaient revenus, car ils allaient et venaient comme des fous en parcourant le même espace.
- Qu'avez-vous? lui dit-elle en exprimant pour la première fois cette inquiétude si gratieuse que les femmes éprouvent pour uu être qui leur appartient,

— Rien que de bon, dit-il. En apercevant toute nne vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est accablée. Pourquoi suisje le plus heureux ? dit-il avec une expression de métancolle. Mais je le sais.

Eve regarda David d'nn air coquet et douteur qui voulait une explication.

- Chère Éve, je reçois plus que je ne donne. Anssi vous aimerai-je toujours mieux que vons ne m'aimerez, parce que j'ai plus de raisons de vous aimer : vous êtes un ange et je suis un homme.
- Je ne suis pas si savante, répondit Éve en souriant. Je vous aime bien...
  - Autant que vous aimez Lncien? dit-il en l'interrompant.
- Assez pour être votre femme, pour me consacrer à vous et tâcher de ne vons donner aucute peine dans la vie, d'abord un pen pénible, que nous mênerons.
- Vous êtes-vous aperçue, chère Éve, que je vous ai aimée depuis le premier jour où je vous ai vne?
- Quelle est la femme qui ne se sent pas aimée ? demanda-
- Laissez moi donc dissiper les scrupules que vous cause ma prétendue fortune. Je suis pauvre, ma chère Éve. Oui, mon père à pris plaisir à me ruiner, il a spécnlé sur mon travail, il a fait comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs obligés. Si je deviens riche, ce sera par vous. Ceri n'est pas une parole de l'amant, mais une réflexion du penseur. Je dois vous faire connaître mes défants, et ils sont énormes chez un homme obligé de faire sa fortune. Mon caractère, mes habitudes, les occupations qui me plaisent me rendent impropre à tout ce qui est commerce et spéculation, et cependant nous ne ponvons devenir riches que par l'exercice de quelque industrie. Si je suis capable de déconvrir une mine d'or, je suis singulièrement inhabile à l'exploiter. Mais vous, qui, par amour pour votre frère, êtes descendue aux plus petits détails, qui avez le génie de l'économie, la patiente attention du vrai commercant, vous récolterez la moissou que j'aurai semée. Notre situation, car depuis long-temps je me suis mis au sein de votre famille, m'oppresse si fort le cœnr que j'ai consumé mes jours et mes nuits à chercher une occasion de fortune. Mes connaissances en chimie et l'observation des besoins du commerce m'ont mis sur la voie d'nne découverte lucrative. Je ne pnis vous en rien dire

encore, je prévois trop de lenteurs. Nous soufirirons pendant quelques années peut-être; mais je finirai par trouver les procédés industriels à la piste desguels je sous drepuis queltose jours, et qui nous procureront une grande fortune. Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gâterait tout, il convertirait mes espérances en réalités, il vivrait en grand seigneur et s'endetterait peut-être. Ainsi gardez-moi le secret. Votre douce et chère compagnie pourra seule me consoler pendant ces hogques épreuses, comme le désir de vous enrichir vous et Lucien me donnera de la constance et de la ténacité.

- J'avais deviné aussi, lui dit Éve en l'interrompant, que vous étiez un de ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon pauvre père, une femme qui prenne soin d'eux.
- Vous m'aimez donc? Ah! dites-le-noi sans crainte, à moi qui ai vu dans votre nom un symbole de mon amour. Eve était la seule femme qu'il y etit dans le monde, et ce qui était matérièllement vrai pour Adam l'est moralement pour moi. Mon Dieu! m'ainez-vous?
- Oui, dit elle en allongeant cette simple syllabe par la manière dont elle la prononça comme pour peindre l'étendue de ses sentiments.
- He! hien, asseyons-nous là, dit-il en conduisant Ête par la main vers une louge pontre qui se trouvai à un bad es rouse d'une papeterie. Laissez-moi respirer l'air du soir, catendre les cris des ranctes, admirre les rayons de la lune qui tremblent sur les esus; laissez-moi m'emparer de cette nature où je crois voir mon bombeur cirit en toute chose, et qui m'apparait pour la première fuis dans sa splendeur, c'elairé par l'anour, embellie par vous. Éte, chére ainvée l'orici le premièr montent de joie sans mélange que le sort mait domné I ¿e doute que Lucien soit aussi heureux que moi!
- En sentant la main d'Éve humide et tremb'ante dans la sienne, David y laissa tomber une larme. Ce fut en ce mumeut que Lucien aborda sa sœur.
- Je ne sais pas, dit-il, si vous avez trouvé cette soirée belle, mais elle a été cruelle pour moi.
- Mon pauvre Lucien, que t'est-il donc arrivé? dit Éve eu remarquant l'amination du visage de son frère.
- Le poète irrité racunta ses angoisses, en versant dans ces cœurs amis les fluts de pensées qui l'assaillaient. Ève et David écoutèrent

Lucien en silence, affligés de voir passer ce torrent de douleurs qui révélait autant de grandeur que de petitesse.

- Monsieur de Bargeton, dit Lacien en terminant, est un vicillard qui sera sans doute bientit emporté par quedque indigection; ch! bien, je dominerai ce monde orgueilleur, J'épouserai madame de Bargeton! J'ai lu dans ess yeux ce soir un amour égal au mien. Oui, mes blossures, delle ea resenties; mes souffrances, elle ea a calmées; elle est ansis grande et noble qu'elle est belle est gracieuse! Non, elle ne me trabira jamais!
- N'est-il pas temps de lui faire une existence tranquille? dit à voix basse David à Éve.

Éve pressa silencieusement le bras de David, qui, compresant ses pensées, s'eupressa de raconter à Lucien les projets qu'il avait médiés. Les deux amants étaient anssi pleins d'eux mêmes que Lucien était peins de lui; en sorte qu'il éve et David, empressa de Laire approuver leur bouheur, a 'aperqurent point le mouvement de surprise que baiss échapper l'amant de madame de Bargeton en apprenant le mariage de as soure et de David, Lucien, qui révait de faire laire à sa soure une belle alliance quand il aurait saisi quelque haute position, afin d'évager son ambition de l'intérêt que his poterrait une puissante famille, fut désolé de voir dans cette union un obstade de plus à ses succès dans le monde.

— Si madame de Bargeton consent à devenir madame de Rubennpé, jamais elle ne voudra se trouver être la belle-sœur de David Schard I Cette phrase est la formule nette et précise des idées qui tenaillèrent le cœur de Lucien. — Louise a raison I les gens d'avenir ne sont jamais compris par leurs familles, pensa-t-il avec amertume.

Si cette union lui ett été présentée en un noment où il n'est pas fantastiquement unt monsieur de Bargeton, il aurait sans donte fait éclate la joie la plus vine. En réléchissant à a situation actuelle, en interrogeant la destinée d'une file belle et sans fortune, d'Eve Chardon, il ett regardé ce mariage connue un bonheur inespéré. Mais il habitait un de ces rèves d'or oi les jeunes gens, montes sur des ai, franchissent toutes les barrières. Il twent de se voir dominant la Société, le poète souffrait de tombre si vite dans la réalité. Eve et David pensièrent que leur frère accablé et ant de généroisti se taisait. Pour ces deux belles âmes, une acceptation sièncieuse prouvait une amilé vrage. L'imprimeur se mit à peindre avec une éloquence donce et cordiale le bonheur qui les attendait tous quatre. Malgré les interiections d'Éve, il meubla son premier étage avec le luxe d'un amoureux : il bâtit avec une ingénue bonne fol le second pour Lucien et le dessus de l'appentis pour madame Chardon, envers laquelle il vonlait déployer tous les soins d'une filiale sollicitude. Enfin il fit la famille si heureuse et son frère si indépendant que Lucien , charmé par la voit de David et par les carcsses d'Ève, oublia sons les ombrages de la route, le long de la Charente calme et brillante, sous la voûte étoilée et dans la tiède atmosphère de la nuit , la blessante couronne d'épines que la Société fui avait enfoucée sur la tête. Monsieur de Rubempré récommt enfin David. La mobilité de son caractère le reieta bientôt dans la vic pure, travailleuse et bourgeoise qu'il avait menée; il la vit embellie et sans soncis. Le bruit du monde aristocratique s'éloigna de plus en plus; Enfin, quand il atteignit le pavé de l'Houmeau, l'ambitieux serra la main de son frère et se mit à l'unisson des heureux amants,

- Pourvu que ton père ne contrarie pas ce mariage? dit-il à David.
- Tu sais s'il s'inquiète de moi? le bonhomme vit pour lui; mais j'irai demain le voir à Marsac, quand ce ne serait que pour obtenir de lui qu'il fasse les constructions dont nous avons besoin.

David accompagna le frère et la seur jusque cher madame Chardon à laquelle il demanda la main d'Ève, avec l'empressement d'un homme qui ne voulait aucun retard. La mère prit la main de sa fille, la mit dans celle de David avec joie, et l'amant enhardi baisa au front sa belle promise, qui lui sourit en rougissant.

— Voilà les accordailles des gens pauvres, dit la mère en levant les yeux comme pour implorer la bénédiction de Dien. Vous avez du courage, mon enfant, dit-elle à David, car nous sommes dans le malteur, et je tremble qu'il ne soit contagieux.

— Nous serons riches et heureux, dit gravement David. Pour commencer, vous ne ferez plus votre métier de garde-malade, et vous viendrez demeurer avec votre fille et Lucien à Angonlème.

Les trois enfants s'empressèrent alors de raconter à leur mêre étonnée leur charmant projet, en se livrant à l'une de ces folles causeries de famille où l'un se ploit à engranger toutes les semailles, à joint par avance de toutes les joies. Il fallut mettre David à la porte; il aura't voulu que cette soirée fût éternelle. Une heure du matin sonna quand Lucien reconduisit son futur bean-frée jusqu'à la Porte-Palet. L'honnête Postel, inquiet de ces mouvements extraordinaires, était debout derrière sa persienne; il avait ouvert la croisée et se disait, en voyant de la lumière à cette heure chez. Eve :— Que se passe-t-il donc chez les Chardon?

- Mon fiston, dit-il en voyant revenir Lucien, que vous arrivet-il donc? Auriez-vous besoin de moi?
- Non, monsieur, répondit le poète; mais comme vous êtes notre ami, je puis vous dire l'affaire: ma mère vient d'accorder la main de ma sœur à David Séchard.

Pour toute réponse, Postel ferma brusquement sa fenêtre; au désespoir de n'avoir pas demandé mademoiselle Chardon,

- An Ben de rentrer à Angouléme, David prit la route de Marsac, Il alla tout en se promenant chez son père, et arriva te long du clos attenant à la maison, au moment ob le soleil se levait. L'amioureux aperçut sous un amandier la tête du vieil Ours qui s'élevait au-dessus d'une haie.
  - Bonjour, mon père, lui dit David.
- Tiens, c'est toi, mon garçon? par quel hasard te trouvessur la route à cette heure? Entre par B, dit le vigneron en indiquant à son fils une petite porte à claire-voie. Mes vignes ont toutes passé fleur, pas un cep de gelé! Il y aura plus de vingt poinçous à l'arpent cette année; mais aussi comme c'est founé!
  - Mon père, je viens vous parler d'une affaire importante.
- Eh! bien, comment vont nos presses? tu dois gagner de l'argent gros comme toi?
- J'en gagnerai, mon père, mais pour le moment je ne suis pas riche.
- Ils me bläment tous ici de fumer à mort, répondit le père. Les bourgeois, c'ast-diei monsière le counte, messieurs ci et ça présendent que j'ôte de la qualité au vin. A quoi sert l'éducation à vous brouiller Pentendement. Ecourte l'es messiers récoltent sept, quedque-fois huit pièces à l'arpent, et les vendent soismate francs la pièce, ce qui fait au plus quatre cents francs la pièce, ce qui fait au plus quatre cents francs la pièce, ce qui fait au plus quatre cents francs la pièce, ce qui fait au plus quatre cents francs parallet la qualité qu'est-ce que ça me fait, la qualité? qu'est-ce que que fait, la qualité; qu'est se que que fait, la qualité; qu'est se descu. Tu d'is.").
  - Mon père, je me marie, je viens vous demander...

- Me demander? Quoil rieu du tout, mon garyon. Marie-toi, j'y conaens; mais pour te donner quelque chose, je me trouve sans un sou. Les façons m'ont ruine! Depuis deux ans, j'avance des façons, des impositions, des frais de toute nature; le gouvernement typend tout, le plus clair va au gouvernement? Voils deux ans que kes pauvres vignerons ne font rieu. Cette année ne se présente pas mal, el: hlen, mes gredius de pincipons valent déjo ner fracte! Ou récoltera pour le tonuclier. Pourquoi te marier avaut les veu-danges...
- Mon père, je ne viens vous demander que votre consentement.
- Ah! c'est une autre affaire. A l'encontre de qui te maries-tu, sans curiosité?
  - J'épouse mademoiselle Éve Chardon,
  - Qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce qu'elle mange?
  - Elle est fille de feu monsieur Chardon, le pharmacien de l'Houmeau,
- Tu épouses une fille de l'Houmeau, toi, un bourgois! toi, l'imprimer du roi à Agquélmer! Voils les friuis de l'éductair! Mettez douc vos enfants au collège! Ah! çà, elle set donc bien riche, mon garçoit did le vieux vigneron en se rapprochant de sou fils d'un air calin; car si ut épouses une fille de l'Houmeau, elle doit en avoir des mille et des cent! Bon! tu une payeras mes loyers. Sais-tu, mon garçon, que voisi deur ans trois mois de loyers dus, ce qui fait deux mille sept cents francs, qui me viendraient bien à point pour payer le tonneller. A tout autre qu'à mon fils, je sersis en droit de deunander des intérêts; car, après tout, les affaires suns is te les remets. Bet bien, qu'à s-t-clè!?
  - Mais elle a ce qu'avait ma mère.
- Le vieux vignerou allait dire : Elle n'a que dix mille francs ! Mais il se souvint d'avoir refusé des comptes à son fils, et s'écria : — Elle n'a rien !
  - La fortune de ma mère était son intelligence et sa beauté,
- Ya done au marché avec ça, et to verras ce qu'on te dounera dessus! Non d'une pipe, les pères sont-ils malheureux dans leurs enfants! David, quand je me suis marié, j'avais sur la tête na bounet de papier pour toute fortune et mes deux bras, j'étais un pauvre Ours; mais avec la belle imprimerie que je t'ai donnée, avec ton industrie et tes connaissances, to dois épouser une bourgeoise.

de la ville, une fenime riche de trente à quarante mille francs. Laise te passion, et je te marierai, moil Nous avons à une liene d'ici une veuve de trente-deux ans, neunière, qui acent mille francs de bien au soleil; voilt ton affaire. Tu peux réunir ses biens à ceux de Marsac, ils es touchent! Al II be beun domaine que nous aurions, et comme je le gouvernerais! On dit qu'elle va se marier avec Courtois, son première garçon, tu vaux encore mieux que lui I Je mênerais le moulin, tandis qu'elle ferait les beaux bras à Angoulème.

- Mon père, je suis engagé...
- David, tu n'entends rien au commerc, jo te vois ruiné. Oul, si tu te maries avec cette fille de l'Houmeau, je me mettrai en règle vis-à-vis de toi, je l'assignerai pour me payer mes loyers, car je ne prévois rien de bon. Ah l'mes pauvres presses l'unes presses li vous fallait de l'argent pour vous builer, vous entretenir et vous faire rouler. Il n'y a qu'une bonue année qui puisse me consoler de cela.
- m y a qu'une nonne année qui puisse me consoier de ceia.
   m Mon père, il me semble que jusqu'à présent je vous ai causé peu de chagrin...
  - Et très-peu payé de loyers, répondit le vigneron.
- Je venais vous demander, outre votre consentement à mon niariage, de me faire élever le second étage de votre maison et de construire un logement an-dessus de l'appentis.
- Bernique, je n'ai pas le sou, tu le sais bien. D'ailleurs, ce serait de l'argent jeté dans l'eau, car qu'est-ce que ça me rapporterait? Ah! tu te lèves dès le matin pour venir me demander des constructions à ruiner nn roi. Quoiqu'on t'ait nommé David, je n'ai pas les trésors de Salomon. Mais tu es fou ? On m'a changé mon eufant en nourrice. En voilà-t-il un qui aura du raisin! dit-il en s'interrompant pour montrer un cep à David. Voilà des enfants qui ne trompent pas l'espoir de leurs parents : vous les fumez, ils vous rapportent. Moi , ie t'ai mis au lycée , i'ai payé des sommes énormes pour faire de toi un savant, tu vas étudier chez les Didot; et toutes ces frimes aboutissent à me donner pour bru une fille de l'Houmeau, sans nn sou de dot! Si tu n'avais pas étudié, que tu fusses resté sous mes yeux, tu te serais conduit à ma fantaisie, et tu te marierais aujourd'hui avec une meunière de cent mille francs, sans compter le moulin. Alı l ton esprit te sert à croire que je te récompenseral de ce beau sentiment, en te faisant construire des palais?... Mais ne dirait-on pas en vérité que, depuis deux cents ans, la maison où tu es n'a logé que des cochons, et que ta fille de

94 II. LIVRE . SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

l'Houmeau ne peut pas y coucher. Ah cà i c'est donc la reine de France ?

- Eh l bien, mon père, je construirai le second étage à mes frais, ce sera le fils qui enrichira le père. Quoique ce soit le moude renversé, cela se voit quelquefois.
- Comment, mon gars, tu as de l'argent pour bâtir, et tu n'en as pas pour payer tes loyers? Finaud, tu ruses avec ton père!

La question ainsi posée devint difficile à résoudre, car le bonhomme était enchanté de mettre son fils dans une position qui hij permit de ne lui rien donner tout en paraissant paternel. Aussi Bastid ne put-til obtenir de son père qu'un consentement pur et simple au mariage et la peruission de faire à ses frais, dans la maison paternelle, toutes les constructions dont il pouvait avoir besoin. Le Vieil Ours, ce modéle des pères conservateurs, fit à son fils la grâce de ne pas exiger ses loyers et de ne pas lui prendre les économies qu'il avait en l'imperdance de laisser voir. David r'entit trifse : il comprit que dans le maliteur il ne pourrait pas compter sur le secours de son père.

Il se fut question dans tont Angoulème que du mot de l'Évêque et de la réponse de madamé de Bargéton. Les mointes évêcuments furent si bien dénaturés, augmentés, embellis, que le poète devint le héros du moment. De la sphiere supérieure où grouda est orage de cancans, il en tomba quelques gouttes dans la borgosoiste. Quand Luçien passa par Resulieu pour alter cher madame de Bargeton, il s'aperçut de l'attention envieue avec la guelle plassieurs jeunes gens le regardèrent, et saisti quelques phrases qui l'euorgueillirent.

- Voilà un jeune homme heureux, disait un fils de famille qui avait assisté à la lecture, il est joli garçon, il a du talent, et madame de Bargeton en est foile!
- La plus belle femme d'Angoulème est à lui, fnt une autre phrase qui remua toutes les vanités de son cœur.

Il avait impatiemment attendu l'henre où il savait trouver Louise seule, il avait beoin de faire excepter le marige de as sour à cette frumme, devenue l'arbitre de ses destinées. Après la soirée de la veille, Louise serait peut-ètre plus tendre, et cette tendresse pouvait anneren un anoment de boubeur. Il ne s'était jas trompé: madame de l'argeton le reçuit avec une emplasse de sentiment qui perruit à ce notive en anour un touchast progres de passion. Elle abandonna ses beaux cheveux d'or, ses mains, sa tête aux baisers enflammés du poète qui, la veille, avait tant souffert!

- Si tu avais vu tou visage pendaut que to lisais, dit-elle, car ils étaient arrivés la veille au tutoiement, à cette caresse du langage, alors que sur le canapé Louise avait de sa blanche main essuyé les gouttes de suenr qui par avance mettaient des perles sur le front où elle posait une couronne, Il s'échappait des étincelles de tes beaux veux l ie vovais sortir de tes levres les chaînes d'or qui suspendent les cœurs à la bouche des poètes. Tu me liras tout Chénier, c'est le poète des amants. Tu ne souffriras plus, je ne le veux pas! Oui, cher ange, je te feraj une oasis où tu vivras toute ta vie de poète, active, molle, indolente, laborieuse, pensive tour à tour; mais n'oubliez jamais que ves lauriers me sont dus, que ce sera pour moi la noble indemnité des souffrances qui m'adviendront. Pauvre cher, ce monde ne m'éparguera pas plus qu'il ne t'épargue, il se veuge de tons les bouheurs qu'il ue partage pas. Oui, je serai toujours jalousée, ne l'avez-vous pas vu hier? Ces mouches buveuses de sang sontelles accourues assez vite pour s'abreuver dans les piqures qu'elles ont faites? Mais j'étais heureuse! je vivais! Il y a si long-temps que toutes les cordes de mon cœur n'ont résonné!

Des armes coulèrent sur les joues de Louise, Lucien lui prit un main, et pour tour réponse la bais long-reunge. Les vaniés de ce poète furent donc carcesées par cette femme comme elles l'avaient ééé par sa mère, par sa seur et par l'avié. Chacum autor de lui continuait à erchauser le piédestal bragimaire sur lequel il se met-tait. Entretenu par tout le monde, par ses annis comme par la rage de ses ennenis adans ses croyances amblièmese, il marchial chas une atmosphère pleine de mirages. Les jeunes imaginations sont si naturellément complicée de ces lonanges et de ces idées, tout venur presse baut à servir un jeune homme beau, plein d'avenir, qu'i fant plus d'une lepon amère et froide pour dissiper de tels prestiges.

— Tu veux donc bien, ma belle Louise, être ma Béatrix, mais une Béatrix qui se laisse aimer?

Elle releva ses beaux yeux qu'elle avait tenus baissés, et dit en démentant sa parole par un angélique sonrire: — Si vous le méritez... plus tard! N'étes-vous pas heureux? avoir un cœur à soi! pouvoir tout dire avec la certitude d'être compris, u'est-ce pas le

bonheur?
 Oni, répondit-il en faisant une moue d'amoureux contrarié,

— Enfaut! dit-elle en se moquant. Allons, n'avez-vous pas quelque chose à me dire? Tu es entré tout préoccupé, mon Lucien.

que chose à me dire? Tu es entré tout préoccupé, mon Lucien.

Lucien coufia timidement à sa bien-aimée l'amour de David pour
sa sœur, celui de sa sœur pour David, et le mariage projeté.

— Pauve Lucien, dit-elle, il a peur d'être battu, grondé, comme si c'était int qui se mariatt Mais on est le mal repris-elle en passant ses mains dans les cheveux de Lucien. Que me fait ta famille, où tu es une exception? Si mon père épousait as servante, l'en inquêterais-in beacoup? Cher enfant, les amans sont è sur seuis toute leur famille. Ai-je dans le monde un autre intérêt que mon Lucien? Josis grand, soche conquérir de la gloire, voils nos affaires!

Lucier fut l'homme du moude le plus heureux de cette égoiste réponse. Au moment où il écontait les folles raisons par lesquelles Louise lui prouvà qu'ils étaient seuls dans le monde, monsieur de Bargeton entra. Luciers fronça le sourcil, et parut interdit, Louise lui fit un signe et le pria de restra l'hoire avec eux en lui demandant de lui lire Audré Chéuier, jusqu'à ce que les joueurs et les habitués vinssent.

— Vous ne ferez pas seulement plaisir à elle, dit monsieur de Bargeton, mais à moi aussi. Rien ne m'arrange mieux que d'entendre lire après mon diner.

Galine par monsieur de Bargeton, caliné par Louise, servi par les domestiques avec le respect qu'ils ont pour les fovris de leurs maltres, Lucien resta dans l'hôtel de Bargeton en s'identifiant à tontes les jouissances d'une fortune dont l'usufrait lui était livré. Quand le saion fut plein de monde, il se sentit si fort els betie de monsieur de Bargeton et de l'amour de Louise, qu'il prit un air dominater que sa belle maltresse neuronzee. Il savour les plaisirs du despotisme conquis par Nais et qu'elle simait à lui faire partager. Enfin il s'essay pendant cette soirée à jouer le rôle d'un héros de petite ville. En voyant la nouvelle attitude de Lucien, que'ques personnes pensèrent qu'il était, suitant une expression de l'ancien temps, du derrier bien avec madame de Bargeton. Amélie, venue avec monsieur du Châtedet, affirmait ce grand malheur dans un coin du salon où s'étaient réunis les jalont et les envieux.

— Ne rendez pas Naïs comptable de la vanité d'un petit jeune homme tout fier de se trouver dans un monde où il ne croyait jamais pouvoir aller, dit Châtelet. Ne voyez-vous pas que ce Chardon prend les phrases gracieuses d'une femune du monde nour des avances, il ne sait pas encore distinguer le silence que garde la passion vraie du laugage protecteur que lui méritent sa beauté, sa jeunesse et son talent! Les femmes seraient trop à plaindre si elles étaient coupables de tous les désirs qu'elles nous inspirent. Il est certainement amoureux, mais quant à Nais.

— Oh I Nais, répéta la perfide Amélie, Nais est très-heureuse de cette passion. A son âge, l'amour d'un jeune houme offre tant de séductions I On redevient jeune auprès de lui, J'on se fait jeune fille, on en preud les scrupules, les manières, et l'on ne songe pas au ridicule... Voyez donc? le fils d'un pharmacien se donne des airs de maître chez madame de Bargeton.

- L'amour ne connaît pas ces distances-là , chanteronna Adrien. Le lendemain, il n'y eut pas une seule maison dans Angoulême où l'on ne discutât le degré d'intimité dans lequel se trouvaieut monsieur Chardon, atiàs de Rubempré, et madame de Bargeton: à peine coupables de quelques baisers , le monde les accusalt déià du plus criminel bonheur. Madame de Bargeton portait la peine de sa royauté. Parmi les bizarreries de la société, n'avez-vous pas remarqué les caprices de ses jugements et la folie de ses exigences? Il est des pers innes auxquelles tout est permis ; elles peuvent faire les choses les plus déraisonnables ; d'elles , tout est bienséant ; c'est à qui justifiera leurs actions. Mais il en est d'autres pour lesquelles le monde est d'une incrovable sévérité; celles-là doivent faire tout bien , ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni même laisser échapper une sottise; vous diriez des statues admirées que l'on ôte de leur piédestal dès que l'hiver leur a fait tomber un doigt ou cassé le nez; on ne leur permet rien d'humain, elles sout tenues d'être toujours divines et parfaites. Un seul regard de madame de Bargeton à Lucien équivalait aux douze années de bonheur de Zizine et de Francis. Un serrement de main entre les deux amants allait attirer sur eux toutes les foudres de la Charente.

David avait rapporté de Paris un pécule secret qu'il destinait aux frais nécessités par son mariage et par la constructiou du second étage de la maison paternelle. Agrandir cette maison, n'étail-ce pas travailler pour lui? 10 to utard elle lui reviendrait, son père avait sosinante-dis-chiu ans. L'impriment fi donc construire en colombage l'appartement de Lucien, afin de ne pas surcharger les vieux murs de cette maison lézardée. Il se plut à décorre, à meubler galamment Pappartement du premier, où la helle lève destit passer sa vie. Ce

COM. HUM. T. VIII.

QS

fut un temps d'allégresse et de bonheur sans mélange pour les deux amis, Quoique las des chétives proportions de l'existence eu pronince, et fatigné de cette soctide économie qui faisait d'une pièce de ceut sous une somme énorme, Lucieu supports saus se plaindre les calculs de la misère et ses privations. Sa sombre mélancolie avait fait place à la radieuse expression de l'espérance. Il voyait briller une étoile an-dessus de sa tête; il révait une belle existence en asseyant sou bonheur sur la tombe de mousieur de Bargeton, lequel avait de temps en temps des digestions difficiles, et l'heureuse manie de regarder l'indigestion de son diner conme une maladie qui devait se guérir par celle du souper.

Vers le commencement du mois de septembre. Lucien n'était plus prote, il était monsleur de Rubempré, logé magnifiquement en comparaison de la misérable mausarde à lucarne où le petit Chardon demeurait à l'Houmeau ; il n'était plus un homme de l'Houmeau, il habitait le haut Angoulême, et dînait près de quatre fois par semaine chez madame de Bargeton. Pris en amitié par monseigneur, il était admis à l'Évêché. Ses occupations le classaient . parmi les personnes les plus élevées. Enfin il devait prendre place un jour parmi les illustrations de la France, Certes, en parcourant uu joli salon, nne charmante chambre à coucher et un cabinet plein de goût, il pouvait se consoler de prélever trente francs par mois sur les salaires si péuiblement gagnés par sa sœur et par sa mère ; car il apercevait le jour où le roman historique auquel il travaillait depuis deux ans, L'ARCHER DE CHARLES IX, et un volume de poésies intitulées LES MARGUERITES, répandraient son nom dans le monde littéraire, en lui donnant assez d'argent pour s'acquitter envers sa mère, sa sœur et David. Aussi, se trouvant grandi, prêtant l'oreille au retentissement de sou nom dans l'avenir, acceptaitil maintenant ces sacrifices avec une noble assurance ; il sonriait de sa détresse, il jouissait de ses dernières misères. Éve et David avaient fait passer le bonheur de leur frère avant le leur. Le mariage était retardé par le temps que demandaient encore les ouvriers pour achever les meubles, les peintures, les papiers destinés au premier étage : car les affaires de Lucien avaient en la primanté. Quicouque connaissait Lucien ne se serait pas étonné de ce dévouement : il était si séduisant! ses manières étaient si câlines! son impatience et ses désirs, il les exprimait si gracieusement! il avait toujours gagné sa cause avant d'avoir parlé. Ce fatal privilége perd

plus de jeunes gens qu'il n'en sauve. Habitués aux prévenances an'inspire une jolie sennesse, heureux de cette égoiste protection que le Monde accorde à un être qui lui plaît, comme il fait l'aumône au mendiant qui réveille un sentiment et lui donne une émotion, beaucoup de ces grands enfants jouissent de cette faveur au lieu de l'exploiter. Trompés sur le sens et le mobile des relations sociales, ils croient toujours rencontrer de décevants sourires; mais ils arrivent nus, chauves, dépouillés, saus valeur ni fortune, au moment où, comme de vieilles coquettes et de vieux haillons, le Monde les laisse à la porte d'un salon et au coin d'une borne. Éve avait d'ailleurs désiré ce retard, elle voulait établir économiquement les choses nécessaires à un jeune ménage. Oue pouvaient refnser deux amants à un frère qui, voyant travailler sa sœur, disait avec un accent parti du cœur : - Je voudrais savoir coudre ! Pais le grave et observateur David avait été complice de ce dévoucment. Néanmoins, depuis le triomphe de Lucien chez madame de Bargeton, il eut peur de la transformation qui s'opérait chez Lucien; il craignit de lui voir inépriser les mœurs bourgeoises. Dans le désir d'éprouver son frère. David le mit quelquesois entre les joies patriarcales de la famille et les plaisirs du grand monde, et, vovant Lucien lenr sacrifier ses vaniteuses jouissances, il s'était écrié : -On ne nous le corrompra point! Plusieurs fois les trois amis et madame Chardon firent des parties de plaisir, comme elles se font en province : ils allaient se promener dans les bois qui avoisinent Angoulême et longent la Charente; ils dinaient sur l'herbe avec des provisions que l'apprenti de David apportait à un certain endroit et à une heure convenue; puis ils revenaient le soir, un peu fatigués, n'ayant pas dépensé trois francs. Dans les grandes circonstances, quand ils dinaient à ce qui se nomme un restaurât, espèce de restaurant champêtre qui tient le milien entre le bouchon des provinces et la guinguette de Paris, ils allaient jusqu'à cent sous partagés entre David et les Chardon, David savait un gré infini à Lucien d'oublier, dans ces champêtres journées, les satisfactions qu'il trouvait chez madame de Bargeton et les somptueux d'îners du monde. Chacun voulait alors fêter le grand homme d'Angoulème.

Dans ces conjonctures , au moment où il ne manquait presque plus rien au futur ménage, pendant un voyage que David fit à Marsac pour obtenir de son père qu'il vint assister à son màriage, en espérant que le bonhomme, séduit par sa belle-fille, contribuerait aux énormes dépenses nécessitées par l'arrangement de la maison, il arriva l'un de ces événements qui, dans une petite ville, changent entièrement la face des choses.

Lucien et Louise avaient dans du Châtelet un espion intime qui guettait avec la persistance d'une haine mêlée de passion et d'avarice l'occasion d'amener un éclat. Sixte voulait forcer madame de Bargeton à si bien se prononcer pour Lucien, qu'elle fût ce qu'on nomme perdue. Il s'était posé comme un humble confident de madame de Bargeton; mais s'il admirait Lucien rue du Minage, il le démolissait partout ailleurs. Il avait insensiblement conquis les petites entrées chez Naïs, qui ne se défiait plus de son vieil adorateur ; mais il avait trop présumé des deux amants dont l'amour restait platonique, au grand désespoir de Louise et de Lucien, Il y a en effet des passions qui s'embarquent mal ou bien , comme on voudra. Deux personnes se jettent dans la tactique du sentiment, parlent au lieu d'agir, et se battent en plein champ au lieu de faire un siège. Elles se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leurs désirs dans le vide, Deux amants se donnent alors le temps de réfléchir, de se juger. Souvent des passions qui étaient entrées en campagne, enseignes déployées, piurpantes, avec une ardeur à tout renverser, finissent alors par rentrer chez elles, sans victoire, honteuses, désarmées, sottes de leur vain bruit. Ces fatalités sont parfois explicables par les timidités de la jeunesse et par les temporisations auxquelles se plaisent les femmes qui débutent, car ces sortes de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux fats qui connaissent la pratique, ni aux coquettes habituées aux manéges de la passion.

La vie de province est d'ailleurs singulièrement contraire aux conctuements de l'amour, et Arorie les débats intellectuels de la passion; comme aussi les obstacles qu'elle oppose au dour commerce qui lie taut les amants, précipite les âmes ardentes en des partis extrênes. Cette vie est basée sur un espionange si méticuleux, sur une si grande transparence des intérieurs, elle admet si peu l'intimité qu'onnosie sans offenser la vertu, les relations les plus pures y sont si déraisonnablement incriminées, que beaucoup de fommes sont leftries malgré leur innocence. Certaines d'entre elles s'en veulent alors de ne pas goûter toutes les fificités d'une faute dont tous les mallicures les cacablent. La société qu'il blame ou critique sans aucun examen sérieux les faits patents par lesquels et terminent de longues luttes secrétes, est ains primitivement et terminent de longues luttes secrétes, est ains primitivement

complice de ces éclats; nuis la plupart des geus qui déblatèrent coutre les prétendus scandales offerts par quelques fenuncs calountées sans raison n'out jianais pensé aux causes qui déterminent chez elles une résolution publique. Madame de Burgeton allait se trouver daus cette biazrer situation où se sont trouvés beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu'après avoir été injustement secruées.

Au début de la passion, les obstacles effraient les gens inexpérimentés; et ceux que rencontraient les deux amants, ressemblaient fort aux liens par lesquels les Lilliputiens avaient garrotté Gulliver, C'était des riens multipliés qui rendaient tout mouvement impossible et annulaient les plus violents désirs. Ainsi, madame de Bargeton devait rester toujours visible. Si elle avait fait fermer sa porte aux heures où venait Lucien, tout eût été dit, autaut aurait valu s'enfuir avec lui. Elle le recevait à la vérité dans ce boudoir auquel il s'était si bien accoutumé, qu'il s'en croyait le maître : mais les portes demeuraient consciencieusement ouvertes. Tout se passait le plus vertueusement du monde. Monsieur de Bargeton se promenait chez lui comme un hanneton sans croire que sa femnie voulût être seule avec Lucien. S'il n'y avait eu d'autre obstacle que lui. Nais aurait très-bien pu le renvoyer ou l'occuper : mais elle était accablée de visites, et il v avait d'autant plus de visiteurs que la curiosité était plus éveillée. Les gens de province sont naturellement taquins, ils aiment à contrarier les passions naissantes. Les domestiques allaient et venaient dans la maison sans être appelés ni sans prévenir de leur arrivée, par suite de vieilles habitudes prises, et qu'une femme qui n'avait rien à cacher leur avait laissé prendre. Changer les mœurs intérieures de sa maison , n'était-ce pas avouer l'amour dont doutait encore tout Angonlême? Madame de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied hors de chez elle sans que la ville sût où elle allait. Se promener seule avec Lucien hors de la ville était une démarche décisive : il aurait été moins dangereux de s'enfermer avec lui chez elle. Si Lucien était resté après minuit chez madame de Bargeton, sans y être en compagnie, on en aurait glosé le lendemain. Ainsi au dedans comme au dehors, madame de Bargeton vivait toulours en public. Ces détails peignent toute la province : les fautes y sout ou avonées ou impossibles.

Louise, comme toutes les femmes eutraînées par une passion sans en avoir l'expérience, reconnaissait une à une les difficultés de sa position; elle s'eu elfrayait. Sa frayeur réagissit alors sur ces auoureness discussions qui prement les plus belles beures où deux amants se trouvent seuls. Madame de Bargeton n'avait pas de terre où elle più emmener son aber poète, comme font quelques femmes qui, sons un prétexte habilement foggi, vont s'enterrer à la campague, Patiguée de virve en public, poussée à bout par cette tyrannie dont le joug était plus dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle pensit à l'Escarbas, et méditait d'y aller voir son vieux père, tant elle s'irriait de ces misérables obstacles.

Châtelet ne croyait pas à tant d'innocence. Il guettait les heures auxquelles Lucien venait chez madame de Bargeton, et s'y rendait quelques instants après, en se faisant toujours accompagner de monsieur de Chandour, l'homme le plus indiscret de la coterie, et auquel il cédait le pas pour entrer, espérant toujours une surprise en cherchant si opiniâtrément un hasard. Son rôle et la réussite de son plan étaient d'autant plus difficiles, qu'il devait rester neutre. afin de diriger tous les acteurs du drame qu'il voulait faire jouer. Aussi, pour endormir Lucieu qu'il caressait et madaue de Bargeton qui ne manquait pas de perspicacité, s'était-il attaché par contenance à la jalouse Amélie. Pour mieux faire espiouner Louise et Lucien, il avait réussi depuis quelques jours à établir entre monsieur de Chandour et lui une controverse au suiet des deux amoureux. Du Châtelet prétendait que madame de Bargeton se moquait de Lucien, qu'elle était trop fière, trop bien née pour descendre jusqu'au fils d'un pharmacien. Ce rôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était tracé, car il désirait passer pour le défenseur de madame de Bargeton. Stanislas soutenait que Lucien n'était pas un amant malheureux. Amélie aiguillonnait la discussion eu souhaitant savoir la vérité. Chacun donnait ses raisons, Comme il arrive dans les petites villes, souvent quelques iutimes de la maison Chandour arrivaient au milieu d'une conversation où du Châtelet et Stanislas justifiaient à l'envi leur opinion par d'excellentes observations. Il était bien difficile que chaque adversaire ne cherchât pas des partisans en demandant à son voisin ; - Et vous, quel est votre avis? Cette controverse tenait madame de Bargeton et Lucien constamment en vue. Enfin, un iour du Châtelet fit observer que toutes les fois que monsieur de Chandour et lui se présentaient chez madante de Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de relations suspectes : la porte du boudoir était ouverte, les gens allaient

et venaient, rien de mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc. Stauislas, qui ue manquait pas d'une certaine dose de bétise, se promit d'arriver le lendemain sur la pointe du pied, ce à quoi la perfide Amélie l'engagea fort.

Ce lendemain fut pour Lucien une de ces jouruées où les jeunes gens s'arrachent quelques cheveux en se inrant à eux-mêmes de ne pas continuer le sot métier de soupirant. Il s'était accoutumé à sa positiou. Le poète qui avait si timidement pris nne chaise dans le boudoir sacré de la reine d'Angoulème, s'était métamorphosé en amoureux exigeant. Six mois avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de Louise, et il voulait alors en être le maître. Il partit de chez lui se promettant d'être très-déraisonnable, de mettre sa vie en jeu. d'employer toutes les ressources d'une éloquence enflammée, de dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était iucapable d'avoir une pensée ni d'écrire une ligne. Il existe chez certaines femmes une horreur des partis pris qui fait honneur à leur délicatesse, elles aiment à céder à l'entraînemeut, et non à des conventions, Généralement, personne ne veut d'un plaisir imposé. Madame de Bargeton remarqua sur le front de Lucien, dans ses veux, dans sa physionomie et dans ses manières, cet air agité qui trahit une résolution arrêtée : elle se proposa de la déjouer, un pen par esprit de contradiction, mais aussi par une noble entente de l'amour. En femme exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa personne. A ses yeux, madame de Bargeton était une souveraine, une Béatrix, nue Laure, Elle s'asseyait; comme au Moyen-Age, sous le dais du tournoi littéraire, et Lucieu devait la mériter après plusieurs victoires . il avait à effacer l'enfant subtime, Lamartine, Walter Scott, Byron. La noble créature considérait son amour comme un principe généreux : les désirs qu'elle inspirait à Lucien devaient être une cause de gloire pour lui. Ce donquichottisme féminin est un sentiment qui donne à l'amour une consécration respectable, elle l'utilise , elle l'agrandit , elle l'honore. Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée dans la vie de Lucien pendant sept à huit aux, madante de Bargeton voulait, comme beaucoup de femmes de province, faire acheter sa persunne par une espèce de servage, par un temps de constance qui lui permit de juger son ami,

Quand Lucien eut engagé la lutte par une de ces fortes bouderies dont se rient les femmes encore libres d'elles-mêmes, et qui n'attristent que les femmes aimées, Louise prit uu air digne, et 104 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

commença l'un de ses longs discours bardés de mots pompenx.

- Est-ce là ce que tous n'aviez promis, Lacien? dit-elle en finissant. Ne metter pas dans un présent si doux des remonds qui plus tard empoisonnemient ma vie. Ne gâtez pas l'avenir l'Et fe le dis avec orgueil, ne gâtez pas le présent! N'avez-vous pas tout mon cœur? Que vous faut-il donc? votre amour se laiserait-il influencer par les sens, tandis que le plus beau privilège d'une femme aimée est de leur imposer silence? Pour qui me prenez-vous donc? ne suis-je donc plus votre Bétrix! Si je ne suis pas pour vous quelque chose de plus qu'une femme, je suis moiss qu'une femme.
- Vous ne diriez pas autre chose à un homme que vous n'aimeriez pas , s'écria Lucien furieux.
- Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable amour dans mes idées, vous ne serez jamais digne de moi.
- Vous mettez mon amour en doute pour vous dispenser d'y répondre, dit Lucien en se jetant à ses pieds et pleurant.

Le pauvre garçon pleura sérieusement en se voyant pour si lougtemps à la porte du paradis. Ce fut des larmes de poète qui se croyait humillé dans sa puissance, des Jarmes d'enfant au désespoir de se voir refuser le jouet qu'il demande.

- Vous ne m'avez jamais aimé, s'écria-t-il.
- Vous ne croyez pas ce que vous dites, répondit-elle flattée de cette violence.
  - Prouvez-moi donc que vous êtes à moi, dit Lucien échevelé.
- En ce moment, Staniska arriva sans étre eintendu, vit Lucien à denii renversi, les larmes aux yeure et la tête appuyée sur les genom de Louise. Satisfait de ce tableau suffisamment suspect, Stanislas se replia brusquement sur du Châtelet, qui se tenaît à la porte du salon. Madame de Bargeton s'élasça vivement, mais elle n'attiegnit pas les deux espions, qui s'étaient précipitamment retirés comme des gens importuns.
  - Qui donc est venu ? demanda-t-elle à ses gens.
- Messieurs de Chandour et du Châtelet, répondit Gentil, son vieux valet de chambre.
  - Elle rentra daus son boudoir pâle et tremblant.
  - S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdue, dit-elle à Lucien.
     Tant mieux ! s'écria le poète.
- Elle sourit à ce cri d'égoisme plein d'amour. En province, une semblable aventure s'aggrave par la manière dont elle se raconte.

En un moment, chacun sot que Lucien avait été surpris aux genout de Nais, Monsieur de Chandour, heureux de l'importance que lui donait cette affaire, alla d'abord racouter le grand événencent au Cercle, puis de maison en maison. Du Chatelet s'empresas de dire partout qu'il n'avait rien vu; mais en se mettant ainsi en dehors du fait, il excitait Stanislas à parler, il lui faisait enchérir sur les détaits; et s'annislas, se trouvant spirituel, en ajoutait de nouveaux à chaque récit. Le soir, la société affusa chez Amélie; car le soir les versions les plus exagérées circulaient dans l'Angouleme noble, où chaque narrateur avait inité Stanislas. Penumes et houmes étaient impatients de connaître la vérié. Les femmes qui se voilaient la face en criant le plus au scandale, à la perversité, étaient plus ou moins grevées de honbeurs illicites. Le cruel thème se varaits ur tous les tous.

- Ehl bien, disait l'une, cette panvre Nais, vous savez? Moi, je ne le crois pas', elle a devant elle toute une vie irréproache elle est beaucoup trop fière pour être autre chose que la potectrice de monsieur Chardon. Mais si cela est, je la plains de tout mon creur.
- Elle est d'autant plus à plaindre, qu'elle se donne un ridicule affreux; car elle pourrait être la mère de monsieur Lulu, comme l'appelait Jacques. Ce poérian a tout au plus vingt-deux ans, et Nais, entre nous soit dit, a bien quarante ans. Moi, distir Châtelet, je trouve que la situation même dans
- laquelle était monsieur de Rubempré prouve l'innocence de Nais.

  On ne se met pas à genoux pour redemander ce qu'on a déjà eu.

  C'est selon I dit Francis d'un air écrellard qui lui valut de 76.
- C'est selon! dit Francis d'un air égrillard qui lui valut de Zéphirine une œillade improbative.
- Mais dites nous donc bien ce qui en est, demandait-on à Stanislas en se formant en comité secret dans un coin dn salon.

Stanislas avait fini par composer un petit conte plein de gravelures, et l'accompagnait de gestes et de poses qui incriminaient prodigieusement la chose.

- C'est incroyable, répétait-on.
- A midi, disait l'une.
- Naîs aurait été la dernière que j'eusse soupçonnée.
- Que va-t-elle faire?

défendait madame de Bargeton; mais il b défendait si maladroitement qu'il attissit le feu du commérage au lieu de l'éteindre. Lili, désolée de la chute du plus bel ange de l'olympe angounnoisin, alla tout en pleurs colpretre la nouvelle à l'Éréché. Quand la ville eutière fut bien certainement en rumeur, l'îneureur du Châtelet alla chez madame de Bargeton, où il n'y avait, hélas I qu'une seule table de wisti; il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller causer avec cell chan son boudoir. Tous deur s'assierteu sur le petit campé.

-- Vous savez sans doute, dit du Châtelet à voix basse, ce dout tout Angoulême s'occupe....

- Non, dit-elle.

- Eh! bien, reprit-il, je suis trop votre ami pour vous le laisser ignorer. Je dois vous mettre à même de faire cesser des calomnies saus doute inventées par Amélie, qui a l'outrecuidance de se croire votre rivale. Je venais ce matin vous voir avec ce singe de Stanislas, qui me précédait de quelques pas , lorsqu'en arrivant là , dit-il en montrant la porte du boudoir, il prétend vous avoir vue avec monsieur de Rubempré dans une situation qui ne lui permettait pas d'entrer : il est revenu sur moi tout effaré en m'entraînaut , sans que laisser le temps de me reconnaître; et nous étions à Beaulieu, quand il me dit la raison de sa retraite. Si je l'avais connne, je n'aurais pas bougé de chez vous, afin d'éclaireir cette affaire à votre avantage : mais revenir chez vous après en être sorti ne prouvait plus rien. Maintenant, que Stanislas ait vu de travers, ou qu'il ait raison, il doit avoir tort. Chère Nais, ne laissez pas jouer votre vie, votre houueur, votre avenir par un sot : imposez-lui silence à l'instant. Vous connaissez ma situation ici? Quoique j'y aie besoin de tout le moude, je vous suis entièrement dévoué. Disposez d'une vie qui vous appartient. Quoique vous avez repoussé mes vœus. mon cœur sera toujours à vous, et en toute occasion je vous prouverai combien je vous aime. Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle serviteur, sans espoir de récompense, uniquement pour le plaisir que je trouve à vous servir, même à votre insu. Ce matin, i'ai partout dit que i'étais à la porte du salon, et que je n'avais rien vu. Si l'on vous demande qui vous a instruite des propos tenus sur vous , servez-vous de moi. Je serais bien glorieux d'être votre défenseur avoué: mais, entre nous, monsieur de Bargeton est le seul qui puisse demander raison à Stanislas.... Quand ce petit Rubempré anrait fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne saurait être à la merci du premier étourdi qui se met à ses pieds. Voilà ce que j'ai dit.

Nais remercia du Châtelet par une inclination de tête, et demeura pensive. Elle était fatiguée, jusqu'an dégoût, de la vie de province. Au premier mot de du Châtelet, elle avait jeté les yeux sur Paris. Le silence de madame de Bargeton mettait son savant adorsteur dans une situation génante.

- Disposez de moi, dit-il, je vous le répète.
- Merci, répondit-elle.
- Que comptez-vous faire?
- Je verrai.
- Long silence.
  - Aimez-vous donc tant ce petit Rubempré?

Elle hissa échapper un superhe sourire, et se croisa les bras en regardant les rideaux de son boudoir. Du Châteles sorti sans avoir pu déchiffrer ce cœur de femme altière. Quand Lucien et les quatre fiélles vieillards qui étaient venus faire leur partie sans s'émouvoir de ces cancas problématiques forent partis, madame de Bargedou arrêts son mari, qui se dispossit à s'aller coucher, en ouvrant la bouche pour souhaiter une boune muit à sa femme .

 Venez par ici, mon cher, j'ai à vous parler, dit-elle avec une sorte de solennité.

Monsieur de Bargeton suivit sa femme dans le boudoir.

- Monsieur , hij dit-elle , i'ai peut-être eu tort de mettre dans mes soins protecteurs envers monsieur de Rubempré une chaleur aussi mal comprise par les sottes gens de cette ville que par luimême. Ce matin, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une déclaration d'amour. Stanislas est entré dans le moment où je relevais cet enfant. Au mépris des devoirs que la courtoisje impose à un gentilhomme envers une femue en toute espèce de circonstance, il a prétendu m'avoir surprise dans une situation équivoque avec ce garçon, que je traitais alors comme il le mérite. Si ce jeune écervelé savait les calomnies auxquelles sa folie donne lieu, je le connais, il irait insulter Stanislas et le forcerait à se battre. Cette action serait comme un aveu public de son amour. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre femme est pure; mais vous penserez qu'il v a quelque chose de déshonorant pour vous et pour moi à ce que ce soit monsieur de Rubempré qui la défende. Allez à l'instant chez Stanislas, et demandez-lui sérieusement raison des insultants propos qu'il a teuus sur moi; songez que vous ne devez pas souffrir que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en présence de témoins nombreux et importants. Vous conquerrez ains l'estime de tous les honnétes gens; tous vous conduirez en homme d'esprit, galant homme, et vous aurez des droits à mon estime. Je vais faire partir Gentil à cheval pour l'Escarbas, mon père doit être votre témoin; malgré son âge, je le sais homme à fouler aux pieds cette poupée qui noircit la réputation d'une Nêgrepelisse. Vous avez le choix des armes, battez-vous au pistolet, vous tirez à mervielle.

- J'y vais, reprit monsieur de Bargeton qui prit sa canne et son chapeau.
- Bien , mon ami , dit sa femme émue ; voilà comme j'aime les hommes. Vous êtes un gentilhomme.

nommes, vous etes un gentinionime.

Elle lui présenta son front à baiser, que le vicillard haisa tout heureux et fier. Cette femme, qui portait une espèce de sentiment maternel à ce grand enfant, ne put réprimer une larme en enten-

dant retentir la porte cochère quand elle se referma sur lui.

— Comme il m'aimel se dit-elle. Le pauvre homme tient à la vie, et cependant il la perdrait sans regret pour moi.

Monsieur de Bargeton ne s'inquiétait pas d'avoir à s'aligner le leudenain devant un homme, à regarder froidement la bouche d'un pistotet dirigé sur lui ; non., il n'était enabarrased que d'une seule chose, et il en fémissait tout en allant chez monsieur de Chardour. — Que vals-je diret pensair-li. Nais aurait bien d'une faire un thème! Et il se creusait la cervelle afin de formuler qued-ques phrases qui ne fasseu point ridicules.

Mais les geus qui vivent, comme vivait monsieur de Bargeton, dans un silence imposé par l'écritesse de leur espairet el teur peu de de portée, out, dans les grandes circonstances de la vie, une solemité toute faite. Parlant peu, il leur échappe naturellement peu de sottiese; puis, réfléchissain beacoup à ce qu'ils doirent dire, leur extrême défiance d'eux-mêmes les porte à si bien étudier leurs discours qu'ils s'expriment à merceille par un phénomène pareil à celui qui défia la langue à l'ânesse de Balam. Aussi monsieur de Bargeton se comporta-t-il comme un homme supérieur. Il justifa l'opinion de ceux qui le regardaient comme un philosophe de l'écode de Pythagore. Il entra cher Stanislas à onze heures du soir, et y trouva nombreure compagnée. Il alla saluer s'elienciesment Amélie, et offirit à chacun son nais sourire, qui, dans les circonstances présentes, paru prodondèment ironique. Il se fut alers un grand si

lence, comme dans la nature à l'approche d'un orage. Châtelet, qui était revenu, regarda tour à tour d'une façon très-significative monsieur de Bargeton et Stanislas, que le mari offensé aborda poliment.

Du Châtelet comprit le sens d'une visite faite à une heure où ce vieillard était toujours couché: Naïs agitait évidemment ce bras débile; et, comme sa position auprès d'antélie lui donnait le droit de se mèler des affaires du ménage, il se leva, prit monsleur de Bargetou à part et lui dit: "Nous voulez parter à Stanislas?"

- Oui, dit le bonhomme heureux d'avoir un entremetteur qui peut-être prendrait la parole pour lui.
- Els 1 bien, allez dans la chambre à coucher d'Amélie, lui répondit le Directeur des Contributions heureux de ce duel qui pouvait rendre madame de Bargeton veuve eu lui interdisant d'épouser Lucieu, la cause du duel.
- Stanishas, dit du Châtelet à monsieur de Chandour, Bargeton vient sans doute vous demander raison des propos que vous tenez sur Nais. Venez chez votre femme, et conduisez -vous tous deux en gentilshommes. Ne faites point de bruit, affectez beaucoup de politesse, ayez enfin toute la froideur d'une dignité britannique.

En un moment Stanislas et du Châtelet vinrent trouver Bargeton.

— Monsieur, dit le mari offensé, vous prétendez avoir trouvé
madame de Bargeton dans une situation équivoque avec monsieur
de Rubempré?

- Avec monsieur Chardon, reprit ironiquement Stanislas qui ne croyait pas Bargeton un homme fort.
- Soi, reprit le mart. Si vous ne démentez pas ce propos en présence de la société qui est chez vous en ce moment, je vous prie de prendre un téunoin. Mon beau-père, mousieur de Négrepelisse, viendra vous chercher à quatre heures du matin. Faisons chacou nos dispositions, car l'affaire ne peut s'arranger que de la manière que je viens d'indiquer. Je choiss le pistolet, je suis l'offensé.

Durant le chemin, monsieur de Bargeton avair ruminé ce discours, le plus long qu'il edi fait en sa vie, il le dit sans passion et de l'air le plus simple du monde. Stanislas palit et se dit en luimème: — Qu'ai-je vu, après tout? Mais, entre la honte de démentir ses propos devant toute la ville, en présence de ce muet qui pariassiat ne pas vouloir entendre railleirie, et la peur, la hideus 110 H. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

peur qui lui serrait le cou de ses mains brûlantes, îl choisit le péril le plus éloigné.

— C'est bien. A demain, dit-il à monsieur de Bargeton en pensant que l'affaire pourrait s'arranger.

Les trois hommes reutrèrent, et clacun étudia leur physionomie: du Châteles tourialt, monsieur de Bargeton était absolument comme s'il se trouvait chez lui; mais Stanislas se montra blême. A cet aspect quelques femmes dévinérent l'objet de la conference. Ces mois: — Il se battent l'circulerent d'oreille en oreille. La moité de l'assemblée pensa que Stanislas avait tort, sa pâleur et sa contenue accusaient un mensonge l'autre noité admira la tenue de mousieur de Bargeton. Dn Châtelet fit le grave et le mystérieux. Après être resié quelques instants à examiner les visages, monsieur de Bargeton es retira.

 Avez-vous des pistolets? dit Châtelet à l'oreille de Stanislas qui frissonna de la tête aux pieds.

Amélie comprit tout et se trouva mal, les fommes s'empressèrent de la porter dans sa chambre à concher. Il y eut une runneur affreuse, tout le monde parlait à la fois. Les hommes restèrent dans le salon et déclarèrent d'une voix unanime que monsieur de Bargeton était dans son droit.

- Anriez-vous cru le bonhomme capable de se conduire ainsi?
   dit monsieur de Saintot.
- Mais, dit l'impitoyable Jacques, dans sa jeunesse îl était un des plus forts sous les armes. Mon père m'a souvent parlé des exploits de Bargeton.
- Bah! vous les mettrez à vingt pas, et ils se manqueront si vous prenez des pistolets de cavalerie, dit Francis à Châtelet.

Quand tout le monde fut parti, Châtelet rassura Stanislas et sa femme en leur expliquant que tout irait bien, et que daus un duel eutre un homme de soixante ans et un homme de trente-six, celui-ci avait tout l'avantage.

Le lendemain matin , au moment où Lucien déjeunait avec David , qui était revenu de Marsac sans son père , madame Chardon entra tout effarée.

— Hél bien, Lucien, sais-th la nonvelle dont on parle jusque dans le marché? Monsieur de Bargeton a presque tué monsieur de Chandour, ce matin à cinq heures, dans le pré de monsieur Tullove, un non qui donne lieu à des calembours, Il paraît que monsieur de Chandour a dit hier qu'il t'avait surpris avec madame de Bargeton.

- C'est faux ! madame de Bargeton est innocente , s'écria Lucien. - Un homme de la campagne à qui j'ai entendu raconter les détails avait tout vu de dessus sa charrette. Monsieur de Nègrepelisse était venu dès trois heures du matin pour assister monsieur de Bargeton; il a dit à monsieur de Chandour que s'il arrivait malheur à son gendre, il se chargeait de le venger. Un officier du régiment de cavalerie a prêté ses pistolets, ils out été essayés à plusieurs reprises par monsieur de Nègrepelisse. Monsieur du Châtelet voulait s'opposer à ce qu'on exerçat les pistolets; mais l'officier que l'on avait pris pour arbitre a dit qu'à molns de se conduire comme des enfants, on devait se servir d'armes en état. Les témoins ont placé les deux adversaires à vingt-cinq pas l'un de l'autre. Monsieur de Bargeton, qui était là comme s'il se promenait, a tiré le premier, et logé une ballé dans le con de monsieur de Chandour, qui est tombé sans pouvoir riposter. Le chirnrgien de l'hôpital a déclaré tout à l'heure que monsieur de Chandour aura le cou de travers pour le reste de ses jours. Je suis venue te dire l'issue de ce duel pour que tn n'ailles pas chez madanie de Bargeton, on que tu ne te montres pas dans Angoulème, car quelques amis de monsieur de Chandour pourraient

En ce moment, Gentil, le valet de chambre de monsieur de Bargeton, entra conduit par l'apprenti de l'imprimerie, et remit à Lucien une lettre de Louise.

te provoquer.

• Yous avez sans doute appris, mon ami, l'issue du duel entre Chandour et mon mari. Nous ne receverous personne aujourd'hui; soyez prudent, ne vous montrez pas, je vous le demande an nom de l'affection que vous avez pour moi. Ne trouvez-vous pas que le meilleur emploi de cette triste journée est de venir éconter votre Béarix, dont la vie est toute changée par cet évênement et qui a mille choses à vous dire?

 Heureusement, dit David, mon mariage est arrêté pour après demain; tu auras une occasion d'aller moins souvent chez madame de Bargeton.

Cher David, répondit Lucien, elle me demande de venir la voir aujourd'hui; je crois qu'il faut lui obéir, elle saura mieux que nous comment je dois me conduire dans les circonstances actnelles.

-- Tout est donc prêt ici? demanda madaine Chardon.

## 112 H. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

 Yenez voir, s'écria David heureux de moutrer la transformation qu'avait subie l'appartement du premier étage où tout était frais et neuf.

Là respirait ce doux esprit qui règne dans les jeunes ménages où les fleurs d'oranger, le voile de la mariée couronnent encore la vie intérieure, où le printemps de l'amour se reflète dans les choses, où tout est blanc, propre et fleuri.

Éve sera courne une princesse, dit la mère; mais vous avez dépensé trop d'argent, vous avez fait des folies!

David sourit saus rieu répondre, car madame Chardon ayait mis le doigt dans le vif d'une plaie secréte qui faissit croellement souffir le pauvre anamt : ses prévisions avaient été si grandement dépassées par l'exécution qu'il lui était impossible de làtir au-dessus de l'appents. So belle-mêre un pouvait avoir de long-temps l'appartement qu'il voulait lui donner. Les esprits généreux épronveut les plus vives douleurs de manquer à ces sortes de promesses qui sont en quedque sorte les petites vanités de la tendresse. David cachait soigneusement sa gêne, afin de ménager le cœur de Lucien qui aurait pu se trouver accablé des ascrifices faits pour lui.

— Éve et ses amis ont bien travaillé de leur côté, disait madame Chardon. Le trousseau, le linge de ménage, tout est prêt. Ces demoiselles l'aiment tant qu'elles lui ont, sans qu'elle en sôt rien, convert les matelas eu futaine blanche, bordée de lisérés roses. C'est ioill ca donne envié de se marier.

La mère et la fille avaient employé toutes leurs écononies à fournir la maison de David des choses auxquelles ne pensent jamais les jeunes gens. En sachant combien il dejuloyait de luxe, car il était question d'un service de porcelaine demandé à Limoges, elles avaient telché de mettre de l'harmonie entre les choses qu'ells apportaient et celles que s'achetait David. Cette petite lutte d'amour et de générosité devait amener les deux époux à se trouver génés dès le commencement de leur mariage, au milieu de tous les symptouses d'une aisance bourgéoise qui pouvait passer pour du luxe daus une ville arriérée comme l'était alors Angouléme.

Au moment où Lucien vit sa mêre et David passant daus la chanbre à coucleer dont la tenture bleue et blanche, dont le joil mobilier lui était connu, il s'esquivs chez madame de Bargeton. Il trouva Nās déjeunant avec son marī, qui, mis en appétit par sa promenade matinale, mangeat saus aucun souci de ce qui s'était passé. Le vieux gentilbomme campagnard, monsieur de Nègrepelisse, cette imposante figure, reste de la vieille noblesse française, ctait auprès de sa fille. Quand Gentil eut annocé monsieur de Rubempér, le vicilarda à tête blanche lui jeta le regard inquisiti d'un père empressé de jugger l'homme que sa file a distingué. L'excessive beauté de Lucien le frappa si vivement, qu'il ne put reteair un regard d'approbation; mais il semblait voir dans la liaison de sa file une ausourette plutôt qu'une passion, un caprère plutôt qu'une passion duralle. Le déjenner finissait, Louise put se lever, laisser son père et monsieur de Bargeton, en faisant signe à Lucien de la suivre.

- Mon ami, dit-elle d'un son de voix triste et joyeux en même temps, ie vais à Paris, et mon père emmène Bargetou à l'Escarbas, où il restera pendant mon absence. Madame d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry, à qui nous sommes alliés par les d'Espard, les aînés de la famille des Nègrepelisse, est en ce moment très-influente par elle-même et par ses parents. Si elle daigne nous reconnaître, je veux la cultiver beaucoup : elle peut nous obtenir par son crédit une place pour Bargeton. Mes sollicitations pourront le faire désirer par la Cour pour député de la Charente, ce qui aidera sa nomination ici. La députation pourra plus tard favoriser mes démarches à Paris. C'est toi, mon enfant chéri, qui m'as inspiré ce changement d'existence. Le duel de ce matin me force à fermer ma maison pour quelque temps, car il y aura des gens qui prendront parti pour les Chandour contre nous. Dans la situation où nous sommes, et dans une petite ville, une absence est toujours nécessaire pour laisser aux haines le temps de s'assoupir. Mais ou je réussirai et ne reverrai plus Augoulême, ou je ne réussirai pas et veux attendre à Paris le moment où je pourrai passer tous les étés à l'Escarbas et les hivers à Paris. C'est la seule vie d'une femme comme il faut, j'ai trop tardé à la prendre. La journée suffira pour tous nos préparatifs, je partirai demain dans la nuit et vous m'accompaguerez, n'est-ce pas? Vous irez en avant. Entre Mansie et Ruffec, ie vous prendrai dans ma voiture, et nous serons bientôt à Paris. Là. cher, est la vie de gens supérieurs. On ne se trouve à l'aise qu'avec ses pairs, partout ailleurs on souffre, D'ailleurs Paris, capitale du monde intellectuel, est le théâtre de vos succès! franchissez promptement l'espace qui vous en sépare! Ne laissez pas vos idées se rancir en province, communiquez promptement avec les grands hommes qui représenteront le dix-neuvième siècle. Rapprochez-vous de la

COM. HUM. T. VIII.

cour et du pouvoir. Ni les distinctions ni les dignités ne viennent tronver le talent qui s'étiole dans une petite ville. Nommez-moi d'ailleurs les belles œuvres exécutées en province? Voyez an contraire le sublime et pauvre Jean-Jacques invinciblement attiré par ce soleil moral, qui crée les gloires en échauffant les esprits par le frottement des rivalités. Ne devez-vous pas vous hâter de preudre votre place dans la pléiade qui se produit à chaque énoque? Vous ne sauriez croire combien il est utile à un ieune talent d'être mis en lumière par la haute société. Je vous ferai recevoir chez madante d'Espard; personne n'a facilement l'entrée de son salon, où vous trouverez tous les grands personnages, les ministres, les ambassadeurs, les orateurs de la chambre, les pairs les plus influents, des gens riches ou célèbres. Il faudrait être bien maladroit pour ne pas exciter leur intérêt, quand on est beau, jeune et plein de génie. Les grands talents n'ont pas de petitesse, ils vous prêteront leur annui. Quand on yous saura haut place, yos œnyres acquerront une immense valeur. Ponr les artistes, le grand problème à résoudre est de se mettre en vne. Il se rencontrera donc là pour vous mille occasions de fortune, des sinécures, une pension sur la cassette. Les Rourbons aiment tant à favoriser les lettres et les arts l'aussi sovez à la fois poète religieux et poète rovaliste. Non-seulement ce sera bien. mais vous ferez fortune. Est-ce l'Opposition, est-ce le libéralisme qui donne les places, les récompenses, et qui fait la fortune des écrivains? Ainsi prenez la bonne route et venez la où vont fous les hommes de génie. Vous avez mon secret, gardez le plus profond silence, et disposez-vous à me suivre. Ne le voulez-vous pas? ajoutat-elle étonnée de la silencieuse attitude de son amant.

Lucien, hébété par le rapide coup d'estl qu'il jeta sur Paris, en entendant ces sédissiantes paroles, crut il avoir jouqui'aber, poin que de la moitié de son cerveau; il lui sembla que l'antre moitié se découvrait, taut ses ládes s'agrandirent : il se vit, dans Angoulème, comme une grenoulle sous sa jetere an fond d'un marécage. Paris et ses splendeurs, Paris, qui se produit dans toutes les imaginations de province comme nu Eldorado, lui apparat ures as robe d'or, la tête ceinte de pierreries royales, les bras ouverts aux talents. Les gens illustres allaient lini donner l'accoded fraternelle. La tout sorniait an génic. La di agentillatres jalour qui laneasent des mos piquants pour humilier l'écrivain, ni sotte indifférence pour la poéste. De la joillissainel se ouvers des poétes. Ne lles étaient paréves et mises en lu-sient les couvers et mises en lui-

mière. Après avoir lu les premières pages de l'Archer de Charles IX, les libraires ouvriraient leurs caisses et lui diriaent : Combien voulez-vous? Il comprenait d'ailleurs qu'après un voyage où lis seraient mariés par les circonstances, madame de Bargeton serait à lui tout entière, qu'ils vivaient ensemble.

A ces mots: — Ne le voulez-vous pas? il répondit par une larme, saisit Louisepar la taille, la serra sur son cœur et lui marbra le cou par de violents baisers, Puis il s'arrêta tout à couip comme frappé par un souvenir, et s'écria: — Mon Dieu, ma sœur se marie après-demain!

Ce cri fut le dernier soupir de l'enfant noble et pur. Les lieus si puissauts qui attachent les jeunes cœurs à leur famille, à leur premier ami, à tons les sentiments primitifs, allaient recevoir un terrible coup de hache.

— IIé I bien, s'écria l'altière Nègrepelisse, qu'a de commun le marche de notre amour I teuze-vous tant à être le corypitée de cette noce de bourgeois et d'ouvriers que vous ne puissies m'en sacrifier les nobles joies? Le beau sacrifier d'i-elle avec mépris. J'al envoy ce matin mon mari se batter à cause de vous! Allez, monsieur, quittez-moil je me suis trompée.

Elle tomba pâmée sur son canapé. Lucien l'y suivit en demandant pardon, en maudissant sa famille, David et sa sœur.

— Je croyais tant en vonsl dit-elle. Monsieur de Cante-Croix avait une mère qu'il idollitrait, mais pour obtenir une lettre où je lui disais Je auis contente l'il est mort au milieu du fen. Et vons, quand il s'agit de voyager avec moi, vous ne savez point renoncer à un repas de noces!

Lucien voulut se tuer, et son désespoir fut si vrai, si profund, que Louise pardonna, mais en faisant sentir à Lucien qu'il aurait à racheter cette faute.

— Allez donc, dit-elle enfin, soyez discret, et trouvez-vous demain soir à minuit à une centaine de pas après Mansle.

Lucien sentit la terre petite sous ses pieds, il revint chez David suivi de ses espérances comme Oreste l'était par ses furies, car il entrevoyait mille difficultés qui se comprenaient toutes dans ce mot terrible: — Et de l'argent? La perspicacité de David l'épouvanait si fort, qu'il s'enferma dans son joil calointe pour se remettre de l'étourdissement que lui caussit sa nouvelle position. Il fallait donc quitter est appartement si chèrement établi, rendre inutiles tant de sacrifices. Lucien pensa que sa mère pourrait loger la, David économiserait ainsi la coûteuse blúisse qu'il arrit projeté de faire au fond de la cour. Ce départ devait arranger sa fanille, il trouva mille raisons péremptoires à sa fuite, car il n'y a rien de Jésuite comme un désir. Aussitôt il cournt la l'Houmeau chez sa seur, pour lui apprendre sa nouveille destinée et se concerter avec elle. En arrivant devant la boutique de Postel, il pensa que, s'il n'y avait pas d'autre moyen, il emprunterait au successeur de son père la somme nécessaire à son séjour d'urant un an.

— Si je vis avec Louise, nn écu par jour sera pour moi comme une fortune, et cela ne fait que mille francs pour un an, se dit-il. Or, dans six mois, je serai riche!

Ève et su mère entendirent, sous la promesse d'un profond secret, les confidences de Lucien. Toutes deux pleurirent en écoutant l'ambitieux; et, quand il voulut savoir la cause de ce chagrin, elles lui apprirent que tout ce qu'elles possédaieut avait été absorbé par le linge de table et de maison, par le trousseau d'Éve, par use untituide d'acquisitious auquelles a avait pas peusé David, et qu'elles étaient heureuses d'avoir faites, car l'imprimeur reconnaissait à Éve une dot de dix mille francs. Lucien leur fit alors part de son idée d'emprunt, et madame Chardon se charge d'aller demander à monsieur Postel millé francs, pour un an.

- Mais, Lucien, dit Eve avec un serrement de cœur, tu n'assisteras donc pas à mon mariage? Oh l reviens, j'attendrai quelques iours! Elle te laissera bien reveuir ici dans une quinzaine, une fois que tu l'auras accompagnée! Elle nous accordera bien huit jours, à nous qui t'avons élevé pour elle l Notre union tournera mal si tu n'v es pas... Mais auras-tu assez de mille francs? dit-elle en s'interrompant tout à coup. Quoique ton habit t'aille divinement, tu n'en as qu'un ! Tu n'as que deux chemises fines, et les six autres sont en grosse toile. Tu n'as que trois cravates de batiste, les trois autres sont en jaconas commun; et puis tes mouchoirs ne sont pas beaux. Tronveras-tu dans Paris une sœur pour te blanchir ton linge dans la journée où tu en auras besoin? il t'en faut bien davautage, Tu n'as qu'un pautalon de nankin fait cette année, ceux de l'année dernière te sout justes , il faudra donc te faire habiller à Paris , les prix de Paris ne sout pas ceux d'Angoulême. Tu n'as que deux gilets blancs de mettables, j'ai déjà raccommodé les autres. Tiens, ie te conseille d'emporter deux mille francs.

En ce moment David, qui entrait, parut avoir entendu ces deux

derniers mots, car il examina le frère et la sœur en gardant le silence.

- Ne me cachez rien, dit-il.
- Eh! bien, s'écria Éve, il part avec elle.
- Postel, dit madame Chardon en entrant saus voir David, consent à prêter les mille francs, mais pour six mois seulement, et il veut une lettre de change de toi acceptée par ton bean-frère, car il dit que tu n'offres aucune garantie.
- La mère se retourna, vit son gendre, et ces quatre personnes gardèrent un profond silence. La famille Chardon sentait combieu elle avait abusé de David. Tous étaient honteux. Une larme roula dans les yeux de l'imprimeur,
- Tu ne seras donc pas à mon mariage? dit-il, tu ne resteras donc pas avec nous? Et moi qui ai dissipé tout ce que j'avais! A h, Lucien, moi qui apportaia à Éve ses pauvres petits bijoux de mariée, je ne savais pas, dit-il en essuyant ses yeux et tirant des écrins de sa poche, avoir à regretter de les avoir achetés.

Il posa plusieurs boîtes couvertes en maroquin sur la table, devant sa belle-mère.

- Pourquoi pensez-vous tant à moi? dit Eve avec un sourire d'ange qui corrigeait sa parole.
- Chère maman, dit l'imprimeur, allez dire à monsieur Postel que je consens à donner ma signature, car je vois sur ta figure, Lucien, que tu es bien décidé à partir.

Lucio inclina nullement et tristement la tête en ajoutant un moment après : — Ne nue juyez pas unal, mes anges aimés. Il prit fète et David, les embrassa, les rapprocha de lui, les serra en disant : — Attendez les résultats, et vous saurez combien je vous aime. David, à quoi serviait notre hauteur de pennée, si elle nous permetait pas de faire abstraction des petites cérémonies dans lesquelles les olis entorillent les sentiments. Valégre la distance, mon âme ne sera-t-elle pas ici? la pensée ne nous réunira-t-elle past Yai-je pas une destinée à accomplie? Les libraires viendront-ils chercher ici mon Archer de Charles IX, et les Marguerites? Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je disa ajourd'hui, puis-je jamais rencontrer des circonstances plus favorables? N'est-ce pas toute ma fortune que d'entrer pour mon début à Paris dans le salon de la marquise d'Espard?

118 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

— Il a raison, dit Eve. Vous-même ne me disiez-vous pas qu'il devait aller promptement à Paris?

David prit Eve par la main, l'emmeua dans cet étroit cabinet où elle dormait depuis sept années, et lui dit à l'orcille : — Il a besoin de deux mille francs, disais-tu, mon amour? Postel n'en prête que mille

Éve regarda sou prétendu par un regard affreux qui disait tontes ses souffrances.

— Écoute, mon Éve adorée, nous allous mal commencer la vie. Oui, nues dépeuses out absorbé tout ce que je possédais. Il ne me reste que deux mille francs, et la moitié est indispensable pour faire aller l'imprinterie. Donner mille francs à ton frère, c'est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si J'étais seul, jé sais ce que je ferais; mais nous sommes deux. Décide.

Éve éperdue se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui dit à l'oreille, tout en pleurs: — Fais comme si tu étais seul, je travaillerai pour regagner cette somme!

Malgré le plus ardeut baiser que deux fiancés aieut jamais échangé, David laissa Éve abattue, et revint trouver Lucien.

Ne te chagrine pas, lui dit-il, tu auras tes deux mille francs.
 Allez voir Postel, dit madaute Chardon, car vous devez signer tous deux le papier.

Quand les deux amis remontèrent, ils surprirent Éve et sa nière à à genoux, qui prisient Dieu. Si elles savaient combien d'espérances le retour devait réaliser, elles sentaient en ce moment tout ce qu'elles perdaient dans cet adieu; car elles trouvaient le bouheur à venir payé trop cher par une absence qui allait briser leur vie, et les jeter dans mille craintes sur les destinées de Lucien.

 Si jamais tu oubliais cette scène, dit David à l'oreille de Lucien, tu serais le dernier des hommes.

L'imprimeur juges asus doute ces graves paroles nécessires, l'influence de madame de Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la functe mobilité de caractère qui pouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une mauvales comme dans une home vole. Eve ent bientité fait le paquet de Lucien. Ce Fernand Cortès littéraire emportait peu de chose. Il garda sur la is mellieure redinguée, son meilleur gillet et l'une de ses deux chemies fines. Tout son linge, son fameux habit, ses effets et ses manuscrits formérent un si mince paquet, que, pour le cacher aux regards de madame de Bargeton. ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 119
David proposa de l'envoyer par la difigeuce à son correspondant,
un marchand de papier, auquel il écrirait de le tenir à la disposition de Lucieu.

Malgré les précautions prises par madame de Bargeton pour cacher son départ, monsieur du Châtelet l'apprit et voulut savoir si elle ferait le vorage seule ou accompagnée de Lucien; il envoya son valet de chambre à Ruffec, avec la mission d'examiner toutes les voitures qui reliaeriaeut à la poste.

- Si elle enlève son poète, pensa-t-il, elle est à moi.

Lucieu partit le lendemaio an petit jour, accompagné de David qui s'était procuré un cabriolet et un cheval en aunonçant qu'il allait traiter d'affaires avec son père, petit mensonge qui dans les circonstances actuelles était probable. Les deux anns se rendiren à Marsac, où ils passérent une partic de la journée che la vicillo cray puis le soir ils alfèrent au dels de Mansle attendre madame de Bargrotu, qui arriva vers le matin. En voyant la vicille calèche sezagénaire qu'il avait tant de fois regardée sous la renise, Lucien éprouva l'une de plus vives émotions de sa vie, il se jeta dans les bras de David, qui lui dit : — Dieu veuille que ce soit pur ton bien l

L'imprimeur remonta dans son méchant cabriolet, et disparut le cœur serré : il avait d'horribles pressentiments sur les destinées de Lucien à Paris,

## DEUXIÈME PARTIE.

## UN GRAND HOMME DE PROVINCE A PARIS.

Ni Lucien, ni madame de Bargeton, ni Gentil, ni Albertine, la femme de chambre, ne parlèrent Jamais des éveniemens de co voyage; mais il est à croire que la présence continuelle des gens le rendit fort maussade pour un amoureux qui s'attendait à tous les plaisirs d'un enfèvement. Lucien, qui allait en poste pour la première fois de sa vie, fut très-ébabi de voir semer sur la route d'Angoulème à Paris presque toute la somme qu'il destinait à sa vie d'une année. Comme les hommes qui unissent les grâces de l'enfance à la force du talent, il eut le tort d'exprimer ses naifs étonnements à l'aspect des choess novelles pour lui. Un homme doit l. Cu homme doit l. Cu homme doit le

bien étudier une feanne a vant de lui laiser voir ses émotions et ses penesées comme elles se produisent. Une maîtresse sausi feunêr que grande sourit aux enfantillages et les comprend; mais pour peu qu'elle ait de la vanité, elle ne parénome pas à on annat de s'être montré enfant, vain ou peit. Beaucoup de femmes portent une si grande exagération dans leur colte, qu'elles veulent toujours trouver un dieu dans leur idole; Landis que celles qui aiment un homme pour lui-même avant de l'aimer pour elles, adorent ses petitieses autant que exes grandeurs. Lucrien n'avait pas encore devinê que chez madame de Bargeton l'amour était greffé sur l'orgueil. Il eut le tort de ne pas s'expliquer certains sourires qui échappèrent à Louise durant ce voyage, quand, au lieu de les contenir, il se laissait aller à ses petitilésses de (cune rat sort de sou trou.

Les voyageurs débarquèrent à l'hôtel du Gaillard-Bois, rue de l'Échelle, avant le jour. Les deux amants étajent si fatigués l'un et l'autre, qu'avant tout Louise voulut se coucher et se coucha, non sans avoir ordonué à Lucien de demauder une chambre au-dessus de l'appartement qu'elle prit. Lucien dormit jusqu'à quatre heures du soir. Madame de Bargeton le fit éveiller pour dîner, il s'habilla précipitamment en apprenant l'heure, et trouva Louise dans une de ces ignobles chambres qui sont la honte de Paris, où, malgré tant de prétentions à l'élégance, il n'existe pas encore un seul hôtel où tout voyageur riche puisse retrouver son chez soi. Quoiqu'il eût sur les yeux ces nuages que laisse un brusque réveil, Lucien ne reconnut pas sa Louise dans cette chambre froide, sans soleil, à rideaux passés, dont le carreau frotté semblait misérable, où le meuble était usé, de mauvais goût, vieux ou d'occasion. Il est eu effet certaines personnes qui n'ont plus ni le même aspect ni la même valeur, une fois séparées des ligures, des choses, des lieux qui leur servent de cadre. Les physionomies vivantes ont une sorte d'atmosphère qui leur est propre, comme le clair-obscur des tableaux flamands est nécessaire à la vie des figures qu'y a placées le génie des peintres. Les gens de province sont presque tous ainsi. Puis madame de Bargeton parut plus digne, plus pensive qu'elle ne devait l'être en un momeut où commencait un bonheur sans entraves. Lucien ne pouvait se plaindre : Gentil et Albertine les servaient. Le diner n'avait plus ce caractère d'abondance et d'essentielle bonté qui distingue la vie en province. Les plats coupés par la spéculation sortaient d'un restaurant voisin, ils étaient maigreILLENIONS PERBERS: US GRAND HOWER DE PROV. P. PAINS. 121 ment servis, ils sentaient la portion congrue. Paris n'est pas beau dans ces petites choses auxquelles sont condamnés les gras l'ortune médiocre. Lucien attendit la fin du repas pour interroger Louisé dont le changement lui semblait inexplicible. Il ne se trompait point. Un événement grave, car les réflecions sont les événements de la vie morale, était surveus pendant son sommeil.

Sur les deux heures après midi, Sixte du Châtelet éésital présenté à l'hôtel, avait fait éveiller Albertine, avait manifesté le désir de parler à sa maltresse, et il était revenu après avoir à peine laissé le temps à madame de Bargeton de faire sa toilette. Anaîs dont la curiosité fut excitée par cette singuilère apparition de monsieur du Châtelet, elle qui se croyait si bien cachée, l'avait reçu vers trois heure.

— Je vous ai suivie en risquant d'avoir une réprimande à l'Administration, dit-il en la salnant, car je prévoyais ce qui vous arrive. Mais dússé-je perdre ma place, au moins vous ne serez pas perdue, vous!

- Oue voulez-vous dire? s'écria madame de Bargeton.

- Je vois bien que vous aimez Lucien, reprit-il d'un air tendrement résigné, car il faut bien aimer un homme pour ne réfléchir à rien, pour oublier toutes les convenances, vous qui les connaissez si bien! Crovez-vous donc, chère Nais adorée, que vous serez reçue chez madame d'Espard ou dans quelque salon de Paris que ce soit, du moment où l'on saura que vous vous êtes comme enfuie d'Angoulème avec un jeune homme, et surtout après le ducl de monsieur de Bargeton et de monsieur Chandour? Le séjour de votre mari à l'Escarbas a l'air d'une séparation. En un cas semblable, les gens comme il faut commencent par se battre pour leurs femmes, et les laissent libres après, Aimez monsieur de Rubempré, protégez-le, faites-en tout ce que vous voudrez, mais ne demeurez pas ensemble! Si quelqu'un ici savait que vous avez fait le voyage dans la même voiture, vous seriez mise à l'index par le monde que vous vonlez voir. D'ailleurs, Naïs, ne faites pas encore de ces sacrifices à un jeune homme que vous n'avez encore comparé à personne, qui n'a été sonmis à aucune épreuve, et qui peut vous onblier ici pour une Parisienne en la crovant plus nécessaire que vous à ses ambitions. Je ne veux pas nuire à celui que vous aimez, mais vous me permettrez de faire passer vos intérêts avant les siens, et de vous dire : « Étudiez-le! Connaissez bien tonte l'impor-

## 122 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

tance de votre démarche, » Si vous trouvez les portes fermées, si les femmes refusent de vous recevoir, au moins n'avez aucun regret de tant de sacrifices, en songeant que celui auquel vous les faites en sera toujours digne, et les comprendra, Madame d'Espard est d'autant plus prude et sévère qu'elle-même est séparée de son mari, sans que le monde ait pu pénétrer la cause de leur désunion : mais les Navarreins, les Blamout-Chauvry, les Lenoncourt, tous ses parents l'ont entourée : les femmes les plus collet-monté vont chez elle et l'accueillent avec respect, eu sorte que le marquis d'Espard a tort, Dès la première visite que vous lui ferez, vous reconnaîtrez la justesse de mes avis. Certes, je puis vous le prédire, moi qui connais Paris : en entraut chez la marquise vous seriez au désespoir qu'elle sút que vous êtes à l'hôtel du Gaillard-Bois avec le fils d'un apothicaire, tout monsieur de Rubempré qu'il veut être. Vous aurez ici des rivales bien autrement astucieuses et rusées qu'Amélie, elles ne manqueront pas de savoir qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous venez, et ce que vous faites. Vous avez compté sur l'incognito, je le vois : mais vous êtes de ces personnes pour lesquelles l'incognito n'existe point. Ne rencontrerez-vous pas Angoulème partout? c'est les Députés de la Charente qui viennent pour l'ouverture des Chambres: c'est le Général qui est à Paris en congé: mais il suffira d'un seul habitant d'Angoulême qui vous apercoive pour que votre vie soit arrêtée d'une étrange manière : yous ne seriez plus que la maîtresse de Lucien. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis chez le Receveur-Général, rue du Faubourg Saint-Honoré, à deux pas de chez madame d'Espard. Je connais assez la maréchale de Carigliano, madame de Sérizy et le Président du Conseil pour vous y présenter; mais vous verrez tant de monde chez madame d'Espard, que vous n'aurez pas besoin de moi. Loin d'avoir à désirer d'aller dans tel ou tel salon , vous serez désirée dans tous les salons.

Du Châtelet put parler sans que madame de Bargeton l'interrompit: elle était saisie par la justesse de ces observations. La reine d'Angoulème avait en effet compté sur l'incognito.

- Yous avez raison, cher ami, dit-elle; mais comment faire?
- Laissez-moi, répondit Châtelet, vous chercher un appartement tout meublé, ronvenable; vous niènerez ainsi une vie moins chère que la vie des hôtels, et vous serez chez vous; et, si vous m'en croyez, vous y coucherez ce soir.

.- Mais comment avez-vous connu mon adresse? dit-elle.

— Yotre voiture était facile à reconnaître, et d'ailleurs je vous suivais. A Sèvres, le postillon qui vous a menée a dit votre adresse au mien. Me permettrez-vous d'être votre maréchal-des-logis? je vous écrirai bientôt pour vous dire où je vous aurai casée.

- Hé l bien, faites, dit-elle,

Ce mot ne semblait rien, et c'était tout. Le baron du Châtelet avait parlé la langue du monde à une femme du monde. Il s'était montré dans toute l'élégance d'une mise parisienne; nn joli cabriolet bien attelé l'avait amené. Par hasard, madame de Bargeton se mit à la croisée ponr réfléchir à sa position, et vit partir le vieux dandy. Quelques instants après, Lucien, brusquement éveillé, brusquenient habillé, se produisit à ses regards dans son pantalon de nankin de l'an dernier, avec sa méchante petite redingote. Il était beau, mais ridiculement mis. Habillez l'Apollon du Belvéder ou l'Antinous en porteur d'eau, reconnaîtrez-vous alors la divine création du ciseau grec ou romain? Les yeux comparent avant que le cœur n'ait rectifié ce rapide jugement machinal. Le contraste entre Lucien et Châtelet fut trop brusque pour ne pas frapper les veux de Louise. Lorsque vers six heures le dîner fut terminé, madame de Bargeton fit signe à Lucien de venir près d'elle sur un méchant canapé de calicot rouge à fleurs jannes, où elle s'était assise.

— Mon Lucien, dit-elle, n'es-tu pas d'axis que si nous avons fait une folie qui nous tue également, il y a de la raison à la réparer? Nous ne devons, cher enfant, ni deuneurre ensemble à Paris, ni laisser soupconner que nous y soyons venus de compagnie. Ton avenir dépend beaucoup de un sposition, et je ne dois in gâter d'aucune manière. Ainsi, dès ce soir, je vais aller me loger à quelques pas d'ici; mais tu demeureras dans cet hôtel, et nons pourrons nous voir tous les jours assus que personne y tronve à redire.

Louise expliqua les lois du mogde à Lucien, qui onvrit de grands yeux. Sans sxori que les femnes qui reviennent sur leurs folise reviennent sur leur annour, il comprit qu'il n'était plus le Lucien d'Augoulème. Louise ne lui parlait que d'elle, de ses intérêts, de sa réquitation, du monde; et pour excuser son égosieme, elle essayait de lui faire croire qu'il s'agissait de lui-même. Il n'avait aucun droit sur Louise, sp tromptement redevenue unadame de Bargeton; et, chose plus gravef. Il n'avait aucun pouvoir. Aussi ne put-il retenir de growes lagrance qu'in culterent dans ses yeux.

- Si je suis votre gloire, vous êtes encore plus pour moi, vous êtes ma seule espérance et tout mon avenir. J'ai compris que si vous épousiez mes succès, vous deviez épouser mon infortune, et voilà que déjà nous nous séparons.
- Vous jugez ma conduite, dit-elle, vous ne m'aimez pas. Lucien la regarda avec une expression si douloureuse qu'elle ne put s'empêcher de lui dire: Cher petit, je resterai si tu veux, nous nous perdrons et resterons sans appui. Mais quand nous serons également misérables et tous deux reposués; quand l'insaccès, car il faut tout prévoir, nous aura rejetés à l'Escarbas, souviens-toi, mo amour, que j'aurai prévue cette fin, et que je l'aurai proposé d'abord de parveuir selou les lois du monde en leur obéissant.
- Louise, répondit-il en l'embrassant, je suis offrayé de le voir si sage. Songe que je suis un enfant, que je me suis abandonné tout entire à ta chère volonté. Moi, je voulais triomphre des hommes et des choses de vive force; mais si je pais arriver plus prompement par 10n aide que seul, je serai bien heureux de te deyot toutes mes fortunes. Pardonne! J'ai trop mis en toi pour ne pas tout craindre. Pour moi, une séparation est l'avant-coureur de l'abandon: et l'abandon c'est la moi.
- Mais, cher enfaut, le monde te demande peu de chose, répondit-elle. Il s'agit seulement de coucher ici, et tu demeureras tout le jour chez moi sans qu'on y trouve à redire.

Ouelques caresses achevèrent de calmer Lucien. Une heure après , Gentil apporta un mot par lequel Châtelet apprenait à madame de Bargeton qu'il lui avait trouvé un appartement rue Neuvedu-Luxembourg. Elle se fit expliquer la situation de cette rue, qui n'était pas très-éloignée de la rue de l'Échelle, et dit à Lucien : -Nous sommes voisins. Deux heures après . Louise monta dans une voiture que lui envoyait du Châtelet pour se rendre chez elle, L'appartement, un de ceux où les tapissiers mettent des meubles et qu'ils louent à de riches députés ou à de grands personnages venus ponr peu de temps à Paris, était somptueux, mais incommode. Lucien retourna sur les ouze heures à son petit hôtel du Gaillard-Bois, n'avant encore vu de Paris que la partie de la rue Saint-Honoré qui se trouve entre la rue Neuve-du-Luxembourg et la rue de l'Échelle. Il se coucha dans sa misérable petite chambre, qu'il ne put s'empêcher de comparer au magnifique appartement de Louise. Au uroment où il sortit de chez madame de Bargeton, le baron Châtelet ILLISTONS PERBUES 1: VI GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 125 y arriva, revenant de chez le Ministre des Affaires Étrangères, daus la splendeur d'une mise de bal. Il venait rendre compte de toutes les conventions qu'il avait faites pour madame de Bargeton. Lonise était inquiète, ce le luc l'épouvaitait. Les mœurs de la province avaient fini par réagir sur elle, elle était devenue méticulesse dans ses comptes; elle avait aut d'orde, qu'à Paris, elle alait passer pour avare. Elle avait emporté près de vingt mille francs en un bon du Recereur-Général, en destinant cette somme à courrir l'excédant de ses dépenses pendant quatre années; elle craigaint d'éjà de ne pas avoir assez et de faire des dettes. Châtelet lui apprit que son appartement ne lui coûtait ueu six cents francs par mois.

— Une misère, dit-il en voyant le haut-le-corps que fit Nais. — Vosa save à vos ordres une volture pour cinq cents fraues par mois, ce qui fait en tout cinquante louis. Voss n'aures plus qu'à penser à voire toilette. Une femme qui voit le grand monde ne saurait s'arranger autrement. Si vous voulez faire de unoniseur de Bargeton un Recereur-Geüeral, ou lui obtenir une place dans la Maison du Roi, vous ne devez pas avoir un air misérable. Lei l'onn e donne qu'aur riches. Il est fort heureux, dit-il, que vous ayez Gentil pour vous accompagner, et Albertine pour rous shaliller, car les domestiques sont une ruine à Paris. Vous mangerez raremeut chez vous, lancée comme vous allez l'être.

Madame de Bargeton el le baron causèrent de Paris. Du Châtelet raconta les nouvelles du jour , les mille riens qu'on doit savoir sous peine de ne pas être de Paris. Il douns hientôt à Naîs des conseils sur les magasins où elle devait se fournir : il lui indiqua Herbault pour les toques, Juliette pour les chapeaux et les bonnets ; il lui donna l'adresse de la couturière qui pouvait remplacer Victorine; enfin il lui fit sentir la nécessité de se désanquotémer. Puis il partit sur le dernier trait d'esprit qu'il leut le honeur de trouver.

— Demain, dit-il négligemment, j'aurai sans doute une loge à quelque spectacle, je viendrai vous prendre vous et monsieur de Rubempré, car vous me permettrez de vous faire à vous deux les honneurs de Paris.

 Il a dans le caractère plus de générosité que je ne le pensais, se dit madame de Bargeton en lui voyant inviter Lucien.

Au mois de juin , les Ministres ne savent que faire de leurs loges aux théâtres : les Députés ministériels et leurs commettants font leurs vendanges ou veillent à leurs moissons, leurs connaissances les plus exigeantes sont à la campagne ou en voyage; aussi, vers cette époque les plus belles loges des théâtres de Paris recoiventelles des hôtes hétéroclites que les habitués ne revoient plus et qui donnent au public l'air d'uue tapisserie usée. Du Châtelet avait déjà pensé que, grâce à cette circonstance, il pourrait, sans dépenser beaucoup d'argent, procurer à Nais les amusements uni affriandent le plus les provinciaux. Le lendemain, pour la première fois qu'il venait. Lucien ne trouva pas Louise, Madame de Bargeton était sortie pour quelques emplettes indispensables. Elle était allée tenir conseil avec les graves et illustres autorités en matière de toilette féminine que Châtelet lui avait citées, car elle avait écrit son arriyée à la marquise d'Espard. Quoique madame de Bargeton eût en elle-même cette confiance que donne une longue domination, elle avait singulièrement peur de paraître provinciale. Elle avait assez de tact pour savoir combieu les relations entre femmes dépendent des premières impressions; et, quoiqu'elle se sût de force à se mettre promptement au niveau des femmes supérieures comme madame d'Espard, elle sentait avoir besoin de bienveillance à son début, et vonlait surtout ne manquer d'aucun élément de succès. Aussi sutelle à Châtelet un gré infini de lui avoir indiqué les moyens de se mettre à l'unisson du beau monde parisien. Par un singulier hasard, la marquise se trouvait dans une situation à être enchantée de rendre service à une personne de la famille de son mari. Sans cause apparente, le marquis d'Espard s'était retiré du monde; il ne s'occupait ni de ses affaires, ni des affaires politiques, ni de sa famille, ni de sa femme. Devenue ainsi maîtresse d'elle-même, la marquise sentait le besoin d'être approuvée par le monde; elle était donc heureuse de remplacer le marquis en cette circonstance en se faisant la protectrice de sa famille. Elle allait mettre de l'ostentation à son patronage afin de rendre les torts de son mari plus évidents. Dans la journée même, elle écrivit à madame de Bargeton, née Nègrepelisse, un de ces charmants billets où la forme est si jolie, qu'il faut bien du temps avant d'y reconnaître le manque de fond :

Elle était heureuse d'une circonstance qui rapprochait de la famille une personne de qui elle avait entendu parler, et qu'elle souhaitait comaitre, car les amitiés de Paris n'étaient pas siodifes qu'elle ne désirat avoir quelqu'un de plus à aimer sur la terre; et si cela ne devait pas avoir lieu, ce ne serait qu'une illusion à ensevetir avec les autres. Elle se mettait tout entière à la disposition de ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 127 sa cousine, qu'elle serait allée voir sans une indisposition qui la retenait chez elle; mais elle se regardait déjà comme son obligée de ce un'elle êût songé à elle. »

Pendaut sa première promenade vagabonde à travers les Boulevards et la rue de la Paix, Lucien, comme tous les nouveaux venus, s'occupa beaucoup plus des choses que des personnes. A Paris, les masses s'emparent tout d'abord de l'attention : le luxe des boutiques, la hauteur des maisons, l'affluence des voitures, les constantes oppositions que présentent un extrême luxe et une extrême misère saisissent avant tout. Surpris de cette foule à laquelle il était étranger, cet homme d'inagination éprouva comme une immense diminution de lui-même. Les personnes qui jouissent en province d'une considération quelconque, et qui y rencontrent à chaque pas une preuve de leur importance, ne s'accontument point à cette perte totale et subite de leur valeur. Être quelque chose dans son pays et n'être rieu à Paris, sont deux états qui veulent des transitious; et ceux qui passent trop brusquement de l'un à l'autre, tonsbent dans une espèce d'anéantissement. Pour un jeune poète qui trouvait un écho à tous ses sentiments, un confident pour toutes ses idées, une âme pour partager ses moindres seusations, Paris allait être un affreux désert. Lucien n'était pas allé chercher son bel habit bleu. en sorte qu'il fut gêné par la mesquiuerie, pour ne pas dire le délabrement de son costume en se rendant chez madame de Bargeton à l'heure où elle devait être rentrée; il y trouva le baron du Châtelet, qui les emmena tous deux diner au Rocher de Cancale, Lucien, étonrdi de la rapidité du tournoiement parisien, ne pouvait rien dire à Louise, ils étaient tous les trois dans la voiture; mais Il lui pressa la main, elle répondit amicalement à toutes les pensées qu'il exprimait ainsi. Après le dlner, Châtelet conduisit ses deux convives au Vaudeville. Lucieu éprouvait un secret mécontentement à l'aspect de du Châtelet, il maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Le Directeur des Contributions mit le sujet de son voyage sur le compte de son ambition : il espérait être nommé Secrétaire-Général d'une Administration, et entrer au Conseil-d'État comme Maître des Requêtes; il venait demander raison des promesses qui lui avaient été faites, car un homme comme lui ne pouvait pas rester Directeur des Contributions; il aimait mieux ne rien être, devenir Député, rentrer dans la diplomatie. Il se grandissait, Lucien reconnaissait vaguement dans ce vieux beau la supériorité de

l'homme du monde au fait de la vie parisienne; il était surtont honteux de lui devoir ses jouissances. Là où le poète était inquiet et gêné, l'ancien Secrétaire des Commandements se trouvait comme un poissou dans l'eau. Du Châtelet souriait aux hésitations, aux étonuements, aux questions, aux petites fautes que le manque d'usage arrachait à son rival, comme les vieux loups de mer se moqueut des novices qui n'ont pas le pied marin. Le plaisir qu'éprouvait Lucien, en voyant pour la première fois le spectacle à Paris, compensa le déplaisir que lui cansaient ses confusions. Cette soirée fut remarquable par la répudiation secrète d'une grande quantité de ses idées sur la vie de province. Le cercle s'élargissait, la société prenait d'autres proportions. Le voisinage de plusieurs iolies Parisiennes si élégamment, si fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de madame de Bargeton, quoiqu'elle fût passablement ambitieuse : ni les étoffes, ni les façons, ni les couleurs n'étaient de mode. La coiffure qui le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un goût affreux comparée aux délicates inventions par lesquelles se recommandait chaque femme. - Va-t-elle rester comme ça? se dit-il, sans savoir que la journée avait été employée à préparer une transformation. En province il n'y a ni choix ni comparaison à faire: l'habitude de voir les physionomies leur donne une beauté conventionnelle. Transportée à Paris, une femme qui passe pour jolie en province, n'obtient pas la moindre attention, car elle n'est belle que par l'application du proverbe : Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Les veux de Lucien faisaient la comparaison que madame de Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet. De son côté, madame de Bargeton se permettait d'étranges réflexions sur son amant. Malgré son étrange beauté, le pauvre poète n'avait point de tournure, Sa redingote dont les manches étaient trop courtes, ses niéchants gants de province, son gilet étriqué, le rendaient prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcou; madame de Bargeton lui trouvait un air piteux, Châtelet, occupé d'elle sans prétention, veillant sur elle avec un soin qui trahissait une passion profonde; Châtelet, élégant et à son aise comme uu acteur qui retrouve les planches de son théâtre, regagnait en deux jours tout le terrain qu'il avait perdu en six mois. Quoique le vulgaire n'admette pas que les sentiments changent brusquement, il est certain que deux amants se séparent souvent plus vite qu'ils ne se sont liés. Il se préparait chez madame

de Bargetou et chez Lucien un désenchantement sur eux-mêmes dout la cause était Paris. La vie s'y agrandissit aux yeux du poète, comme la société prenaît une face nouvelle aux yeux de Louise. A l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un accident pour trancher les liens qui les unissaient. Ce coup de hache, terrible pour Lucien, ne se fit pas long-temps attendre. Madame de Bargeton mit le poète à son hôtel, et retourna chez elle accompagnée de du Châtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre amoureux.

- Que vont-ils dire de moi? pensait-il en montant dans sa triste chambre.
- Ce pauvre garçon est singulièrement ennuyeux, dit du Châtelet en souriant quand la portière fut refermée.
- Il en est ainsi de tous ceux qui ont nn monde de pensées dans le cœur et dans le cerveau. Les hommes qui ont tant de choses à exprimer en de belles œurers long-temps révées proféssent un certain mépris pour la conversation, commerce où l'esprit s'amoindrit en se monnayant, dit la fâre Négrepéisse qui eut encore le courage de défendér Lucien, moins pour Lucien que pour elle-même.
- Je vous accorde volontiers ceci, reprit le baron, mais nous vivons avec les personnes et non avec les livres. Tenez, chère Naïs, je le vojs, il n'v a encore rien entre vous et lui, j'en suis ravi. Si vous vous décidez à mettre dans votre vie un intérêt qui vous a manqué jusqu'à présent, je vous en supplie, que ce ne soit pas pour ce prétendu homme de génie. Si vous vous trompez, si dans quelques jours, en le comparant aux véritables talents, aux hommes sérieusement remarquables que vous allez voir, vous reconnaissiez, chère belle sirène, avoir pris sur votre dos éblouissant et conduit au port, au lieu d'un homme armé de la lyre, un petit singe, sans manières, sans portée, sot et avantageux, qui peut avoir de l'esprit à l'Houmeau, mais qui devient à Paris un garçon extrêmement ordinaire? Après tont, il se publie ici par semaine des volumes de vers dont le moindre vaut encore mieux que toute la poésie de monsieur Chardon, De grâce, attendez et comparez ! Demain, vendredi, il y a opéra, dit-il en voyant la voiture entrant dans la rue Neuvedu-Luxembourg, madame d'Espard dispose de la loge des Premiers Gentilshommes de la Chambre, et vous y mênera saus doute. Ponr vous voir dans votre gloire, j'irai dans la loge de madame de Sérizy. On donne les Danaides.

- Adieu, dit-elle.

COM. HUM. T. VIII.

Le lendemain , madame de Bargeton tacha de se composer une mise du matin convenable pour aller voir se consise, madame d'Espard. Il faisait fegèrement froid , elle ne trouva rien de misux dans sex vielleries d'Angoulème qu'ou certaine robe de véours vert, garnie d'une manière assez extravagante. De son côté, Lacien seuit la nécessité d'alter chercher son fameux habit bleu , car il avait pris en horrer de saniègre redinguer, et il voulait se montrer toujours plans un sen songeant qu'il pourrair rencontrer la marquise d'Espard, on aller chez elle à l'improviste. Il monta dans un flacer afia de rapporter immédiatement son paquet. En deux heures de teups, il dépensa trois on quatre france, ce qui lail donan basecoup à peuser sur les proportions financières de la vie parisieme. Après être arrivé au superfait de sa toilete, il vint ure Neuve-du-Luxembourg, où, sur le pas de la porte, il rencontra Gentil en compagnie d'ua chasseur nagarfiquement emplongement

— J'allais chez vous, monsicur; madame m'envoie ce petit mot pour vous, dit Gentil qui ne connaissait pas les formules du respect parisien, habitué qu'il était à la bonhomic des mœurs proviuciales.

Le chasseur prit le poète pour un domestique. Lucien décacheta le billet, par lequel il apprit que madame de Bargeton passait la journée chez la marquise d'Espard et allait le soir à l'Opéra; mais elle disait à Lucien de s'y trouver, sa cousine lui permettait de donner une place dans sa loge au jeune poète, à qui la marquise était enchantée de procurer ce blaisir.

-- Elle m'aime donc l mes craintes sont folles, se dit Lucien, elle me présente à sa cousine dès ce soir.

Il bondit de joie, et voulut passer joyeusement le teups qui le séparit de cette heureus soirée. Il s'dança vers les Tulieries en révant de s'y promener jusqu'à l'henre oi il irait diner chez Véry. Voils Lucien gabant, sautillant, légre de bonheur qui déboude sur la terraise des Feuillants et la parcont en examinant les promeneurs, les joiles femmes avec leurs adorateurs, les dégants, deux par deux, bres dessus bras dessous, es salunt les nous les autres par un coup d'uit en passant. Quelle différence de cette terraise avec Beaulieu! Les oiseaux de ce magnifique perchoir étaient autrement joils que ceux d'Augoulème l'Cétait tout le luxe de couleurs qui brille sur les famillés orniblotégiques des Indes on de l'Amérique, comparé aux couleurs grises des oiseaux de l'Europe. Lucirin passa deux cruelles heures dans les Tulières : il y fit un

violent retour sur lui-même et se jugea. D'abord il ne vit pas un seul habit à ces jeunes élégauts. S'il apercevait un homme en habit, e'était un vieillard hors la loi, quelque pauvre diable, un rentier venu du Marais, ou quelque garcou de bureau. Après avoir reconnu qu'il y avait une mise du matin et une mise du soir, le poète aux énictions vives, au regard pénétrant, reconnut la laideur de sa défroque, les défectuosités qui frappaient de ridicule son habit dont la conne était passée de mode, dont le bleu était faux, dont le collet était outrageusement disgracieux, dont les basques de devant, trop long-temps portées, penchaient l'une vers l'autre ; les boutous avaient rougi, les plis dessinaient de fatales ligues blauches. Puis son gilet était trop court et la facon si grotesquement provinciale que, pour le cacher, il boutonna brusquement sou habit. Enfin il ne voyait de pantalor de nankin qu'aux gens commuus. Les gens comme il faut portaient de délicieuses étoffes de fantaisie ou le blanc toujours irréprochable! D'ailleurs tous les pantalons étaient à sous-pieds, et le sien se mariait très-mal avec les talons de ses bottes, pour lesquels les bords de l'étoffe recroquevillée manifestaient une violente antipathie. Il avait une cravate blanché à bouts brodés par sa sœur, qui, après en avoir vu de semblables à monsieur de Hautoy, à monsieur de Chandour, s'était empressée d'en faire de pareilles à son frère. Non-seulement personne, excepté les gens graves, quelques vieux financiers, quelques sévères administrateurs, ne portaient de cravate blanche le matin; mais encore le pauvre Lucien vit passer de l'autre côté de la grille, sur le trottoir de la rue de Rivoli, un garcon épicier tenant un nanier sur sa tête, et sur qui l'homme d'Angoulème surprit deux houts de cravate brodés par la main de quelque grisette adorée, A cet aspect. Lucien recut un coup à la poitrine, à cet organe encore mal défini où se réfugie notre sensibilité, où, depuis qu'il existe des sentiments, les hommes portent la main, dans les joies comme dans les douleurs excessives. Ne taxez pas ce récit de puérilité ? Certes, pour les riches qui n'ont jamais connu ces sortes de souffrances, il se trouve ici quelque chose de mesquin et d'incrovable ; mais les angoisses des malheureux ne méritent pas moins d'attention que les crises qui révolutionnent la vie des puissants et des privilégiés de la terre. Puis ne se rencontre-t-il pas autant de douleur de part et d'autre? La souffrance agrandit tout. Enfin, changez les termes : au lieu d'un costume plus ou moins beau, mettez un ruban, une distinction, un titre? Ces apparentes petites choses n'ontelles pas tourmenté de brillantes existences? La questiou du costume est d'ailleurs énorme chez ceux qui veulent paraître avoir ce qu'ils nout pas, car c'est souvent le meilleur moyen de le posséder plus tard. Jucien eut une sueur froide en pensant que le soir il allait comparaître ainsi vêtu devant la marquise d'Espard, la parente d'un Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, devant une femma chez laquelle allaient les illustrations de tous les genres, des illustrations choisées.

- J'ai l'air du fils d'un apothicaire , d'un vrai conrtand de boutique! se dit-il à lui-même avec rage en voyant passer les gracienx. les cognets, les élégants jeunes geus des familles du faubourg Saint-Germain, qui tous avaient une manière à eux qui les rendait tous semblables par la finesse des contours, par la noblesse de la tenue. par l'air du visage : et tous différents par le cadre que chacun s'était choisi pour se faire valoir. Tous faisaient ressortir leurs avantages par une espèce de mise en scène que les jeunes gens entendent à Paris aussi bien que les femmes. Lucien tenait de sa mère les précieuses distinctions physiques dont les privilèges éclataient à ses yeux; mais cet or était dans sa gangue, et non mis en œuvre. Ses cheveux étaient mal connés. Au lieu de maintenir sa figure haute par une souple balcine, il se sentait enseveli dans un vilain col de chemise : et sa cravate , n'offrant pas de résistance , lui laissait peucher sa tête attristée. Quelle femme eût deviné ses jolis pieds dans la botte ignoble qu'il avait apportée d'Angoulême? Ouel jeune homme eût envié sa jolie taille déguisée par le sac bleu qu'il avait cru jusqu'alors être nn habit? Il vovait de ravissants boutons sur des chemises étincelantes de blancheur, la sienne était rousse! Tous ces élégants gentilshonmes étaient merveilleusement gantés, et il avait des gants de gendarme! Celui-ci badinait avec une canne délicieusement moutée. Celui-là portait une chemise à poignets retenus par de mignons boutons d'or. En parlant à une femme, l'un tordait nne charmante cravache, et les plis abondants de son pantalon tacheté de quelques petites éclaboussures, ses éperons retentissants, sa petite redingote serrée montraient qu'il allait remonter sur un des deux chevaux tenus par un tigre gros comme le poing. Un autre tirait de la poche de son gilet une montre plate comme une pièce de cent sous, et regardait l'henre en homme qui avait avancé ou manqué l'heure d'un rendez-vous. En regardant ces jolies bagatelles que Lucien ne soupçonnait pas, le monde des su-

perfluités nécessaires lui apparut, et il frissonna en pensaut qu'il fallait un capital énorme pour exercer l'état de joli garçon! Plus il admirait ces ieunes gens à l'air heureux et dégagé, plus il avait conscience de son air étrange, l'air d'un homme qui ignore où aboutit le chemin qu'il suit, qui ne sait où se trouve le Palais-Royal quand il y touche, et qui demande où est le Louvre à un passant qui répond : - Vons y êtes. Lucien se voyait séparé de ce monde par un abime, il se demandait par quels movens il pouvait le franchir, car il voulait être semblable à cette svelte et délicate ieunesse parisienne. Tous ces patriciens saluaient des femmes divinement mises et divinement belles, des femmes pour lesquelles Lucien se serait fait hacher pour prix d'un seul baiser, comme le page de la comtesse de Konismarck. Dans les ténèbres de sa mémoire, Louise, comparée à ces souveraines, se dessina comme une vieille femme. Il rencontra plusieurs de ces femmes dont on parlera dans l'histoire. du dix-neuvième siècle, de qui l'esprit, la beauté, les amours ne seront pas moins célèbres que celles des reines du temps passé. Il vit passer une fille sublime, mademoiselle des Touches, si connue sous le nom de Camille Maupin, écrivaiu éminent, aussi grande par sa beauté que par un esprit supérieur, et dont le uom fut répété tout bas par les promeneurs et par les femmes.

→ Ha! se dit-il, voilà la poésie.

Qu'était madame de Bargeton auprès de cet ange brillant de jeunesse, d'espoir, d'avenir, au doux sourire, et dont l'œil noir était vaste comme le ciel , ardent comme le soleil! Elle riait en causant avec madame Firmiani. l'une des plus charmantes femmes de Paris. Une voix lui cria bien : « L'intelligence est le levier avec lequel on remue le monde. « Mais une autre voix lui cria que le point d'appui de l'intelligence était l'argent. Il ne voulut pas rester au milieu de ses ruines et sur le théâtre de sa défaite, il prit la route du Palais-Royal, après l'avoir demandée, car il ne connaissait pas encore la topographie de son quartier. Il entra chez Véry, commanda, pour s'initier aux plaisirs de Paris, un dîner qui le consolât de son désespoir. Une bouteille de vin de Bordeaux, des huitres d'Ostende, uu poisson, une perdrix, un macaroni, des fruits furent le nec plus ultra de ses désirs. Il savoura cette petite débauche en pensant à faire preuve d'esprit ce soir auprès de la marquise d'Espard, et à racheter la mesquinerie de son bizarre accoutrement par le déploiement de ses richesses intellectuelles. Il fut tiré de ses rèves par le total de la carte qui lui enleva les cinquante franca avec lesqueis il croyait aller fort loin dans Paris. Ce d'hare coûtait un mois de son existence d'Angouléme. Aussi ferma-t-il respectuesament la porte de ce palais, en pensant qu'il n'y remettrait jamais les pieds.

— Éve avait raison, se dit-il en s'en allant par la galerie de Pierre chez lui pour y reprendre de l'argent, les prix de Paris ne sont pas ceux de l'Houmeau.

Chemin faisant, il admira les boutiques des tailleurs, et songeant aux toilettes qu'il avait vues le matin : - Non, s'écria-t-il, je ne paraîtrai pas fagoté comme je le suis devant madame d'Espard, Il courut avec une vélocité de cerf jusqu'à l'hôtel du Gaillard-Bois, monta dans sa chambre, y prit cent écus, et redescendit au Palais-Royal pour s'y habiller de pied en cap. Il avait yu des bottiers, des lingers, des giletiers, des coiffeurs au Palais-Royal où sa future élégance était éparse dans dix hontiques. Le premier tailleur chez lequel il entra lui fit essaver autaut d'habits qu'il voulut en mettre, et lui persuada qu'ils étaient tous de la dernière mode. Lucien sortit possédant un habit vert, un pantalon blanc et un gilet de fantaisie pour la somme de deux cents francs. Il eut bientôt trouvé une paire de bottes fort élégante et à son pied. Enfin après avoir fait emplette de tout ce qui lui était nécessaire, il demanda le coiffeur chez lui où chaque fournisseur apporta sa marchandise. A sent heures du soir, il monta dans un fiacre et se fit conduire à l'Opéra, frisé comme un saint Jean de procession, bien gileté, bien cravaté, mais un peu gêné dans cette espèce d'étui où il se trouvait pour la première fois. Suivant la recommandation de madame de Bargeton, il demanda la loge des Premiers Gentilshommes de la Chambre, A l'aspect d'un homme dout l'élégance empruntée le faisait ressembler à un premier garcon de noces, le Contrôleur le pria de montrer son coupon.

- Je n'en ai pas.
- Vous ne pouvez pas entrer, lui répondit-on sèchement.
- Mais je suis de la société de madame d'Espard, dit-il.
- Nous ne sommes pas tenus de savoir cela, dit l'employé qui ne put s'empêcher d'échanger un imperceptible sourire avec ses collègues du Contrôle.

En ce moment une voiture s'arrêta sons le péristyle. En chasseur, que Lucien ne reconnut pas, déplia le marchepied d'un coupé d'où sortirent deux femmes parées. Lucien, qui ne voulut pas re-







La loge des Premiera Gentilshommes est celle qui se trouve dans l'un des deux pans coupes au fond de la salle; on y est su comme on y solt de tous côtés,

UN GRAND ROWNE DE PROY. A PAGIN.



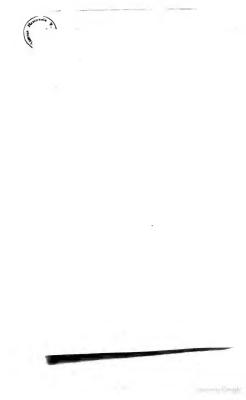

ILLUSIONS PERDUES; UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 135 cevoir du Contrôleur quelque impertinent avis pour se ranger, fit place aux deux femmes.

— Mais cette dame est la marquise d'Espard que vons préteudez connaître, monsieur, dit ironiquement le Contrôleur à Lucien.

Lucien fut d'autant plus abasourdi que madanie de Bargeton n'avait pas l'air de le reconnaître dans son nouveau plumage; mais quand il l'aborda, elle lui sourit et lui dit : — Cela se trouve à merveille, venez l

Les gens du Contrôle étaient rederenus sérieux. Lucien suivit madame de Bargeon, qui, lout en montant le Xaute escalier de l'Opéra, présenta son Rubempré à sa cousine. La loge des Premiers Genilshommes est celle qui se trouve dans l'un des deux pans conpés an fond de la salle: on y est vu coume on y voit de tous côtés. Lucien se mit derrière sa cousine, sur une chaise, heureux d'être dans l'ombre.

— Monsieur de Rubempré, dit la marquise d'un ton de voix flatteur, vous venez pour la première fois à l'Opéra, ayez-en tout le coup d'œil, prenez ce siége, mettez-vous sur le devant, nous vous le permettons.

Lucien obéit, le premier acte de l'opéra finissait.

 Vous avez bien employé votre temps, lui dit Louise à l'oreille dans le premier moment de surprise que lui causa le changement de Lucien.

Louise était restée la même. Le voisinage d'une femme à la mode, de la marquise d'Espard, cette madame de Bargeton de Paris, lui nuisait tant; la brillante Parisienne faisait si bien ressortir les imperfections de la femme de province, que Lucien, doublement éclairé par le beau monde de cette pompeuse salle et par cette femme éminente, vit enfin dans la pauvre Anaïs de Nègrepelisse la femme réelle, la femme que les gens de Paris voyaient : une femme grande, sèche, couperosée, fanée, plus que rousse, anguleuse, guindée, précieuse, prétentieuse, provinciale dans son parler, mal arrangée surtout | En effet, les plis d'une vieille robe de Paris attestent encore du goût, on se l'explique, on devine ce qu'elle fut, mais une vieille robe de province est inexplicable, elle est risible. La robe et la femme étaient sans grâce ni fraîcheur, le velours était miroité comme le teint. Lucien, houteux d'avoir aimé cet os de seiche, se promit de profiter du premier accès de vertu de sa Louise pour la quitter. Son excellente vue lui permettait de voir les

lorgnettes braquées sur la loge aristocratique par excellence. Les femmes les plus élégantes examinaient certainement madame de Bargeton, car elles souriaient toutes en se parlant. Si madame d'Espard reconnut, aux gestes et anx sourires féminins. la cause des sarcasmes, elle v fut tout à fait insensible. D'abord chacun devait reconnaître dans sa compagne la pauvre parente venue de province, de laquelle peut être affligée toute famille parisienne. Puis sa cousine lui avait parlé toilette en lui manifestant quelque crainte; elle l'avait rassurée en s'apercevant qu'Anais, une fois habillée, aurait bientôt pris les manières parisiennes. Si madame de Bargeton manquait d'usage, elle avait la hauteur native d'nne femme noble et ce ie ne sais quoi que l'on peut nommer la race. Le lundi snivant elle prendrait donc sa revanche, D'ailleurs, une fois que le public aurait appris que cette femme était sa cousine, la marquise savait qu'il suspendrait le cours de ses railleries et attendrait un nouvel examen avant de la juger. Lucien ne devinait pas le changement que feraient dans la personne de Louise nne écharpe roulée antonr du cou, une jolie robe, une élégante coiffure et les conseils de madame d'Espard. En montant l'escalier, la marquise avait déjà dit à sa cousinc de ne pas tenir son mouchoir déplié à la main. Le bon ou le mauvais goût tiennent à mille petites nuances de ce genre, qu'une femme d'esprit saisit promptement, et que certaines femmes ne comprendont jamais. Madame de Bargeton, déjà pleine de bon vouloir, était plus spirituelle qu'il ne le fallait pour reconnaître en quoi elle péchait. Madame d'Espard, sûre que son élève lui ferait honneur, ne s'était pas refusée à la former. Enfin il s'était fait entre ces deux femmes un pacte cimenté par leur mutuel intérêt. Madame de Bargeton avait soudain voué nn culte à l'idole du jour, dont les manières, l'esprit et l'entourage l'avaient séduite, éblouie, fascinée, Elle avait reconnu chez madame d'Espard l'occulte pouvoir de la grande dame ambitieuse, et s'était dit qu'elle parvieudrait en se faisant le satellite de cet astre : elle l'avait donc franchement admirée. La marquise avait été sensible à cette naïve conquête, elle s'était intéressée à sa cousine en la trouvant faible et pauvre ; puis elle s'était assez bien arrangée d'avoir une élève pour faire école, et ne demandait pas mieux que d'acquérir en madame de Bargeton une espèce de dame d'atour, nue esclave qui chanterait ses louanges, trésor encore plus rare parmi les femmes de Paris qu'un critique dévoué dans la gent littéraire. Cependant le mouvement de curioILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 137 sité devenait trop visible pour que la nouvelle débarquée ne s'en aperçût pas, et madame d'Espard voulut poliment lui faire prendre le change sur cet émoi.

- S'il nous vieut des visites, lui dit-elle, nous saurons peut-être à quoi nous devons l'honneur d'occuper ces dames...
- Je soupçonne fort ma vicille robe de velours et ma figure angoumoisine d'amuser les Parisienues, dit en riant madame de Bargéton.
- Non, ce n'est pas vous, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, ajonta-t-elle en regardant le poète qu'elle regarda pour la première fois et qu'elle parut tronver singulièrement mis.

— Voici monsieur du Châtelet, dit en ce moment Lucien en levant le doigt pour montrer la loge de madame de Sérizy où le vienx bean remis à nenf venait d'entrer.

A ce signe madame de Bargeton se mordit les lèvres de dépit, car la marquise ne put retenir un regard et un sourire d'étonement, qui dissit si dédaigneusement : — D'où sort ce jeune homme? que Louise se southi humiliée dans son amour, la seasation la plus ji-quante pour noe Française, et qu'elle ne pardonne pas à son amant de lui causer. Dans ce monde où les petites choses deviennent grandes, nu geste, un mot perdent un débutant. Le principal mérite des helles manières et du ton de la haute compagnie est d'offirir un ensemble harmonieux où tout est si bien fondu que rein en choque. Ceux mêmes qui, soit par ignorance, soit par un emportement quelconque de la pensée, n'observent pas les lois de cette science, comprendront tous qu'en cette matière une seule dissonance est, comme en musique, une négation complète de l'Art lui-nême, dont toutes les conditions doivrent être exécutées dans la moindre chose sous peine de ne pas érre.

— Qui est ce monsieur? demanda la marquise en montrant Châtelet. Connaissez-vous donc déià madame de Sérizy?

- Ah! cette personne est la fameuse madame de Sérizy qui a eu tant d'aventures, et qui néanmoins est recue partout!

- Une chose inouie, ma chère, répondit la marquise, une chose expicable, mais inexpliquée! Les hommes les plus redoutables sont ses amis, et pourquoi? Personne n'ose sonder ce mystère. Ce monsieur est-il donc le lion d'Angoulème?
- Mais monsieur le baron du Châtelet, dit Anaïs qui par vanité rendit à Paris le titre qu'elle contestait à son adorateur, est un

homme qui a fait beaucoup parler de lui. C'est le compagnon de monsieur de Montriveau...

— Ah! fit la marquise, je n'entends jamais ce nom saus penser à la paurre duchese de Langoise, qui a disparu comme une étoite filaute. Voici, reprit-elle en moutrant une loge, monsieur de Rastiguac et madame de Nuciogen, la femme d'un fournisseur, hauquier, homme d'affaires, hercanteur en grand, un homme qui s'impose au monde de Paris par sa fortune, et qu'ou dit peu scrupuieux sur les moyens de l'augmenter; il se donne mille pienes pour laire croire à son dévouement pour les Bourbons, il a déjà tenté de venir chez moi. En present la loge de madame de Langois, sa feumes cru qu'elle en aurait les grâces, l'esprit et le succès! Toujours la fable du pea qui prend les plumes du pool

— Comment font monsieur et madame de Rastignac, à qui nous ne connaissons pas mille écus de reute, pour soutenir leur fils à Paris? dit Lucien à madame de Bargeton en s'étonnant de l'élégance et du luxe que révélait la mise de ce ieune homme.

— Il est facile de voir que vous venez d'Angoulème, répondit la marquise assez ironiquement sans quitter sa lorgnette.

Licien ne comprit pas, il était tout entire à l'aspect des loges oi il devinait les jugements qui s'y portaient sur madame de Bargetou et la curiosité dont il était fobjet. De son côté, Louise était singulièrement morifiée du peu d'éstine que la marquise faisait de la beauté de Lucien. — Il n'est donc pas si beau que je le croyais! se dissit-elle. De là, à le trouver moins spirituel, il n'y avait qu'n pas. La toile était baissée. Châtelet, qu'i etait reun faire me visite à la duchesse de Carigliano, dont la loge avoisinait celle de madame d'Espard, y alsus madame de Bargeton qui répondit par une inclination de tête. Une femme du monde voit tout, et la marquise remarqua la tenne supérieure de du Châtelet. En ce monnent quatre personnes entrèrent successivement dans la loge de la marquise quatre célébrités parisiennes.

Le premier était monsieur de Marsay, homme fameux par les passions qu'il inspirat; remarquable surtout par une hoanté de jeune fille, beauté mell-, effeminée, mais corrigée par un regard faxe, calme, fauve et rigide comme cetui d'un tigre : on l'aimait, et il effrayait. Louien était aussi beau; mais chez lui le regard était si doux, son ceil bleu était si limpiée, qu'il ne paraissait pas susceptible d'avoir cette force et cette puissance à laquelle s'attachent tant.

les femmes. D'ailleurs rien ne faisait encore valoir le nocte, taudis que de Marsay avait un entrain d'esprit, une certitude de plaire, une toilette appropriée à sa nature qui écrasait autour de lui tons ses rivaux. Jugez de ce que pouvait être dans ce voisinage Lucien. gourmé, goinnié, roide et neuf comme ses habits. De Marsay avait \* conquis le droit de dire des impertinences par l'esprit qu'il leur donnait et par la grâce des manières dont il les accompagnait. L'accneil de la marquise indiqua sondain à madame de Bargeton la puissance de ce personnage. Le second était l'un des deux Vandenesse, celui qui avait cansé l'éclat de lady Dudley, un jeune homme doux et spirituel, modeste, et qui réussissait par des qualités tout opposées à celles qui faisaient la gloire de de Marsay. Le troisième était le général Montrivean, l'auteur de la perte de la duchesse de Langeais. Le quatrième était monsieur de Capalis, un des plus illustres poètes de cette époque, un jenne homme qui n'en était encore qu'à l'aube de sa gloire, et qui se contentait d'être un geutilhomme aimable et spirituel : il essavait de se faire pardonner son génie. Mais on devinait dans ses formes un peu sèches, dans sa réserve, une immense ambition qui devait plus tard faire tort à la poésie et le lancer au milieu des orages politiques. Sa beauté froide et compassée, mais pleine de dignité, rappelait Canning.

En voyant ces quatre figures si remarquables, madame de Bargeton s'explique, be un d'attention de la marquise pour Lucien. Pais quand la conversation commença, quand claceun de ces seprits si fins, si délètas, se révéla par des traits qui avient plus de sens, plus de profondeur que' ce qu'Annis entendait durant un mois en province; quand surtont le grand poète fit entendre une parole vibrante où se retrouvait le positif de cette répoque, nais doré de poèsie, Louise comprit ce que du Châtelet lui avait dit la veille : Lucien ne fut plus rien. Chacun regardat le pauver inconnu avec une si cruelle indifference, il était si bien là comme un étranger qui ne savait pas la langue, que la marquise en ent pitié.

— Permettez-moi, mossieur, dit-elle à Canalis, de vous présenter monsieur de Rubempré. Vous occupers une position trop haute dans le monde littéraire pour ne pas accueillir un débutant. Monsieur de Rubempré arrive d'Augoulème, il avra saus doute besoin de votre protection auprès de ceux qui metteut ic le génie en lumière. Il n'à pas encore d'ennemis qui poissent faire sa fortune en l'attaquant. Vist-ce pas une entrepris assex originale pour la tester,

que de lui faire obtenir par l'amitié ce que vous tenez de la haine?

Les quatre personages regardèrent alors Locien pendant le temps que la marquise parla, Quoiqu'à deur pas du nouveau venn, de Marsay prit son lorguon pour le vioir; son regard allait de Lucien à madame de Bargeton, et de madame de Bargeton, et de madame de Bargeton, et le sapareillant par une pensée moqueuse qui les mortifia croellement l'un et l'autre; il les çaminait comme deux bêtes curieuses, et il souriait. Ce sourier fent un coup de piogiant pour le grand homus de province. Pélix de Yandenesse eut un air charitable. Montrivean jets sur Lucien un regard pour les onder juoqu'au tuf.

— Madaue, dit monsieur de Canalis en s'inclinant, je vous obéirai, malgré l'intérêt personnel qui nous porte à ne pas favoriser nos rivaux; mais vous nous avez habitués aux miracles.

— Hét bien, faites-moi le plaisir de vrair diner lundi chez moi avec monsieur de Rubempfe, vous causerse plus à l'aise qu'ici des affaires littéraires; je tâcherai de racoler quelques-uns des tyrans de la littérature et les célébrités qui la protégent, l'auteur d'Ourika et quelques jeunes poètes bien pensants.

— Madame la marquise, dit de Marsay, si vous patronez monsieur pour son esprit, moi je le protégerai pour sa heauté; je lui donnerai des conseils qui en feront le plus heureux dandy de Paris. Après cela, il sera poète s'il reut.

Madame de Bargeton remercia sa cousine par un regard plein de reconnaissance.

- Je ne vous savais pas jaloux des gens d'esprit, dit Montriveau à de Marsav, Le bonheur tue les poètes.

 Est-ce pour cela que monsieur cherche à se marier? reprit le dandy eu s'adressant à Canalis.

Lucien, qui se sentait dans ses habits comme une statue égyptienne dans sa gaine, était honteux de ne rien répondre. Enfin il dit de sa voix tendre à la marquise: — Vos bontés, madame, me condamnent à n'avoir que des succès.

Du Châtelet entra dans ce moment, en saisissant aux cheveux l'occasion de se faire appuyer augrès de la marquise par Montriveau, nn des rois de Paris. Il salua nuadame de Barqeton, et pria nuadame d'Espard de lui pardonner la liberté qu'il prenaît d'envaluir sa loge; il détait spérad ébusis si long-temps de son coupasquoi de voyage! Montriveau et lui se revojaient pour la première fois après s'être quifets au milieu du désert.

- Se quitter dans le désert et se retrouver à l'Opéra! dit Lucien.

 C'est une véritable reconnaissance de théâtre, dit Vandenesse. Montriveau présenta le baron du Châtelet à la marquise, et la marquise fit à l'ancien Secrétaire des Commaudements de l'Altesse impériale un accueil d'autant plus flatteur, qu'elle l'avait déià vu bien reçu dans trois loges , que madame de Sérizy n'admettait que des gens bien posés, et qu'enfin il était le compagnon de Montriveau. Ce dernier titre avait une si grande valeur, que madame de Bargeton put remarquer dans le ton, dans les regards et dans les manières des quatre personnages, qu'ils reconnaissaient du Châtelet pour un des leurs sans discussion. La conduite sultanesque tenue par Châtelet en province fut tout à coup expliquée à Naïs, Enfin du Châtelet vit Lucien, et lui fit un de ces petits saluts secs et froids par lesquels un homme en déconsidère un autre, en indiquant anx gens du monde la place infime qu'il occupe dans la société. Il accompagna son salut d'nn air sardonique par lequel il semblait dire : Par quel hasard se trouve-t-il là ? Du Châtelet fut bien compris, car de Marsay se pencha vers Montriveau ponr lui dire à l'oreille , de manière à se faire entendre du baron : - Demandez-lui donc quel est ce singulier jeune homme qui a l'air d'un mannequin habillé à la norte d'un taillenr.

Du Châtelet parla pendant un moment à l'orelle de son compagnon, en avant l'air de renouveler connaissance, et sans donte il coupa son rival en quatre. Sprpris par l'esprit d'à-propos, par la finesse avec laquelle ces hommes formulaient leurs réponses . Lucien était étourdi par ce qu'on nomme le trait, le mot, surtout par la désinvolture de la parole et l'aisance des manières. Le luxe qui l'avait épouvanté le matin dans les choses, il le retrouvait dans les idées. Il se demandait par quel mystère ces gens trouvaient à brûlepourpoint des réflexions piquantes, des reparties qu'il n'aurait imaginées qu'après de longues méditations. Puis , non - seulement ces cinq horomes du monde étaient à l'aise par la parole, mais ils l'étaient dans leurs habits : ils n'avaient rien de neuf ni rien de vieux. En eux, rien ne brillait, et tout attirait le regard. Leur luxe d'aujourd'hui était celui d'hier, il devait être celui du lendemain. Lucien devina qu'il avait l'air d'un homme qui s'était habillé pour la première fois de sa vie.

- Mon cher, disait de Marsay à Félix de Vandenesse, ce petit Rastignac se lance comme un cerf-volant! le voilà chez la marquise

de Listomère, il fait des progrès, il nous lorgne l'Il connaît sans doute monsieur, reprit le dandy en s'adressant à Lucien mais sans le regarder.

— Il est difficile, répondit madame de Bargeton, que le nom du grand homme dont nous sommes fiers ne soit pas venu jusqu'à lui; sa sœur a entendu dernièrèment monsieur de Rubempré nous lire de très-beaux vers.

Félix de Vandenesse et de Marsay saluèrent la marquise et se rendirent chez madame de Listomère. Le second acte commenca . et chacun laissa madame d'Espard, sa cousine et Lucien seuls : les uns pour aller expliquer madame de Bargeton aux femmes intriguées de sa préseuce, les autres pour racouter l'arrivée du poète et se moquer de sa toilette. Lucien fut heureux de la diversion que produisait le spectacle. Toutes les craintes de madame de Bargeton relativement à Lucien furent augmentées par l'attention que sa consine avait accordée au baron du Châtelet, et qui avait un tout autre caractère que sa politesse protectrice envers Lucien. Pendant le second acte, la loge de madame de Listomère resta pleine de monde, et parut agitée par une conversation où il s'agissait de madame de Bargeton et de Lucien. Le jeune Rastignac était évidemment l'amuseur de cette loge , il donnait le braule à ce rire parisien qui , se portant chaque jour sur une nouvelle pâture, s'empresse d'épuiser le sujet présent en en faisant quelque chose de vieux et d'usé dans un seul moment. Madame d'Espard devint inquiète ; mais elle devinait les mœurs parisiennes, et savait qu'on ne laisse ignorer aucune médisance à ceux qu'elle blesse : elle attendit la fin de l'acte. Quand les sentiments se sont retournés sur eux-mêmes comme chez Lucien et chez madame de Bargeton , il se passe d'étranges choses en peu de temps : les révolutions morales s'opèrent par des lois d'un effet rapide. Louise avait présentes à la mémoire les paroles sages et politiques que du Châtelet lui avait dites sur Lucien en revenant du Vaudeville ; chaque plirase était une prophétie, et Lucien prit à tâche de les accomplir toutes. En perdant ses illusions sur madame de Bargeton, comme madame de Bargeton perdait les siennes sur lui, le pauvre enfant, de qui la destinée ressemblait un peu à celle de J.-J. Rousseau, l'imita en ce point qu'il fut fasciné par madame d'Espard; et il s'amouracha d'elle aussitôt. Les jennes gens ou les hommes qui se souviennent de leurs émotions de jeunesse comprendront que cette passion était extrêmement ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 143 probable et naturelle. Les jolies petites manjères, ce parler délicat, ce son de voix fiu, cette femme fluette, si noble, si haut placée, si enviée, cette reine apparaissait au poète conque madame de Bargeton lui était apparue à Augoulème. La mobilité de son caractère le poussa promptement à désirer cette haute protection : le plus sûr moven était de posséder la femme, il aurait tout alors! Il avait réussi à Angoulème, pourquoi ue réussirait-il pas à Paris? Invo'ontairement et malgré les magies de l'Opéra toutes nouvelles pour lui, son regard, attiré par cette magnifique Gélimène, se coulait à tout moment vers elle; et plus il la vovait, plus il avait envie de la voir! Madaure de Bargeton surprit un des regards pétillants de Lucien ; elle l'observa et le vit plus occupé de la marquise que du spectacle, Elle se serait de boune grâce résignée à être délaissée pour les ciuquante filles de Danaüs; mais quand un regard plus ambitieux, plus ardent, plus significatif que les autres lui expliqua ce qui se passait dans le cœur de Lucien, elle devint jalouse, mais moins pour l'avenir que pour le passé, - Il ne m'a januais regardée ainsi , pensa-t-elle. Mon Dieu. Châtelet avait raisou! Elle reconnut alors l'erreur de sou amour. Quaud une femme arrive à se repentir de ses faiblesses, elle passe conme une épouge sur sa vie, afin d'en effacer tout, Quoique chaque regard de Lucien la courrouçât, elle demeura calme.

De Marsay revint à l'entr'acte en amenant monsieur de Listomère. L'homme grave et le jeune fat apprirent bientôt à l'altière marquise que le garçon de noces endimanché qu'elle avait eu le malbeur d'admettre dans as loge ne se nommais pas plus monsieur de Rubempré qu'un juif n'a de nom de baptèure. Lucien était le fils d'un apothicaire nomme Chardon. Monsieur de Rastignar, très aux fait des allaires d'Angouleme, avait fait frie dép deux loges aux dépens de cette espèce de momie que la marquise nommait as çousiene, et de la précation que cette danne prenait d'avoir prés d'elle un pharmacien pour pouvoir saus doute entretenir par des drogues sa via extificielle. Enfin de Marsay rapport quelques-unes des mille plaisanteries auxquelles se livrent en un instant les Parisiens, et qui sont aussi promptement oubliées que dites, mais derrière, lesquelle était Châtele, l'arisin de cette trabison carthaginoise.

— Ma chère, dit sous l'éventail madame d'Espard à madame de Bargeton, de grâce, dites-nuoi si votre protégé se nomme réellenient mousieur de Rubempré?

- 11 a pris le nom de sa mère, dit Auais embarrassée,
- Mais quel est le nom de son père?
- Chardon
- Et que faisait ce Chardon ?
- 11 était pharmacien.

— J'étais bien sûre, ma chère amie, que tout Paris ne pouvait se moquer d'une femme que j'adopte. Je ne me soucie pas de voir venir ici des plaisants enchantés de me trouver avec le fils d'un apothicaire; si vous m'en croyez, nous nous en irons ensemble, et à l'instant.

Madame d'Espard prit un air assez impertinent, sans que Lucien pût deviner en quoi il avait donné lieu à ce changement de visage. Il pensa que son gilet était de mauvais goût, ce qui était vrai; que la facon de son habit était d'nne mode exagérée, ce qui était encore vrai. Il reconnut avec une secrète amertume qu'il fallait se faire habiller par un habile tailleur, et il se promit bien le lendemain d'aller chez le plus célèbre, afin de pouvoir, lundi prochain, rivaliser avec les hommes qu'il trouverait chez la marquise. Quoique perdu dans ses réflexions, ses yeux, attentifs au troisième acte, ne quittaient pas la scène. Tout en regardant les pompes de ce spectacle unique. il se livrait à son rêve sur madame d'Espard. Il fut au désespoir de cette subite froidenr qui contrariait étrangement l'ardeur intellectuelle avec laquelle il attaquait ce nouvel amour, insonciant des difficultés immenses qu'il apercevait, et qu'il se promettait de vaincre. Il sortit de sa profonde contemplation pour revoir sa nouvelle idole : mais en tournant la tête, il se vit seul : il avait entendu quelque léger bruit, la porte se fermait, madame d'Espard entraînait sa consine. Lucien fut surpris au dernier point de ce brusque abandon, mais il n'y pensa pas long-temps, précisément parce qu'il le trouvait inexplicable.

Quand les deux femmes furent montées dans leur voiture et qu'elle roula par la rue de Richeline vers le fabourg Saint-Honoré, la marquise dit avec un ton de colère dégnisée : — Ma chère enfant, à quoi pensez-vous? mais attendez donc que le fils d'un apoticiare soit reflement célère saunt de vous y inferèsers. Ce n'est ni votre fils ni votre amant, n'est-ce pas? dit cette femme hautaine en jetant à sa cousine un regard inquisitif et chânt que pietant ès a cousine un regard inquisitif et chânt.

Quel bonheur pour moi d'avoir tenu ce petit à distance et de ne lui avoir rien accordél pensa madame de Bargeton.

— Eh! bien, reprit la marquise qui prit l'expression des yeux de sa cousine pour une réponse, laissez-le là, je vous en conjure. S'arroger un nom illustre ?.. mais c'est une andace que la société punit. J'admets que ce soit celui de sa mère; mais songez donc, ma chère, qu'au roi seul appartient le droit de confèrer, par une ordonnance, le nom des Rubempré au fils d'une demoiseile de cette maison; et, si cile l'est melalliée, la faveur est énorme. Pour l'obtenir, il faut une immense fortune, des services rendus, de très-bautes protections. Cette mise de boutiquier endimanché prouve que ce garçon rest ni riche ni gentifionmer; sa figure est belle, mais il me paraît fort sot, il ne suit ni se tenir ni parler; enfin îl n'est pas éfere. Par quel hasard le protégez-voul par l'erc; enfin îl n'est pas éfere. Par quel hasard le protégez-voul par l'erc; enfin îl n'est pas éfere. Par quel hasard le protégez-voul par l'erc; enfin

Madame de Bargeton renia Lucien, counne Lucien l'avait reniée en lui-même; elle eut une effroyable peur que sa cousine n'apprît la vérité sur son voyage,

- Mais, chère cousine, je suis au désespoir de vous avoir compromise.
- On ne me compromet pas, dit en souriant madame d'Espard.

  Je ne songe qu'à vous.
  - Mais vons l'avez invité à venir d'îner lundi.
- Je serai malade, répondit vivement la marquise, vous l'en préviendrez, et je le consignerai sous son double nom à ma porte. Lucien imagina de se promener pendant l'entr'acte dans le fover

en voyant que tout le monde y allait. D'abord aucune des personnes qui étaient venues dans la loge de madame d'Espard ne le salua ni ne parut faire attention à lui, ce qui sembla fort extraordinaire au poète de province. Puis du Châtedet, auquei il essaya de s'accro-cher, le guestait du coi ne l'eile, et l'évita constamment. Après s'être convaincn, en voyant les hommes qui vaguaient dans le foyer, que sa mise était assez ridicule, Lucient vita se replacer au coin de sa loge et demeura, pendant le reste de la représentation, absorbé tour à tour par le pompeur spectacle du ballet du cinquême acte, si céchère par son Erifer, par l'aspect de la salle dans laquelle son regard alla de loge en loge, et par ses propres réflexions qui furrent profondes en présence de la société parisions qui furrent profondes en présence de la société parisions qui

- Voilà donc mon royaume! se dit-il, voilà le monde que je dois donnte.
- Il retourna chez lui à pied en pensant à tout ce qu'avaient dit les personnages qui étaient venus faire leur cour à madame d'Espard; COV. BUM. T. VIII.

leurs manières, leurs geates, la façon d'entrer et de sortir, tout reviunt à sa mémoire avec une étonnate fidélité. Le lendemain, vers midi, sa première occupation fut de se rendre chez Staub, le taileur le plus célèbre de cette époque. Il oblait, à force de prières et par la vertu de l'argent comptant, que ses habis fussent faits pour le fameux lundi. Staub alla jusqu'à hi promettre une délicieuse redingore, un gliet et un pantalon pour lejour décisi. Lucien se commanda des chemises, des mouchoirs, enfin tout un peit trousseau, chez une lingère, et se fit prendre mesure de souliers et do bottes par un cordonnier célèbre. Il acheta une jolie canne chez Verdier, des gants et des boutons de chemise chez madame Irlande, enfin il técha de se mettre à la hauteur des dandies, Quand il eut satisfait ses fantasies, il alla rue Neuve-du-Luxembourg, et trouva Louise sorie.

 Elle dine chez madame la marquise d'Espard, et reviendra tard, lui dit Albertine.

Lucien alla diluer dans un restaurant à quarante sous au Palais-Royal, et se coucha de bonne heure. Le dimanche, il alla dès onze heures chez Louise; elle n'était pas levée. A deux heures il revint. — Madame ne reçoit pas encore, lui dit Albertine, mais elle n'a

quelqu'un...

— Je ne sais pas, dit Albertine d'un air fort impertinent.

Lucien, moins surpris de la réponse d'Albertine que de recevoir une lettre de madame de Bargeton, prit le hillet et lut dans la rue ces lignes désespérantes:

 Madame d'Espard est indisposée, elle ne pourra pas vous recévoir lundi; moi-même je ne suis pas bien, et cependant je vais m'habiller pour aller lui tenir compagnie. Je suis désespérée de cette petite coutrariété; mais vos talents me rassurent, et vous percerce sans charlatanisme.

— Et pas de signature 1 se dit Lucien, qui se trouva dans les Tuulcries, saus croire avoir uarché. Le don de seconde vue que possèdent les gens de talent lui fit soupçonner la catastrophe an-noncée par ce froid billet. Il allait perdu dans ses pensées, il allait devant lui, regardant les monuments de la place Louis XV. Il faisait beau. De bélles voitures passaient incessamment sous ses yeur.

en se dirigeant vers la grande avenue des Champs-Élysées, Il suivit la foule des promeneurs et vit alors les trois ou quatre mille voitures qui, par une belle journée, affluent en cet endroit le dimanche, et improvisent un Longchamp. Étourdi par le luxe des chevaux, des toilettes et des livrées, il allait toujours, et arriva devant l'Arc-de-Triomphe commencé. Que devint-il quand, en revenant, il vit venir à lui madame d'Espard et madame de Bargeton dans une calèche admirablement attelée, et derrière laquelle ondulaient les plumes du chasseur dont l'habit vert brodé d'or les lui fit reconnaître. La file s'arrêta par suite d'un encombrement. Lucien put voir Louise dans sa transformation, elle n'était pas reconnaissable : les conlenrs de sa toilette étajent choisies de manière à faire valoir son teint; sa robe était délicieuse; ses cheveux arrangés gracieusement lui sevaient bieu, et son chapeau d'un goût exquis était remarquable à côté de celui de madame d'Espard, qui commandait à la mode, Il y a une iudéfinissable façon de porter un chapeau : mettez le chapeau un peu trop en arrière, vous avez l'air effronté; mettez-le trop en avant, vous avez l'air sournois ; de côté, l'air devient cavalier; les femmes comme il faut posent leurs chapeaux comme elles veulent et ont toujours bon air. Madame de Bargeton avait sur-le-champ résolu cet étrange problème. Une jolie ceinture dessinait sa taille svelte. Elle avait pris les gestes et les façons de sa cousine; assise comme elle, elle jouait avec une élégante cassolette attachée à l'nn des doigts de sa main droite par une petite chaîne, et montrait ainsi sa main fine et bien gantée sans avoir l'air de vouloir la montrer. Enfin elle s'était faite semblable à madame d'Espard sans la singer; elle était la digne cousine de la marquise. qui paraissait être fière de son élève. Les femmes et les hommes qui se promenaient sur la chaussée regardaient la brillante voiture aux armes des d'Espard et des Blamont-Chauvry, dont les deux écussons étaient adossés. Lucien fut étonné du grand nombre de personnes qui saluaient les deux cousines; il ignorait que tout ce Paris, qui consiste en vingt salons, savait déià la parenté de madame de Bargeton et de madame d'Espard. Des jeunes gens à cheval, parmi lesquels Lucien remarqua de Marsay et Rastignac, se joiguirent à la calèche pour conduire les deux cousines au bois. Il fut facile à Lucien de voir, au geste des deux fats, qu'ils complimentaient madame de Bargeton sur sa métamorphose. Madame d'Espard pétillait de grâce et de santé : ainsi son indisposition était

un prétexte pour ne pas recevoir Lucien, puisqu'elle ne remettait pas son diner à un autre ionr. Le poète furieux s'approcha de la calèche, alla lentement, et, quand il fut en vue des deux femmes, il les salua : madame de Bargeton ne voulut pas le voir, la margnise le lorgna et ne répondit pas à son salut. La réprobation de l'aristocratie parisienne n'était pas comme celle des souverains d'Angonlême ; en s'efforcant de blesser Lucien, les hobereaux admettaient son pouvoir et le tenaient pour un homme : tandis que, pour madame d'Espard, il n'existait même pas. Ce n'était pas un arrêt, mais un déni de justice. Un froid mortel saisit le pauvre poète quand de Marsay le lorgna : le lion parisien laissa retomber son lorgnon si singulièrement qu'il semblait à Lucien que ce fût le conteau de la guillotine. La calèche passa. La rage, le désir de la veugeance s'emparèrent de cet homme dédaigné ; s'il avait tenu madame de Bargeton, il l'aurait égorgée; il se fit Fouquier-Tinville ponr se donner la jouissance d'envoyer madame d'Espard à l'échafaud, il aurait voulu pouvoir faire subir à de Marsay un de ces supplices raffinés qu'out inventés les sauvages. Il vit passer Canalis à cheval, élégant comme s'il n'était pas sublime, et qui saluait les femmes les plus jolies,

— Mon Dien! de l'or à tout prit !s ed disait Lucien, l'or est la seule puissance devant laquelle ce monde s'ageneuille, l'or noil lui cria sa conscience, mais la gloire, et la gloire c'est le travail l'ou travail (c'est le mot de David. Mon Dien! pourquoi sois-je ici? mais je trioupherail Je passerai dans cette avenue en calèche à chasseur! J'aurai des marquises d'Espard!

Au moment où il se disait ces paroles enragées, il était chez Hurbain et y dinist à quarante sous. Le lendemain, à neuf heures, il alla chez Louise dans l'intentien de lui reprocher sa barbarie: nonseulement malame de Bargeton n'y était pas pour lui, mais encore le portier ne le laissa pas monter, il resta dans la rue, fisiant le guet, jusqu'à mili. A mili, du Châtelet sortit de chez madame de Bargeton, vil e poète du coin de l'evil et l'étix, Lucien, piqué an vil, poursuivit son rival; du Châtelet se sentant serré, se retournact le salua dans l'intention évidente d'aller au large aprés cette politeses.

— De gráce, monsieur, dit Lucien, accordez-moi une seconde, j'ai deux mots à vous dire. Vous m'avez témoigné de l'amitié, je l'invoque pour vous demander le plus l'égre des services. Vous sortez de chez madame de Bargeton, expliquez-moi la cause de ma disgrâce auprès d'élle et de madame d'Espard ?

- Monsieur Chardon, répondit du Châtelet avec une fausse bouhomie, savez-vous pourquoi ces dames vous ont quitté à l'Opéra?
  - Non, dit le pauvre poète.

- Hé! bien . vous avez été desservi dès votre début par monsieur de Rastignac. Le jeune dandy, questionné sur vous, a purement et simplement dit que vous vous nommiez monsieur Chardon et non monsieur de Rubempré : que votre mère gardait les femmes en couches, que votre père était en son vivant apothicaire à l'Houmeau, faubourg d'Angoulèine; que votre sœur était une charmante jeune fille qui repassait admirablement les chemises, et qu'elle allait épouser uu imprimeur d'Angoulème nommé Séchard. Voilà le monde. Mettez-vous en vue? il vous discute. Monsieur de Marsay est venu rire de vous avec madame d'Espard, et aussitôt ces deux dames se sont enfuies en se crovant compromises auprès de vous. N'essayez pas d'aller chez l'une ou chez l'autre. Madaine de Bargeton ne serait pas recue par sa cousiue si elle continuait à vous voir. Vous avez du génie, tâchez de prendre votre revanche. Le monde vons dédaigne, dédaignez le monde. Réfugiez-vous dans une mansarde, faites-v des chefs-d'œuvre, saisissez un pouvoir quelconque, et vous verrez le monde à vos pieds; vous lui rendrez alors les meurtrissures qu'il vous aura faites là où il vous les aura faites. Plus madame de Bargeton vous a marqué d'amitié, plus elle aura d'éloignement pour vous. Ainsi vont les sentiments féminins. Mais il ne s'agit pas en ce moment de reconquérir l'amitié d'Auais, il s'agit de ne pas l'avoir pour ennemie, et ie vais vous en donner le moveu. Elle vous a écrit, renvoyez-lui toutes ses lettres, elle sera sensible à ce procédé de gentilhomme; plus tard, si vous avez besoin d'elle, elle ne vous sera pas hostile. Quant à moi, i'ai une si haute opinion de votre avenir, que je vous ai partout défendu, et que dès à présent, si ie puis ici faire quelque chose pour vous, vous me trouverez toujours prêt à vous rendre service.

Lucien était si morne, si pâle, si défait, qu'il ne rendit pas au vieux bean rajeuni par Jamosphère parisienne le salut séchement poil qu'il reçut de lui. Il revint a bon hôtel, où il rouva Staub hismème, venu moins pour lui essayer ses habits, qu'il lui essaya, que pour savoir de l'hôtesse du Gaillard-Bois ce qu'était sous le rapport financier sa pratique inconuue. Lucien était arrité en poste, madame de Bargeton l'avait ramené du Vaudeville jeudi dernier en voiture. Ces reuseignements étaient bous Studo nouma Lucien

monsieur le comte, et lui fit voir avec quel talent il avait mis ses charmantes formes en lumière.

 Un jeune homme mis ainsi, lui dit-il, peut s'aller promener aux Tuileries; il épousera une riche Anglaise au bout de quinze iours.

Cette plaisanterie de trilleur allemand et la perfection de ses habits, la finese du drap, la grâce qu'il se trovatit à lui-même en se regardant dans la glace, ces petites choses rendirent Lucien moins triste. Il se dit vaguement que Paris était la capitale da hasard, et il crut au hasard pour un moment. N'avisi-il pas un volume de poésies et un magnifique roman, l'Archer de Charles IX, en manuscrit ?il espéra dans sa destinée. Stabu promit la redingote et le reste des habilipments pour le lendoranin.

Le leudemain, le hottier, la lingère et le tailleur revinrent tous munis de leurs fetternes. Lorieu ignorant la manière de les congledier, Lucieu encore sous le charme des coutumes de province, les solds; mais après les avoir payés, il ne loi resta plus que trois cent soitante francas sur les deux millé franca su'il avait apportés à Paris; il y était dépuis une semainel. Néamonien il s'habille et alls faire un tour sur la terrase des Feoillauss. Il y prit une revauche. Il était si bien mis, si gracieux, si bean, que plusieurs femunes le regardèrent, et deux ou trois furent assez assiets par sa beauté pour se retourner. Luciei etnôis la démarche et les manières des jeunes gens, et fit son cours de belles manières tout en pensant à ses trois cent seizante francs.

Le soir, seul dans sa chambre, il lui vint à l'idée d'éclaireir le problème de sa vie à l'Bôted du Galillar-Bôsi, o di dépinant des mets les plus simples, en croyant économiser. Il demanda son mémoire en houme qui voubit déménager, il se vit débiteur d'une centinie de l'arens. Le lendemain, il court a pays latin, que David lui avait recommandé pour le bon marché. Après avoir cherché pendant long-temps, il finit par renconterr une de Cluny, près de la Sorbonne, un misérable hôtel garni, où il eut une chambre pour le prix qu'il voubit y mettre. Aussitét il pays son hôtesse du Gaillard-Bois, et vint s'installer rue de Cluny près avoir près possession de sa pauvre chambre, il rascembla toutes les lettres de madame de Bargeton, en fit un paquet, le poss sur sa table, et avant de lui écrire, il se mit à pourser à cette fastès evaniue. Il ne







il se courrouça, il devint fier, et se mit à écrire la lettre suivante dans le paroxysme de la colère

UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS.





ILLUSIONS PERDUES : UN GRAND HOMBE DE PROV. A PARIS. 151 se dit pas qu'il avait, lui le premier, étourdiment renié son amour, sans savoir ce que deviendrait sa Louise à Paris ; il ne vit pas se torts , il vit as situation actuelle ; il accuss madame de Bargeton : au lieu de l'éclairer, elle l'avait perdu. Il se courroup ; il dévinier fier, et se mit à écrire la lettre suivante dans le paroxysme de si colère.

#### MADAME.

· Que diriez-vous d'une femme à qui aurait plu quelque pauvre » enfant timide, plein de ces croyances nobles que plus tard l'homme » appolle des illusions, et qui aurait employé les grâces de la co-» quetterie, les finesses de son esprit, et les plus beaux semblants de « l'amour maternel pour détourner cet enfant? Ni les promesses « les plus caressantes, ni les châteaux de cartes dont il s'émerveille » ne lui coûtent; elle l'emmène, elle s'en empare, elle le gronde de » son peu de confiance, elle le flatte tour à tour ; quand l'enfant · abandonne sa famille , et la suit avenglément , elle le conduit au » bord d'une mer immense, le fait entrer par un sourire dans un o frêle esquif, et le lance seul, sans secours, à travers les orages : » puis , du rocher où elle reste , elle se met à rire et lui souhaite » bonne chance. Cette femme c'est vous, cet enfant c'est moi. Aux « mains de cet enfant se trouve un sonvenir qui pourrait trabir les » crimes de votre bienfaisance et les faveurs de votre abandon. Vous » pourriez avoir à rougir en rencontrant l'enfant aux prises avec les a vagues, si vous songiez que vous l'avez tenu sur votre sein. Quand » vons lirez cette lettre, vous aurez le souvenir en votre pouvoir. Li-» bre à vous de tout oublier. Après les belles espérances que votre « doigt m'a montrées dans le ciel, j'aperçois les réalités de la misère dans la boue de Paris. Pendant que vous irez, brillante et adorée. » à travers les grandeurs de ce monde, sur le seuil duquel vous m'a-» vez amené, je grelotteraj dans le misérable grenier où vous m'avez » jeté. Mais pent-être un remords viendra-t-il vous saisir au sein des » fêtes et des plaisirs, peut-être penserez-vous à l'enfant que vous avez plongé dans un abîme. Fh! bien, madame, pensez-v sans re-» mords! Du fond de sa misère, cet enfant vous offre la seule chose « qui lui reste, son pardon dans un dernier regard. Oui, madame, » grâce à vous, il ne me reste rien. Rien? n'est-ce pas ce qui a servi « à faire le monde ? le génie doit imiter Dieu : je commence par avoit

152 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

» sa clémence sans savoir si j'aurai sa force. Yous n'aurez à trembler » que si j'allais à mal; yous seriez complice de mes fautes. Hélas! je » vous plains de ne pouvoir plus rien être à la gloire vers laquelle je » vais tendre conduit nar le travail.

» LUCIEN. »

Après avoir écrit cette lettre emphatique, mais pleine de cette sombre dignité que l'artiste de vingt et un ans exagère souvent, .

Lucien se reporta par la penaée au milieu de sa famille : il revit le jois appartement que David lui avait décoré en y secrifiant une partie de sa fortune, il cut une vision des joies tranquilles, modestes, bourgeoises qu'il avait goûtées; les ombres de sa mère, de sa sour, de David vincera autour de lui, il entendit de nouveau les larmes qu'ils avaient versées au moment de son départ, et il pleura lui-même, car il était send dans Paris, sons amis, sans nordecteurs.

Quelques jours après, voici ce que Lucien écrivit à sa sœur:

« Ma chère Eve , les sœurs ont le triste privilège d'épouser plus » de chagrius que de joies en partageant l'existence de frères voués » à l'Art, et je commence à craindre de te devenir bien à charge. » N'ai-je pas abusé déjà de vous tous, qui vous êtes sacrifiès pour » moi? Ce souvenir de mon passé, si rempli par les joies de la fa-» mille, m'a souteuu contre la solitude de mon présent. Avec quelle » rapidité d'aigle , revenant à son nid , n'ai-je pas traversé la di-» stance qui nous sépare pour me trouver dans une sphère d'affec-· tions vraies, après avoir éprouvé les premières misères et les » premières déceptions du monde parisien! Vos lumières ont-elles » pétillé? Les tisons de votre fover ont-ils roulé? Avez-vous entendu » des bruissements dans vos oreilles! Ma mère a-t-elle dit : » Lucien » pense à nous? » David a-t-il répondu : « Il se débat avec les hom-» mes et les choses? » Mon Ève, je n'écris cette lettre qu'à toi » seule. A toi seule j'oserai confier le hien et le mal qui m'advien-» dront, en rougissant de l'un et de l'autre, car ici le bien est aussi » rare que devrait l'être le mal. Tu vas apprendre beaucoup de « choses en peu de mots : madame de Bargeton a eu honte de moi, » nı'a renié, congédié, répudié le neuvième jour de mon arrivée. » En me voyant, elle a détourné la tête, et moi, pour la suivre dans » le monde où elle voulait me lancer, j'avais dépensé dix-sept cent » soixante francs sur les deux mille emportés d'Angoulème et si pe-

» niblement trouvés, A quoi ? diras-tu. Ma pauvre sœur . Paris est

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 153 « un étrange gouffre : on y trouve à diner pour dix-huit sous , et le » plus simple diner d'un restaurat élégant coûte cinquante francs; » il v a des gilets et des pantalous à quatre francs et quarante sous. . les tailleurs à la mode ne vous les font pas à moins de cent francs. » On donne un sou pour passer les ruisseaux des rucs quand il · pleut. Enfin la moindre course en voiture vaut trente-deux sous, » Après avoir habité le beau quartier, je suis aujourd'hui hôtel de » Cluny, rue de Cluny, dans l'une des plus pauvres et des plus » sombres petites rues de Paris, serrée entre trois églises et les » vieux bâtiments de la Sorbonne, J'occupe une chambre garnie au » quatrième étage de cet hôtel , et, quoique bien sale et dénuée, ie » la paye encore quinze francs par mois. Je déjeune d'un petit pain » de deux sous et d'un sou de lait, mais je dine très-bien pour » viugt-deux sous au restaurat d'un nommé Flicoteaux, lequel est » situé sur la place même de la Sorbonne. Jusqu'à l'hiver ma dé-» peuse n'excédera pas soixante francs par mois, tout compris, du » moins je l'espère. Ainsi mes deux cent quarante francs suffiront aux quatre premiers mois. D'ici là, j'aurai sans donte vendu » l'Archer de Charles IX et les Margnerites. N'avez donc aucune » inquiétude à mon sujet. Si le présent est froid, nu , mesquin, l'a-» venir est bleu, riche et splendide. La plupart des grands hommes » ont éprouvé les vicissitudes qui m'affectent sans m'accabler. » Plaute, un grand poète comique, a été garçon de moulin. Ma-» chiavel écrivait te Prince le soir, après avoir été confondu parmi « des ouvriers pendant la journée, Enfin le grand Cervautès , qui » avait perdu le bras à la bataille de Lépante en contribuant au gain a de cette fameuse journée, appelé vieux et janoble manchot » par les écrivailleurs de son temps, mit, faute de libraire, dix aus » d'intervalle entre la première et la seconde partie de son sublime » Don Quichotte. Nous n'en sommes pas là aujourd'bui. Les cha-» grins et la misère ne peuvent atteindre que les talents inconnus ; » mais quand ils se sont fait jour, les écrivains deviennent riches, » et je serai riche. Je vis d'ailleurs par la pensée, je passe la moitié » de la jouruée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j'acquiers · l'instruction qui me manque, et sans laquelle je n'irais pas loin. » Aniourd'hui je me trouve donc presque heureux. En quelques

jours je me suis conformé joycusement à ma position. Je me livre
dès le jour à un travail que j'aime; la vie matérielle est assurée;
je médite beaucoup, j'étudie, je ne vois pas où je puis être main-

#### 154 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

· tenant blessé, après avoir renoucé au monde où ma vanité pouvait » sonffrir à tout moment. Les hommes illustres d'une époque sont tenus de vivre à l'écart. Ne sont-ils pas les oiseaux de la forêt ? ils » chantent, ils charment la nature, et nul ne doit les apercevoir. · Ainsi ferai-ie, si tant est que le puisse réaliser les plans ambitieux o de mon esprit. Je ne regrette pas madame de Bargeton. Une » femme qui se conduit ainsi ne mérite pas un souvenir. Je ne re- grette pas non plus d'avoir quitté Angoulème. Cette femme avait » raison de me jeter dans Paris en m'y abandonnant à mes propres o forces. Ce pays est celui des écrivains, des penseurs, des poètes. » Là seulement se cultive la gloire, et je connais les belles récoltes » qu'elle produit aujourd'hui. Là seulement les écrivains peuvent trouver, dans les musées et dans les collections, les vivautes œu-» vres des génies du temps passé qui réchauffent les imaginations et » les stimulent. Là seulement d'immenses bibliothèques sans cesse ouvertes offrent à l'esprit des renseignements et une pâture, » Enfin, à Paris, il y a dans l'air et dans les moindres détails un es-» prit qui se respire et s'empreint dans les créations littéraires. On » apprend plus de choses en conversant au café, au théâtre pendant » une demi-heure qu'en province en dix ans. Ici, vraiment, tout est » spectacle, comparaison et instruction. Un excessif bon marché, · une cherté excessive, voilà Paris, où toute abeille rencontre son · alvéole, où toute âme s'assimile ce qui lui est propre. Si douc je » souffre en ce moment, je ne me repens de rien. Au contraire, un » bel avenir se déploie et réjouit mon cœur un moment endolori. Adieu, ma chère sœur, ne t'attends pas à recevoir régulièrement » mes lettres : une des particularités de Paris est qu'on ne sait réel-· lement pas comment le temps passe. La vie y est d'une effrayante · rapidité. J'embrasse ma mère, David, et toi plus tendrement que » jamais. Adien donc , ton frère qui t'aime,

» I.DCIEN. »

Flicoteaux est un nom inscrit dans hier des mémoires. Il est peu d'étudiants logis en quartier lait pendant les doute premières aunées de la Restauration qui n'aient fréquenté ce temple de la fain et de la misère. Le d'îner, composé de trois plats, coûtait dix-huit sous, avec un caralon de vi ino une boutellé de bière, et vingtdeux sous avec une boutellé de vin. Ce qui, saus doute, a empéché cet ami de la jeunese de faire une fortune colossale, est un

élégance et ses plaisirs : chacun en sort promptement. Au dedans, les mouvements intérieurs sont rapides. Les garçons y vont et vien-

# 156 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

nent sans flauer, ils sout tous occupés, tous nécessaires. Les mets sont peu variés. La pomme de terre v est éternelle, il n'v aurait pas une pomme de terre en Irlaude, elle manquerait partout, qu'il s'en trouverait chez Flicoteaux. Elle s'y produit depuis trente ans sous cette couleur blonde affectionnée par Titien, semée de verdure hachée, et jouit d'un privilége envié par les femmes : telle vous l'avez vue en 1814, telle vous la trouverez en 1840. Les côtelettes de mouton, le filet de bœuf sont à la carte de cet établissement ce que les coas de bruyère, les filets d'esturgeon sont à celle de Véry, des mets extraordinaires qui exigent la commande dès le matin. La femelle du bœuf y domine, et son fils y foisonne sous les aspects les plus ingénieux. Quand le merlan, les maquereaux dunnent sur les côtes de l'Océan, ils rebondissent chez Flicoteaux. Là, tout est en rapport avec les vicissitudes de l'agriculture et les caprices des saisons francaises. On y apprend des choses dunt ne se duutent pas les riches, les oisifs, les indifférents aux phases de la nature. L'étudiant parqué dans le quartier latin y a la connaissance la plus exacte des Temps : il sait quand les haricots et les petits pois réussisseut, quand la Halle regorge de choux, quelle salade y abonde, et si la betterave a manqué. Une vieille calomnie, répétée au moment où Lucien y venait, consistait à attribuer l'apparition des beafteaks à quelque mortalité sur les chevaux. Peu de restaurants parisiens offrent un si beau spectacle. Là vous ne trouvez que jeunesse et foi, que misère gaiement supportée, quoique cenendant les visages ardents et graves, sombres et inquiets n'y manquent pas. Les costumes sont généralement négligés. Aussi remarque-t-on les habitués qui viennent bien mis. Chacun sait que cette tenue extraordinaire signifie : maîtresse attendue, partie de spectacle ou visite dans les sphères supérieures. Il s'v est, dit-on, formé quelques amitiés entre plusieurs étudiants devenus plus tard célèbres, comme on le verra dans cette histoire. Néanmoins, excepté les jeunes gens du même pays réunis au même bout de table, généralement les dineurs ont une gravité qui se déride difficilement, peut-être à cause de la catholicité du vin qui s'oppose à toute expansion. Ceux qui ont cultivé Flicoteaux peuvent se rappeler plusieurs personnages sombres et mystérieux, enveloppés dans les brumes de la plus froide misère, qui ont pu diner la pendant deux ans, et disparaître sans qu'aucune lumière ait éclairé ces farfadets parisiens aux veux des plus curieux babitués. Les amitiés ébauchées chez Fiicoteanx se scellaient dans les cafes

ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PABIS. 157 voisins aux flamues d'un punch liquoreux, ou à la chaleur d'une demi-tasse de café bénie par un gloria quelconque.

Pendant les premiers jours de son installation à l'hôtel de Cluny. Lucien, comme tont néophyte, eut des allures timides et régulières. Après la triste épreuve de la vie élégante qui venait d'absorber ses capitaux, il se jeta dans le travail avec cette première ardeur que dissipent si vite les difficultés et les amusements que Paris offre à toutes les existences, aux plus luxueuses comme aux plus pauvres, et qui, pour être domptés, exigent la sanvage énergie du vrai talent ou le sombre vouloir de l'ambition. Lucien tombait chez Flicoteaux vers quatre heures et demie, après avoir remarqué l'avantage d'y arriver des premiers ; les mets étaient alors plus variés, celui qu'on préférait s'y trouvait encore. Comme tous les esprits poétiques, il avait affectionné une place, et son choix annoncait assez de discernement. Dès le premier jour de son entrée chez Flicoteaux, il avait distingué, près du comptoir, une table où les physionomies des dineurs, autant que leurs discours saisis à la volée, lui dénoncèrent des compagnons littéraires. D'ailleurs, une sorte d'instinct lui fit deviner qu'en se plaçant près du comptoir il pourrait parlementer avec les maî res du restaurant. A la longue la connaissance s'établirait, et au jour des détresses financières il obtiendrait sans doute un crédit nécessaire. Il s'était donc assis à nue petite table carrée à côté du comptoir, où il ne vit que denx couverts ornés de deux serviettes blanches sans coulant, et destinées probablement aux allants et venants. Le vis-à-vis de Lucien était un maigre et pâle jeune homme, vraisemblablement aussi pauvre que lui, dont le beau visage déjà flétri annonçait que des espérances envolées avaient fatigué son front et laissé dans son âme des sillons où les graines ensemencées ne germaient point. Lucien se sentit poussé vers l'inconnu par ces vestiges de poésie et par un. irrésistible élan de sympathie.

Ce jeune homme, le prenier avec lequel le poète d'Angonême put échanger quelques paroles, au bout d'une semaine de petits soins, de paroles et d'observations échangées, se nommait Étieme Lousteau. Comme Lucien, Étienne avait quitté sa province, une ville du Berry, depuis deux ans. Son geste animé, sou regard brillau, sa parole brête par moments, tralissaient une amère connaissance de la vie littéraire. Étienne était venu de Sancerre, sa tragédie en noche, attife sar ce qui noignait Lucien: la glorje, le powori et noche, attife sar ce qui noignait Lucien: la glorje, le powori et

#### 158 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

l'argent. Ce jeune homme, qui dina d'abord quelques jours de suite, ne se montra bientôt plus que de loin en loin. Après cinq ou six jours d'absence, en retrouvant une fois son poète, Lucien espérait le revoir le lendemain; mais le lendemain la place était prise par un incounu. Quand, entre jeunes gens, on s'est vu la veille, le feu de la conversation d'hier se reflète sur celle d'aniourd'hui ; mais ces intervalles obligeaient Lucien'à rompre chaque fois la glace, et retardaient d'autant une jutimité qui, durant les premières semaines, fit peu de progrès. Après avoir interrogé la dame du comptoir, Lucieu apprit que son ami futur était rédacteur d'un petit journal, où il faisait des articles sur les livres nouveaux, et rendait compte des pièces jouées à l'Ambigu-Comique, à la Galeté, au Panorama-Dramatique. Ce jeune homme devint tout à coup un personnage aux yeux de Lucien, qui compta bien engager la conversation avec lui d'une manière un pen plus intime, et faire quelques sacrifices pour obteuir une amitié si nécessaire à un débutant. Le journaliste resta quinze jours absent. Lucien ne savait pas encore qu'Étienne ne dinait chez Flicoteaux que quand il était sans argent, ce qui lui donnait cet air sombré et désenchanté, cette froideur à laquelle Lucien opposait de flatteurs sourires et de douces paroles, Néanmoins cette liaison exigeait de mûres réflexions, car ce journaliste obscur paraissalt mener une vie coûteuse, mélangée de petits-verres, de tasses de café, de bols de punch, de spectacles et de soupers. Or, pendant les premiers jours de son installation dans le quartier, la conduite de Lucien fut celle d'un nauvre enfant étourdi par sa première expérience de la vie parisienne. Aussi, après avoir étudié le prix des consommations et soupesé sa bourse. Lucien n'osa-t-il pas prendre les allures d'Étienne, en craignant de recommencer les bévues dont il se repentait encore. Toujours sous le joug des religions de la province, ses deux anges gardiens, Éve et David, se dressaient à la moindre pensée mauvaise, et lui rappelaient les espérances mises en lui, le bonheur dont il était comptable à sa vieille mère, et toutes les promesses de son génie. Il passait ses matinées à la bibliothèque Sainte-Genevière à étudier l'histoire. Ses premières recherches lui avaient fait apercevoir d'effroyables erreurs dans son roman de l'Archer de Charles IX. La bibliothèque sermée, il venait dans sa chambre humide et froide corriger son ouvrage, y recoudre, y supprimer des chapitres entiers. Après avoir diné chez Flicoteaux, il descendait au passage

# ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 159

du Commerce, lisait au cabinet littéraire de Blosse les œuvres de la littérature contemporaine, les journaux, les recueils périodiques, les livres de poésie pour se mettre au courant du mouvement de l'intelligence, et regagnait son misérable hôtel vers minuit sans avoir usé de bois ni de lumière. Ces lectures changealent si énormément ses idées, qu'il revit son recueil de sounets sur les fleurs, ses chères Marguerites, et les retravailla si bien qu'il n'y eut pas cent vers de conservés. Aiusi, d'abord, Lucien mena la vie innocente et pure des pauvres enfauts de la province qui trouvent du luxe chez l'licoteaux en le comparant à l'ordinaire de la maison paternelle, qui se récréent par de lentes promonades sons les allées du Luxembourg en y regardant les jolies femmes d'un œil oblique et le cœur gros de sang, qui ne sortent pas du quartier, et s'adoquent saintement au travail en songeaut à leur avenir. Mais Lucien, né poète, sonmis bientôt à d'immeuses désirs, se trouva sans force contre les séductions des affiches de spectacle. Le Théâtre-Français, le Vaudeville, les Varlétés, l'Opéra-Comique, où il allait au parterre, lui eulevèrent une soixautaine de francs. Quel étudiant pouvait résister au bonheur de voir Talma dans les rôles qu'il a illustrés? Le théâtre, ce premier amour de tous les esprits poétiques, fascina Lucien, Les acteurs et les actrices lui semblaient des personnages imposants ; il ne croyait pas à la possibilité de franchir la rampe et de les voir familièrement. Ces auteurs de ses plaisirs étaient pour lui des êtres merveilleux que les journaux traitaient comme les grands intérêts de l'État. Être auteur dramatique, se faire jouer, quel rêve caressé! Ce rève, quelques audacieux, comme Casimir Delavigne, le réalisaieut! Ces fécondes peusées, ces moments de croyance en soi suivis de désespoir agitèrent Lucien et le maintinreut dans la sainte voie du travail et de l'économie, malgré les grondements sourds de plus d'un fanatique désir. Par excès de sagesse, il se défendit de pénétrer dans le Palais-Royal, ce lieu de perdition où, pendant une seule jonrnée, il avait dépensé cinquante francs chez Véry, et près de ciug cents francs en habits. Aussi quaud il cédait à la tentation de voir Fleury, Tahna, les deux Baptiste, ou Michot, n'allait-il pas plus loin que l'obscure galerie où l'on faisait quene dès cluq heures et demie, et où les retardataires étaient obligés d'acheter pour dix sous une place auprès du bureau. Souvent, après être resté là pendant deux heures, ces mots : Il n'y a plus de bitlets! retentissaient à l'orcille de plus d'un étudiant désappointé. Après le

spectacle, Lucien revenuit les yeux baissés, ne regardant point dans les rues alors meublées de séductions sivantes. Peu-fère lui arriva-t-il quelques-unes de ces aventures d'une excessive simplicité, mais qui prement une place immense dans les jeunes imaginations timo-rées. Elfrayé de la baisse de ses capitanx, un jour oû il compta ses évus, Lucien eut des soueux foides en songeant à la nécessité de S'enquérir d'on libraire et de chercher quelques travaux payés. Le jeune journaliste dont il s'était fait, à lui seul, un ami, ne ve-mait plos chez l'Ottocoux. Lucien attendat un basard qui ne se présentait pas. A Paris, il n'y a de hasard que pour les geus entré-menent répandus; le nombré des relations y augment les chances du succès en tout genre, et le hasard aussi est du côté des gros batillons. En homme chez qui la prévoyance des gens de la pro-vince subsistait encore, Lucien ne voulut pas arriver au moment of in avarrible pus que quelques ées; il résolut d'afforter les libraires.

Par une assez froide matinée du mois de septembre, il descendit la rue de la Harpe, ses deux manuscrits sous le bras il cheunia jusqu'au quai des Augustins, se promena le long du trottoir en regardant alternativement l'eau de la Seine et les boutiques des libraires, comme si un hon génie lui conscillait de se jeter à l'eau plutôt que de se jeter dans la littérature. Après des hésiations poignantes, après un examen approfondi des figures plus ou moins tendres, récréatives, réfrogaées, joyeuses ou tristes qu'il observait à a travers les vitres ou sur le seui des portes, il avia une maison devant haquelle des commis empressés menhaliatent des livres. Il a'y faisait des expéditions, les naurs étaient couvertes d'affiches. En vente : Li SOLITAIRE, par M. le vicomute d'Arfuncourt. Troissime délition. LEONIDE, par Victor Ducange; cinq volumes in 12 imprimés sur papier fin. Prix, 12 france. IN-DETICHOS MORALES, par Kératrys.

# - Ils sont heureux ceux-là! se disait Lucien.

L'affiche, création neuve et origitale du fameux Ladvocat, florissait alors pour la première fois sur les murs. Paris fut biemôt hariolé par les imitateurs de ce procédé d'annouce, la source d'un des retenus publics. Enfin le cœur gomfé de sang et d'inquiétude, Lucien, si grand naguére à Naguelhen et à Paris si petit, se coule le long des maisons et rassembla son courage pour entrer dans cette boutique encombrée de commis , de chalands, de libraires! — Et peut-être d'auteurs, peuss Lucien. ILLUSIONS PERDUES; UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 161

 Je voudrais parler à monsieur Vidal ou à monsieur Porchon, dit-il à un commis.

Il avait lu sur l'enseigne en grosses lettres : VIDAL ET PORCHON, tibraires-commissionnaires pour la France et l'étranger.

- Ces messieurs sont tous deux en affaires, lui répondit un commis affairé.
  - J'attendrai.

On le laisa dans la boutique où il examina les ballots; il resta deux heures occupé à regarder les titres, à ouvrir les livres, à lire des pages ¿a et la Lucien finit par s'appuyer l'épaule à un vitrage garni de petits rideaux verts, derrière lequel il soupçonna que se tenait ou Vidal ou Porchon, et il entendit la conversation suivante.

- Voulez-vous m'en prendre cinq cents exemplaires? je vous les passe alors à cinq francs et vous donne double treizième.
  - A quel prix ça les mettrait-il?
  - A seize sous de moins,
- Quatre francs quatre sous, dit Vidal ou Porchon à celui qui offrait ses livres.
  - Oui, répondit le vendeur.
  - En compte? demanda l'acheteur.
- Vieux farceur l et vous me régleriez dans dix-huit mois, en billets à un an?
  - Non, réglés immédiatement, répondit Vidal ou Porchon.
- A quel terme, neuf mois? demanda le libraire ou l'auteur qui offrait sans doute un livre.
- Non, mon cher, à un au, répondit l'un des deux librairescommissionnaires.
- Il v eut un moment de silence.
  - Vous m'égorgez! s'écria l'iuconnu.
- Mais, aurons-nous placé dans un an cinq ceuts exemplaires de Léonide? répondit le libraire-commissionnaire à l'éditeut de Victor Ducange. Si les livres allaient au gré des éditeurs, nous serions millionnaires, mon cher maitre; mais its vont au gré du public. On donne kes romans de Walter Scott à div-huit sous le volume, trois livres douze sous l'exemplaire, et vous voulez que je vende vos bouquins plus cher? Si vous voulez que je vous pousse ce roman-b, alice-moi des avantoges. vidal?
- Un gros homme quitta la caisse et vint, une plume passée entre son oreille et sa tête.

162 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

— Dans ton dernier voyage, combien as-tu placé de Ducange?
 lui demanda Porchon.

— J'ai fait deux cents Petit vieitlard de Calais; mais il a fallu, pour les placer, déprécier deux autres ouvrages sur lesquels on ne nous faisait pas de si fortes remises, et qui sont devenus de fort folis rossianols.

Plus tard Lucien apprit que ce sobriquet de rossignol était donné par les libraires aux ouvrages qui restent perchés sur les casiers dans les profondes solitudes de leurs magasins.

— Tn sais, d'ailleurs, reprit Vidal, que Picard prépare des romans. On nous promet vingt pour cent de remise sur le prix ordinaire de librairie, afin d'organiser un succes.

— Hé! bien, à un an, répondit piteusement l'éditeur foudroyé par la dernière observation confidentielle de Vidal à Porchon.

- Est-ce dit? demauda nettement Porchon à l'inconnu.

- Oui.

Le libraire sortit. Lucien entendit Porchon disant à Vidal : — Nous en avons trois cents exemplaires de demandés, nous lui allougerons son règlemeut, nous vendrons les Léonide cent sous à l'unité, nous nous les ferons régler à six mois, et.....

- Et, dit Vidal, voilà quinze cents francs de gagnés.

- Oh! j'ai bien vu qu'il était gêné.

— Il s'enfonce! il paye quatre mille francs à Ducange pour deux mille exemplaires.

Lncien arrêta Vidal en bouchant la petite porte de cette cage.
 Messieurs, dit-il aux deux associés, j'ai l'honneur de vous

Les libraires le saluèrent à peine.

— Je suis auteur d'un roman sur l'histoire de France, à la manière de Walter Scott et qui a pour titre l'Archer de Charles IX; je vous propose d'en faire-l'acquisition?

Porchon jeta sur Lucien un regard sans chaleur en posant sa plume sur son pupitre.

Vidal, lui, regarda l'auteur d'un air brutal, et lui répondit : — Monsieur, nous ne sommes pas libraires-éditeurs, nons sommes libraires-commissionnaires. Quand nous faisons des livres pour notre compte, ils constituent des opérations que nons entreprenons alors avec des noms faits. Nous n'achetons d'ailleurs que des livres sérieux, des hisotires, des résumés.

#### ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 163

- Mais mon livre est très-sérieux, il s'agit de peindre sous son vrai jour la lutte des catholiques qui tenaient pour le gouvernement absolu, et des protestants qui voulaient établir la république.
  - Mousieur Vidal l cria un commis.
  - Vidal s'esquiva.
- Je ne vous dis pas, nonsieur, que votre livre ne soit pas un claef d'œuvre, reprit Porchon en faisant un geste assez impoli, mais nous ne nous occupons que des livres fabriqués. Allez voir ceux qui achèteut des manuscrits; le père Doguereau, ra edu Coq, auprès du Louvre, il est un de ceux qui font le ronna. Sivous aviez parèl plus tôt, vous venez de voir Pollet, le concurrent de Doguereau, et des libraires des Galeries-de-Bous
  - Monsieur, j'ai un recueil de poésie...
  - Monsieur Porchon! cria-t-on.
- De la poésie, s'écria Porchon en colère. Et pour qui me prenez-vous ? ajouta-t-il en lui riant au nez et disparaissant dans son arrière-boutique.

Lucieu traversa le Pont-Neif en proie à mille réflexions. Ce qu'il avait compris de cet argot commercial lui fit deviner que, pour ces libraires, les livres étaient comme des bonnets de coton pour des bonnetiers, une marchandise à vendre cher, à acheter bon marché.

— Je me suis trompé, se dit-il frappé néanmoins du brutal et mafériel aspect que prenait la lifrávature.

Il avisa rue du Coq une boutique modeste devant laquelle il avait déjà passé, sur laquelle étaient peints en lettres jaunes, sur un fond vert, ces mots : DOGUEREAU, LIBRAIRE. Il se souvint d'avoir vu ces mots répétés au bas du frontispice de plusieurs des romans qu'il avait lus au cabinet littéraire de Blosse. Il entra non sans cette trépidation intérieure que cause à tous les hommes d'imagination la certitude d'nne lutte. Il trouva dans la boutique un singulier vieillard, l'une des figures originales de la librairie sous l'Empire. Doguereau portait un habit noir à grandes basques carrées, et la mode taillait alors les fracs en queue de morue. Il avait un gilet d'étoffe commune à carreaux de diverses couleurs d'où pendaient , à l'eudroit du gousset, une chaîne d'acier et une clef de cuivre qui jouaient sur une vaste culotte noire. La montre devait avoir la grosseur d'un oignon. Ce costume était complété par des bas drapés, couleur gris de fer, et par des souliers ornés de boucles en argent. Le vieillard avait la tête nue, décorée de cheveux grisonnants, et

assez portiquement épars. Le père Dognereau, comme l'avait surnomné Perchon, tenait par l'habit, par la culotte et par les souliers au professeur de belles-lettres, et au marchand par le gilet, la montre et les bas. Sa physionomie ne démentait point cette singulière alliance: il avait l'air magistral, dopantatique, la figure creusée du maître de rhétorique, et les yeux vifs, la bouche sonpçonnense, l'impuitudes vagee du libraire.

- Monsieur Doguereau? dit Lucien.
- C'est moi, monsieur...
- Je suis auteur d'un roman, dit Lucien.
- Vous êtes bien jeune, dit le libraire.
- Mais, monsieur, mon âge ne fait rien à l'affaire.
- C'est juste, dit le vieux libraire en prenant le manuscrit. Ah, diantre! L'Archer de Charles IX, un bou titre. Voyons, jeune homme, dites-moi votre sujet en deux mots.
- Mousieur, c'est une œuvre historique dans le genre de Walter Scott, oil le caractère de la little entre les protestants et les catholiques est présenté comme un combat entre deux systèmes de gouvernoment, et oû le trône était sérieusement menacé. J'ai pris partipour les catholiques.
- Hel mais, jeune homme, voilà des idées. Eh l bien, je lirai votre ouvrage, je vous le promets. J'arrais mieux ainé um roman dans le genre de madame Radcliffe; mais si vous étes travailleur, si vous avez un peu de style, de la conception, des idées, l'art de la mise en scène, je ne demande pas mieux que de vous être utile. Que nous faut-il z., de bons manuscrits.
  - Quand ponrrai-je venir?
- Je vais ce soir à la campagne, je serai de retour après-demain, j'aurai lu votre ouvrage, et s'il me va, nons ponrrons traiter le jour même.

Lucien, le voyant si bonhomme, eut la fatale idée de sortir le manuscrit des Margnerites.

- Monsieur, j'ai fait aussi un recueil de vers...
- Ah l vous êtes poète, je ne veux plus de votre roman, dit le vieillard en lui tendant le manuscrit. Les rimaillenrs échouent quand ils veulent faire de la prose. En prose, il n'y a pas de chevilles, il fant absolument dire quelque chose.
  - Mais, monsieur, Walter Scott a fait des vers anssi...
  - C'est veai, dit Dognereau qui se radoucit, devina la pénurie

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 165 du jeune homme, et garda le manuscrit. Où demeurez-vous? j'irai vous voir.

Lucien donna son adresse, sans sonpronner chez ce vieillard la moindre arrière-pensée, il ne reconnaissait pas en lui le libraire de la vieille école, un homme du temps où les libraires soubaiatient tenir dans un grenier et sous clef Voltaire et Montesquieu mourant de faim.

 Je reviens précisément par le quartier latin, lui dit le vieux libraire après avoir lu l'adresse.

Le brave homme! pensa Lucien en saluant le libraire. J'ai donc rencoutré un ami de la jeunesse, un connaisseur qui sait quelque chose. Parlez-moi de celui-là? Je le disais bien à David : le talent parvient facilement à Paris.

Lucien revint heureux et léger, il révait la gloire. Sans plus songer aux sinistres paroles qui venaient de frapper son oreille dans le comptoir de Vidal et Porchon, il se voyait riche d'au moins douze cents francs. Douze cents francs représentaient nne année de séjour à Paris, une année pendant laquelle il préparerait de nouveaux ouvrages. Combien de projets bâtis sur cette espérance? Combien de douces réveries en voyant sa vie assise sur le travail? Il se casa. s'arrangea, peu s'en fallut qu'il ne fit quelques acquisitions. Il ne trompa son impatience que par des lectures constantes au cabinet de Blosse, Deux jours après, le vieux Doguereau, surpris du style que Lucien avait dépensé dans sa première œuvre, enchanté de l'exagération des caractères qu'admettait l'époque où se développait le drame, frappé de la fougue d'imagination avec laquelle un ieune auteur dessine toujonrs son premier plan, il n'était pas gâté, le père Doguereau l vint à l'hôtel où demenrait son Walter Scott en herbe. Il était décidé à payer mille francs la propriété entière de l'Archer de Charles IX, et à lier Lucien par un traité pour plusieurs ouvrages. En voyant l'hôtel, le vieux renard se ravisa. - Un jeune homme logé là n'a que des goûts modestes, il aime l'étude, le travail; je peux ne lui donner que liuit cents francs. L'hôtesse, à laquelle il demanda monsieur Lucien de Rubempré, lui répondit : - Au quatrième l Le libraire leva le nez, et n'apercut que le ciel au-dessns du quatrième. - Ce jeune homme, pensa-t-il, est joli garçon, il est même très-beau; s'il gagnait trop d'argent, il se dissiperait, il ne travaillerait plus. Dans notre intéret commun, je baj offriraj six cents francs; mais en argent, pas de

billets. Il monta l'escalier, frappa trois coups à la porte de Lucieu, qui vint ouvrir. La chambre était d'une nudité désespérante. Il y avait sur la table un bol de lait et une flûte de deux sous. Ce dénûment du génie frappa le bonhomme Doguereau.

- Qu'il conserve, pensa-t-il, ces mœurs simples, cette frugalité, ces modestes besoins. J'éprouve du plaisir à vous voir, dit-il à Lucien. Voilà, monsieur, comment tivait Jean-Jacques, avec leque vous aurez plus d'un rapport. Dans ces logements-ci brille le feu du génie et se consposent les bons ouvrages. Voilà comment devraient vivre les gens de lettres, au lieu de faire ripaille dans les cafés, dans les restaurants, d'y perdre leur temps, leur talent et notre argent. Il s'assit. Jeaue homme, votre roman n'est pas mal. J'ai été professeur de rhétorique, je connais l'histoire de France; il y a d'excel lettes choses. Enfin vous avez de l'avenir.
  - Ahl monsieur.
  - Non, je vous le dis, nous pouvons faire des affaires ensemble. Je vous achète votre roman...
- Le cœur de Lucieu s'épanouit, il palpitait d'aise, il allait entrer dans le monde littéraire, il serait enfin imprimé.
- Je vous l'achète quatre ceuts francs, dit Doguereau d'un ton mielleux et en regardant Lucien d'un air qui semblait aouoncer un effort de générosité.
  - Le volume? dit Lucien.
- Le roman, dit Doguereau sans s'étonner de la surprise de Lucien. Mais, ajouta-t-il, ce sera comptant. Vous vous engagerex à m'en faire deux par an pendant six aus. Si le premier s'épuise en six mois, je vous payerailes suivants six cents francs. Ainsi, à deux par an, vous aurec cent francs par mois, vous aurec votre vie saurée, vous serez heureux. J'ai des auteurs que je ne paye que trois cents francs par roman. Je donne deux cents francs pour une traduction de l'auglais. Autréois, ce prix edit été exerbitant.
- Monsieur, nous ne pourrons pas nous entendre, je vous prie de me rendre mon manuscrit, dit Lucien glacé.
- Le voilà, dit le vient libraire. Vous ne connaissez pas les affaires, monsieur. En publiant le premier roman d'un autuer, un citieur doit risquer seize cente francs d'impression et de papier. Il est plus facile de faire nn roman que de trouver une parcille somme. J'ai cent mauscrits de romans chez moi, et u'ai pas cent soitante mille francs dans ma caisse. Hélas j e n'ai pas gagné cette somme.

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 167 depuis vingt ans que je suis libraire. On ne fait donc pas fortune an métier d'imprimer des romans. Vidal et Porchon ne nous les prennent qu'à des conditions qui deviennent de jour en jour plus onéreuses pour nous. Là où vous risquez votre temps, je dois, moi, débourser deux mille francs. Si nous sommes trompés, car habent sua fata tibetti, je perds deux mille francs; quant à vous, vous p'avez qu'à lancer pne ode contre la stupidité publique. Après avoir médité sur ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous viendrez me revuir. -- Vous reviendrez à moi, répéta le libraire avec autorité pour répondre à un geste plein de superbe que Lucien laissa échapper. Loin de trouver un libraire qui veuille risquer deux mille francs pour un jeune inconnu, vous ne trouverez pas un commis qui se donne la peine de lire votre griffonnage. Moi, qui l'ai lu, je puis vous y signaler plusienrs fantes de français. Vous avez mis observer pour faire observer, et malare que, Malare vent nn régime direct. Lucien parut humilié. - Quand je vous reverrai, vous aurez perdu cent francs, ajouta-t-il, je ne vous donnerai plus alors que cent écus. Il se leva, salua, mais sur le pas de la porte il dit : - Si vous n'aviez pas du talent, de l'avenir, si je ne m'intéressais pas aux jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas proposé de si belles conditions. Cent francs par mois! Songez-y, Après tout, un roman daus un tiroir, ce n'est pas comme un cheval à l'écurie, ca ne mange pas de pain. A la vérité, ca n'en donne pas non plus!

Lucien prit son manuscrit, le jeta par terre en s'écriant : — J'aime mieux le brûler, monsienr l

- Vous avez une tête de poète, dit le vieillard.

Lucien déyora sa flûte, lappa son lait et descendit. Sa chamhre n'était pas assez vaste, il y anraît tourné sur lui-même comme un lion dans sa cage au Jardin-des-Plantes.

A la bibliothèque Sainte-Geuciève, où Lucien compati aller, il avait tonjours appetu dans le nolme coin un jeune houme d'euvirou vingt-cinq ans qui travaillait avec cette application, soutenne que rien ne distrait in dérange, et à laquelle se reconnaissent les vériables ourriers littéraires. Ce jeune homme y venait sans doute depuis long -temps, les employés et le hibliothétaire lui-mêjne avaient pour lui des complaisances; le hibliothétaire lui-mêjne avaient pour lui des complaisances; le hibliothétaire lui-mêjne avaient pour lui des complaisances; le hibliothétaire lui-mêjne existent par le seul des montains que le poète reconnaisse un frêtre de s'utilières incomm, dans léquel le poète reconnaisseit un frêtre de returne de la poète reconnaisseit un frêtre de returne de la poète reconnaisseit un frêtre de la returne de la poète reconnaisseit un frêtre de returne de la poète reconnaisseit un frêtre de la poète reconnaisse de la poète reconnaisse de la poète reconnaisse de la poète de la poète reconnaisse de la poète de la poète reconnaisse de la poète de la poète reconnaisse de la poète de la poète reconn

misère et d'espérance. Petit, maigre et pâle, ce travaillenr cachait un beau front sous une épaisse chevelure noire assez mal tenne, il avait de belles mains, il attirait le regard des indifférents par une vague ressemblance avec le portrait de Bonaparte gravé d'après Robert Lefehvre. Cette gravure est tout un poème de mélancolie ardente, d'ambition contenue, d'activité cachée, Examinez-la bien? Vous y trouverez du génie et de la discrétion, de la finesse et de la grandeur. Les veux ont de l'esprit comme des veux de femme. Le conn d'œil est avide de l'espace et désirenx de difficultés à vaincre. Le nom de Bouaparte ne serait pas écrit au-dessous, vous le contempleriez tout aussi long-temps. Le jeune homme qui réalisait cette gravure avait ordinairement un pantalon à pied dans des souliers à grosses semelles, une redingote de drap commun, une cravate noire, un gilet de drap gris, mélangé de blanc, boutonné jusqu'en haut, et un chapeau à bon marché. Son dédain pour toute toilette inutile était visible. Ce mystérieux inconnn, marqué du scean que le génie imprime an front de ses esclaves, Lucien le retrouvait chez Flicoteaux le plus régulier de tous les habitués; il v mangeait pour vivre, sans faire attention à des aliments avec lesquels il paraissait familiarisé, il buvait de l'eau. Soit à la bibliothèque, soit chez Flicoteaux, il déployait en tout une sorte de dignité qui venait sans doute de la conscience d'une vie occupée par quelque chose de grand, et qui le rendait inabordable. Son regard était penseur. La méditation habitait sur son beau front noblement coupé. Ses veux noirs et vifs, qui vovaient bien et promptement, annoncaient une habitude d'aller au fond des choses. Simple en ses gestes, il avait nne contenance grave. Lucien épronvait nn respect involontaire pour lui. Déià plusieurs fois, l'nn et l'autre ils s'étaieut mntuellement regardés comme pour se parler à l'entrée ou à la sortie de la bibliothèque ou du restaurant, mais ni l'un ni l'autre ils n'avaient osé. Ce silencieux jenne homme allait an fond de la salle, dans la partie située en retour sur la place de la Sorbonne. Lucien n'avait donc pu se lier avec lui, quoiqu'il se sentit porté vers ce jeune travailleur en qui se trahissaient les indicibles symptômes de la supériorité. L'un et l'autre, ainsi qu'ils le reconnurent plus tard, ils étaient deux natures vierges et timides, adonnées à toutes les peurs dont les émotions plaisent aux hommes solitaires. Sans leur subite rencontre au moment du désastre qui venait d'arriver à Lucien, peut-être ne se seraient-ils jamais mis en communiILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 169 cation. Mais en entrant dans la rue des Grès, Lucien aperçut le jeune incounn qui revenait de Sainte-Geneviève.

La bibliothèque est fermée, je ne sais pourquoi, monsieur, lui dit-il.

En ce moment Lucien avait des larmes dans les yeux, il remercia l'incounn par un de crs gestes qui sont plus éloquents que le discours, et qui, de jeune homme à jeune homme, ouvrent aussitôt les cœurs. Tous deux descendirent la rue des Grès en se dirigeaut vers la rue de La Harre.

 Je vais alors me promener au Luxembourg, dit Lucien. Quand on est sorti, il est difficile de revenir travailler.

— On n'est plus dans le courant d'idées nécessaires, reprit l'inconnu. Yous paraissez chagrin, monsieur?

- Il vient de m'arriver une singulière aventure, dit Lucien.

Il raconta sa visite sur le quai, puis celle au vieux libraire et les propositions qu'il venait de recevoir; il se nomma, et dit quelques mots de sa situation. Depnis un mois environ, il avait depensé soixante francs pour vivre, trente francs à l'hôtel, vingt francs au spectacle, dix francs au cabinet littéraire, en tout cout viugt francs, il ne lui restait plus que cent visuré/fancs.

- Monsieur, lui dit l'inconnu, votre histoire est la mienne et celle de mille à donze cents jeunes gens qui, tous les ans, viennent de la province à Paris. Nous ne sommes pas encore les plus malheureux. Voyez-vous ce théâtre? dit-il en lui montrant les cimes de l'Odéon. Un jour vint se loger, dans une des maisons qui sont sur la place, un homme de talent qui avait roulé dans des abîmes de misère : marié, surcroît de malheur qui ne nous afflige encore ni l'un ni l'autre, à une femme qu'il aimait ; pauvre ou riche . comme vous voudrez, de deux enfants; criblé de dettes, mais confiant dans sa plume. Il présente à l'Odéon une comédie en cinq actes, elle est recue, elle obtient un tour de faveur, les comédiens la répèteut, et le directeur active les répétitions. Ces cinq bonheurs constituent cinq drames encore plus difficiles à réaliser que cinq actes à écrire. Le pauvre auteur, logé dans un grenier que vous pouvez voir d'ici, épnise ses dernières ressources ponr vivre pendant la mise en scène de sa pièce, sa femme met ses vêtements au Mont-de-Piété, la famille ne mange que du pain. Le jour de la dernière répétition, la veille de la représentation, le ménage devait cinquante francs dans le quartier, au boulanger, à la lalitère, au portier. Le poète avait conservé le strict nécessaire : un labit, une clemine, un paintalon, un gilet et des bottes. Sir de succès, il vient embrasser sa fenume, il lui anonoce la fin de leurs infortunes. — Enfin il n'y a plus rien contre nous l' s'écrie-t-li. — Il y a le feut, dit la femme, regarde, l'Odéon brûle. Monsieur, J'Odéon brûllat. Ne vous phignes donc, pas. Vous avez des vétenents, vous n'avez ni femme in enfants, vous avez pour cent vingt francs de hasard dans votre poche, et vous ne devez rien à personne. La pièce a suc cent cinquante représentations au théâtre Louvois. Le roi a faitune pension à l'auteur. Buffon l'a dit, le génie, c'est la patience est en effet-ce qui, cher l'homme, ressemble le plus au procédé que la nature emploie dans ses créations. Ou'est-ce ou el l'Art, monsièur l'èce la nature connentrée.

Les deux jeunes gens arpentaient alors le Luxembourg. Lucien apprit bientit le nom, dereun depuis célèbre, de l'inconnut qui s'esforçait de le consoler. Ce jeune homme était Dauiel d'Arthez, aujourd'hui l'on des plus illustres écrivains de notre époque, et l'un des gens rares qui, selon la belle pensée d'un poète, offrent

#### L'accord d'un beau taient et d'un beau caractère.

— On ne pent pas être grand homme h bon marché, lui dit Daniel de na voic donce. Le geine arrone ses œuvres de seal armes. Le
talent est une créature morale qui a, comme tous les êtres, une
enfance sujette à des malaités. La Société repossuse les talents incomplets comme la Nature emporte les créatures faibles ou mal
conformées. Qui veut s'élever au-dessus des hommes doit se préparer à une lutte, ne reculer devant aucone difficulté. Un grand
écrivain est un martyr qui ne mourra pas, voils tout. Vous avez
au frent le scend ng geine, dit d'Arthez à Lucien en lui jetant un
reçard qui l'enveloppa; si vous vieu avez pas au corar la volonté,
si vous n'on avez pas la patience angélique, si à quelque distance
du batt que vous mettent les hizarreries de la destinée vous ne repreveux pas, comme les tortues en quelque pass qu'elles soient, le
chemin de votre infini, comme elles preunent celui de leur cher
océan, renonce dès aujourd'huir.

- Vous vous attendez donc, vous, à des supplices? dit Lucien.

A des épreuves en tout genre, à la calomnie, à la trahison,
 à l'injustice de mes rivaux ; aux effronteries, aux ruses, à l'àpreté

ILLUSIONS PERDUES : UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 171 du commerce, répondit le jeune homme d'une voix résignée. Si votre couvre est belle, rujimporte une première perte.

wotre œuvre est belle, qu'importe nne première perte...

— Youlez-vons lire et inger la mienne? dit Lucien.

— Soit, dit d'Arthez. Je demeure rue des Quatre-Venis, dans une maison où l'un des bommes les plus illustres, un des plus beaux génies de notre temps, un phénomène dans la science, Despiein, le plus grand chirurquin connu, souffiti son premier martyre en sedébattant avec les premières difficultés de la vie et de la gloire à Paris. Ce souvenir une donne tons les soirs la dose de courage dont j'ai besoit nots lés matins. Je suis dans cette chambre où il a souvent mangé, comme Roussean, du pain et des cerises, mais sans Thérèse. Venez dans une heure; j'y serai.

Les deux poètes se quittèrent en se serrant la main avec une indicible effusion de tendresse mélancolique. Lucien alla chercher son mannscrit. Daniel d'Arthez alla mettre au Mont-de-Piété sa montre pour pouvoir acheter deux falourdes, afin que son nouvel ami trouvât du feu chez lui , car il faisait froid. Lucien fut exact et vit d'abord nne maison moins décente que son hôtel et qui avait nne allée sombre, au bout de laquelle se développait un escalier obscur, La chambre de Daniel d'Arthez, sitnée an cinquième étage, avait deux méchantes croisées entre lesquelles était une bibliothèque en bois noirci, pleine de cartons étiquetés. Une maigre couchette en bois peint, semblable aux couchettes de collége, une table de nuit achetée d'occasion, et deux fauteuils couverts en crin occupaient le fond de cette pièce tendne d'un papier écossais verni par la fumée et par le temps. Une longue table chargée de papiers était placée entre la cheminée et l'une des croisées. En face de cette cheminée, il y avait une mauvaise commode en bois d'acajou. Un tapis de hasard convrait entièrement le carreau. Ce luxe nécessaire évitait du chauffage. Devant la table, un vulgaire fauteuil de bureau en basane ronge blanchie par l'usage, puis six mauvaises chaises complétaient l'ameublement. Sur la cheminée, Luclen apercut un vieux flambeau de bouillotte à garde-vue, muni de quatre bougies. Quand Lucien demanda la raison des bougies, en reconnaissant en toutes choses les symptômes d'une âpre misère, d'Arthez lui répondit qu'il lui était impossible de supporter l'odenr de la chandelle, Cette circonstance indiquait une grande délicatesse de sens , l'indice d'une exquise sensibilité.

La lecture dura sept heures. Daniel écouta religieusement, sans

172 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

dire un mot ni faire une observation, une des plus rares preuves de bon goût que puissent donner les auteurs.

- Eh! bien, dit Lucien à Daniel en mettant le manuscrit sur la cheminée.
- Vous êtes dans une belle et bonne voie, répondit gravement le jeune homme; mais votre œuvre est à remanier. Si vous voulez ne pas être le singe de Walter Scott, il faut vous créer une manière différente, et vous l'avez imité, Vous commencez, comme lui, par de longues conversations pour poser vos personnages; quand ils ont causé, vous faites arriver la description et l'action. Cet antagonisme nécessaire à toute œuvre dramatique vient en dernier. Renversezmoi les termes du problème. Remplacez ces diffoses causeries, maguifiques chez Scott, mais sans couleur chez vous, par des descriptions auxquelles se prête si bien notre langue. Ooe chez vons le dialogue soit la conséquence attendue qui couronne vos préparatifs. Entrez tout d'abord dans l'action. Prenez-moi votre sujet tantôt en travers, tantôt par la queue; enfin variez vos plans, pour n'être jamais le même. Vous serez neuf tout en adaptant à l'histoire de France la forme du drame dialogné de l'Écossais. Walter Scott est sans passion, il l'ignore, ou peut-être lui était elle interdite par les mœurs hypocrites de son pays. Pour lui, la femme est le devoir incarné. A de rares exceptions près , ses héroïnes sont absolument les mêmes, il n'a en pour elles qu'un seul ponsif, selon l'expression des peintres. Elles procèdent toutes de Clarisse Harlowe; en les ramenant toutes à une idée, il ne pooyait que tirer des exemplaires d'un même type variés par un coloriage plus ou moins vif. La femme porte le désordre dans la société par la passion. La passion a des accidents infinis. Peignez donc les passions, vous aurez les ressources immenses dont s'est privé ce grand génie pour être lu dans toutes les familles de la prude Angleterre. En France, vous trouverez les fautes charmantes et les mœurs brillantes du catholicisme à opposer aux sombres figures du calvinisme pendant la période la plus passionnée de notre histoire. Chaque règne authentique, à partir de Charlemagne, demandera tout au moins un ouvrage, et quelquefois quatre ou cinq, comme pour Louis XIV, Henri IV, François Ier, Vous ferez ainsi une histoire de France pittoresque où vous peindrez les costumes, les meubles, les maisons, les intérieurs , la vie privée , tout en donnant l'esprit du temps , au lieu de narrer péniblement des faits connus. Yous avez un moven

d'être original eu relevant les erreurs populaires qui défigurent la plupart de nos rois. Osez, dans votre première œuvre, rétablir la grande et unagifique figure de Catherine que voss avez serrifée aux préjugés qui planent encore sur elle. Enfin peignez Charles IX. comme il était, et non comme l'ont fait les écrivains protestants. An bout de dix ans de presistance, vous aurre gloire et fortune.

Il était alors neuf heures. Lucien imita l'action secrète de son futur ami en lui offrant à dîner chez Édon, où il dépensa donze francs. Pendant ce diner Dauiel livra le secret de ses espérances et de ses études à Lucien. D'Arthez n'admettait pas de talent hors ligne sans de profoudes connaissauces métaphysiques. Il procédait en ce moment au déponillement de toutes les richesses philosophiques des temps anciens et modernes pour se les assimiler. Il voulait, comme Molière, être un profond philosophe avant de faire des comédies. Il étudiait le monde écrit et le monde vivant, la pensée et le fait. Il avait pour amis de savants naturalistes , de jeunes médecins, des écrivains politiques et des artistes, société de gens studieux, sérieux, pleins d'avenir. Il vivait d'articles consciencieux et peu payés mis dans des dictionnaires biographiques, encyclopédiques ou de sciences naturelles; il n'en écrivait ni plus ni moins que ce qu'il en fallait pour vivre et pouvoir suivre sa pensée. D'Arthez avait une œuvre d'imagination, entreprise uniquement pour étudier les ressources de la langue. Ce livre, encore inachevé, pris et repris par caprice, il le gardait pour les jours de grande détresse, C'était une œuvre psychologique et de haute portée sous la forme du roman. Quuique Daniel se découvrit modestement, il parut gigantesque à Lucien. En sortant du restaurant, à onze heures, Lucien s'était pris d'une vive amitié pour cette vertn sans emphase , pour cette nature, sublime sans le savoir. Le poète ne discuta pas les conseils de Daniel, il les suivit à la lettre. Ce beau talent déjà mûri par la pensée et par une critique solitaire, inédite, faite pour lui non pour autrui. lui avait tout à coup poussé la porte des plus magnifiques palais de la fantaisie. Les lèvres du provincial avaient été touchées d'un charbon ardent, et la parole du travailleur parisien trouva dans le cerveau du poète d'Angoulême une terre préparée. Lucien se mit à refondre son œuvre.

Henreux d'avoir rencontré dans le désert de Paris un courr où abondaient des sentiments généreux en harmonie avec les sieus, le grand homme de province fit ce que font tous les jeunes geus affamés d'affection : il s'attacha comme une maladie chronique à d'Arthez, il alla le chercher pour se rendre à la bibliothèque, il se promena près de lui au Luxembourg par les belles journées, il l'accompagna tous les soirs jusque dans sa pauvre chambre, après avoir diné près de lui chez Flicoteaux, enfin il se serra contre lui comme un soldat se pressait sur son voisin dans les plaines glacées de la Russie, Pendant les premiers jours de sa connaissance avec Daniel . Lucien ne remarqua pas sans chagrin une certaine gêne causée nar sa présence dès que les intimes étaient réunis. Les discours de ces êtres supérieurs, dont lui parlait d'Arthez avec nu enthonsiasme concentré, se tenaient dans les bornes d'une réserve en désaccord avec les témoignages visibles de leur vive amitié. Lucien sortait alors discrètement en ressentant une sorte de peine causée par l'ostracisme dont il était l'obiet et par la curiosité qu'excitaient en lui ces personnages inconnus; car tous s'appelaient par leurs noms de baptême. Tous portaient au front, comme d'Arthez, le sceau d'un génie spécial. Après de secrètes oppositions combattues à son insu par Daniel , Lucien fut enfin jugé digne d'entrer dans ce Cénacle de grands esprits. Lucien put dès lors connaître ces personnes unies par les plus vives sympathies, par le sérieux de leur existence intellectuelle, et qui se réunissaient presque tous les soirs chez d'Arthez. Tous pressentaient en lui le grand écrivain : ils le regardaient comme leur chef depuis qu'ils avaient perdu l'un des esprits les plus extraordinaires de ce temps, un génie mystique, leur premier chef, qui, pour des raisons inutiles à rapporter, était retourné dans sa province . et dont Lucien entendait souvent parler sous le nom de Louis. On comprendra facilement combien ces personnages avaient dû réveiller l'intérêt et la curiosité d'un poète, à l'indication de ceux qui depuis ont conquis, comme d'Arthez, toute leur gloire; car plusieurs succombèreut.

Parmi ceux qui vivent encore était Borace Bianchon, alors interne à l'Hubel-bien, devenu depair l'un des fiambaux de l'Écode de Paris, et trop connu maintenant pour qu'il soit nécessire de peut es personne ou d'expliquer son caractère et la nature de sont esprit. Puis venait Léon Girand, ce profind philosophe, ce lardi théoricien qui remue tous les systèmes, les juge, les exprime, les formule et les traine aux pieds de sou sidole, l'HUMANTE; tourjours grand, même dans ses erreurs, canoblies par sa bonne foi. Ce trasilleur intérplei, c. "savant consciencious, set d'évenu cléer

#### ILLUSIONS PERDURS: UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS, 175

d'une école morale et politique sur le mérite de laquelle le temps seul pourra prononcer. Si ses convictious lui ont fait une destinée en des régions étraugères à celles où ses camarades se sout élancés. il n'en est pas moins resté leur fidèle ami, L'Art était représenté par Joseph Bridau, l'un des meilleurs peintres de la jeune École, Sans les mallieurs secrets auxquels le condamne une nature trop impressionnable, Joseph, dont le dernier mot n'est d'ailleurs pas dit, aurait pu continuer les grands maîtres de l'école italienne : il a le dessin de Rome et la couleur de Venise ; mais l'amour le tue et ne traverse pas que son cœur : l'amour lui lance ses flèches dans le cerveau, lui dérange sa vie et lui fait faire les plus étranges zigzags. Si sa maîtresse éphémère le rend ou trop heureux ou trop misérable. Joseph enverra pour l'exposition tantôt des esquisses où la couleur empâte le dessin , tantôt des tableaux qu'il a voulu finir sons le poids de chagrins imaginaires, et où le dessin l'a si bien préoccupé que la couleur, dont il dispose à son gré, ne s'y retronve pas. Il trompe incessamment et le public et ses amis. Hoffmann l'eût adoré pour ses poiutes poussées avec hardiesse dans le champ des Arts, pour ses caprices, pour sa fantaisie. Quand il est complet, il excite l'admiration, il la savoure, et s'effarouche alors de ne plus recevoir d'éloges pour les œuvres manquées où les veux de son âme voient tont ce qui est absent pour l'œil du public. Fantasque au suprême degré, ses amis lui ont vu détruire un tableau achevé auguel il trouvait l'air trop peigné. - C'est trop fait , disait-il , c'est trop écolier. Original et sublime parfois , il a tous les malhenrs et toutes les félicités des organisations nerveuses, chez lesquelles la perfection tourne en maladie. Son esprit est frère de celui de Sterne, mais sans le travail littéraire. Ses mots, ses jets de pensée ont une saveur inouïe. Il est éloquent et sait aimer, mais avec ses caprices, qu'il porte dans les sentiments comme dans son faire. Il était cher au Cénacle précisément à cause de ce que le monde bourgeois eût appelé ses défauts. Enfin Fulgeuce Ridal . l'un des auteurs de notre temps qui ont le plus de verve couique. un poète insouciant de gloire, ne jetant sur le théâtre que ses productions les plus vulgaires, et gardant dans le sérail de son cerveau, pour lui, pour ses amis, les plus jolies scènes; ue demandant au public que l'argent nécessaire à son indépendance, et ne voulant plus rien faire dès qu'il l'aura obtenu. Paresseux et fécond comue Rossiui, obligé, comme les grands poètes comiques, comme

Molière et Rabelais , de considérer toute chose à l'endroit du pour et à l'envers du coutre, il était sceptique, il pouvait rire et riait de tout. Fulgence Ridal est un grand philosophe pratique. Sa science du monde, son génie d'observation, son dédain de la gloire. qu'il appelle la parade, ne lui ont point desséché le cœur. Aussi actif pour autrui qu'il est indifférent à ses intérêts, s'il marche, c'est pour un ami. Pour ne pas mentir à son masque vraiment rabelaisien, il ne hait pas la bonne chère et ne la recherche point, il est à la fois mélancolique et gai. Ses amis le nomment le chien du régiment , rien ne le peint mieux que ce sobriquet. Trois autres, au moins aussi supérieurs que ces quatre amis peints de profil, devaient succomber par intervalles : Meyraux d'abord, qui mourut après avoir ému la célèbre dispute entre Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire, grande question qui devait partager le monde scieutifique entre ces deux génies égaux, quelques mois avaut la mort de celui qui tenait pour une science étroite et analyste contre le panthéiste qui vit encore et que l'Allemagne révère. Meyraux était l'ami de ce Louis qu'une mort anticipé; allait bientôt ravir au monde intellectuel. A ces deux hommes, tous deux marqués par la mort, tous deux obscurs aujourd'hui malgré l'immense portée de leur savoir et de leur génie , il faut joindre Michel Chrestien . républicain d'une haute portée qui révait la fédération de l'Europe et qui fut en 1830 pour beaucoup dans le mouvement moral des Saint-Simoniens. Homme politique de la force de Saint-Just et de Danton, mais simple et doux comme que feque fille, plein d'illusions et d'amour, doué d'une voix mélodieuse qui aurait ravi Mozart. Weber ou Rossini, et chantant certaines chansons de Béranger à enivrer le cœur de poésie, d'amour ou d'espérance, Michel Chrestien, pauvre comme Lucien, comme Daniel, comme tous ses amis, gagnait sa vie avec une insouciance diogénique. Il faisait des tables de matières pour de grands ouvrages, des prospectus pour les libraires, muet d'ailleurs sur ses doctrines comme est muette une tombe sur les secrets de la mort. Ce gai bohémien de l'intelligence, ce grand homme d'État, qui peut-être eût changé la face du monde, mourut au cloître Saint-Méry comme un simple soldat, La balle de quelque négociant tua la l'une des plus nobles créatures qui fonlassent le sol français. Michel Chrestien périt pour d'autres doctrines que les siennes. Sa fédération menacait beauconn plus que la propagande républicaine l'aristocratie européenne ; elle était

DAUSIONS PERDUES: UN GRAND HONNE DE PROV. A PARIS, 177

plus rationnelle et moins følle que les affreuses idées de liberté iudéfinie proclamées par les jeunes insensés qui se portent héritiers de la Convention. Ce noble péthéein fut pleuré de tous ceux qui le connaissient; il n'est aucun d'eux qui ne songe, et souvent, à ce grand bomme politique incoma

Ces neuf personnes composaient un Cénacle où l'estime et l'amitié faisaient régner la paix entre les idées et les doctrines les plus opposées. Daniel d'Arthez, gentilhomme picard, tenait pour la Monarchie avec nne conviction égale à celle qui faisait tenir Michel Chrestien à son fédéralisme européen. Fulgence Ridal se moquait des doctrines philosophiques de Léon Giraud, qui lui-même prédisait à d'Arthez la fin du christianisme et de la Famille. Michel Chrestien, qui croyait à la religion du Christ, le divin législateur de l'Égalité, défendait l'immortalité de l'âme contre le scalpel de Bianchon, l'analyste par excellence. Tous discutaient sans disputer. Ils n'avaient point de vanité, étant eux-mêmes leur auditoire. Ils se communiquaient leurs travaux, et se cousultaient avec l'adorable bonne foi de la jeunesse. S'agissait-il d'une affaire sérieuse? l'onposant quittait son opinion pour entrer dans les idées de son ami, d'autant plus apte à l'aider, qu'il était impartial dans une cause on dans une œuvre en dehors de ses idées. Presque tous avaient l'esprit doux et tolérant, deux qualités qui prouvaient leur supériorité, L'Envie, cet horrible trésor de nos espérances trompées, de nos talents avortés, de nos succès manqués, de nos prétentions blessées, leur était inconnue. Tous marchaient d'ailleurs dans des voies différentes. Aussi, ceux qui furent admis, comme Lucien, dans leur société, se sentaient-ils à l'aise. Le vrai talent est toujours bon enfant et candide, ouvert, point gourmé; chez lui, l'épigramme caresse l'esprit, et ne vise jamais l'amour-propre. Une fois la première émotion que cause le respect dissipée, on éprouvait des douceurs infinies auprès de ces jeunes gens d'élite. La familiarité n'excluait pas la conscience que chacun avait de sa valeur, chacun sentait une profonde estime pour son voisin ; enfin, chacun se sentant de force à être à son tour le bienfaiteur ou l'obligé, tout le monde acceptait sans facon. Les conversations pleines de charmes et sans fatigue, embrassaient les sujets les plus variés. Légers à la manière des flèches , les mots allaient à fond tout en allant vite. La grande misère extérieure et la splendeur des richesses intellectuelles produisaient un singulier contraste. Là, personne ne pensait aux réalités de la vie que pour en

# 178 II. LIVHE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

tirer d'amicales plaisauteries. Par une jouruée où le froid se fit prématurément sentir, cinq des amis de d'Arthez arrivèrent avant eu chacun la même peusée, tous apportaient du bois sous leur nianteau, comme dans ces repas champêtres où, chaque invité devant fournir son plat, tout le monde donne un pâté. Tous doués de cette beauté morale qui réagit sur la forme, et qui, non moins que les travanx et les veilles, dore les jeunes visages d'une teinte divine, ils offraient ces traits un peu tourmentés que la pureté de la vie et le feu de la pensée régularisent et purifient. Leurs fronts se recommandaient par une ampleur poétique. Leurs veux vifs et brillants déposaient d'une vie sans souillures. Les souffrances de la misère, quand elles se faisaient sentir, étaient si gaiement supportées, épousées avec que telle ardeur par tous, qu'elles n'altéraient point la sérénité particulière aux visages des jeunes gens encore exempts de fautes graves, qui ne se sont amoindris dans aucune des lâches transactions qu'arrachent la misère mal supportée, l'envie de parvenir sans aucun choix de moyens, et la facile complaisance avec laquelle les gens de lettres accueillent ou pardonnent les trahisons. Ce qui rend les amitiés judissolubles et double leur charme, est un sentiment qui manque à l'amour, la certitude. Ces jeunes gens étaient sûrs d'eux-mêmes : l'ennemi de l'un devenait l'ennemi de tons, ils eussent brisé leurs intérêts les plus urgents pour obéir à la sainte solidarité de leurs cœurs. Incapables tous d'une lâcheté, ils pouvaient opposer un non formidable à toute accusation, et se défendre les uns les autres avec sécurité. Également nobles par le cœur et d'égale force dans les choses de sentiment, ils pouvaient tont penser et se tout dire sur le terrain de la science et de l'intelligence : de là , l'innocence de leur commerce , la gaieté de leur parole. Certains de se comprendre, leur esprit divaguait à l'aise; aussi ne faisaient-ils point de façon entre eux , ils se confiaient leurs peines et leurs joies, ils pensaient et souffraient à pleiu cœur. Les charmautes délicatesses qui font de la fable des deux amis un trésor pour les grands âmes étaieut habituelles chez eux. Leur sévérité pour admettre dans leur splière un nouvel habitant se concoit. Ils avaient trop la conscience de leur grandenr et de leur bonheur pour le troubler en y laissant entrer des éléments nouveaux et inconnus.

Cette fédération de sentiments et d'intérêts dura sans choc ni mécomptes pendant vingt années. La mort, qui leur enleva Louis Lambert, Meyraux et Michel Chrestien, put seule diminuer cette ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOWME DE PROV. A PARIS. 179 noble Pléiade, Ouand, en 1832, ce dernier succomba, Horace Bianchon, Dauiel d'Arthez, Léon Giraud, Joseph Bridau, Fulgence Ridal allèrent, malgré le péril de la démarche, retirer son corps à Saint-Merry, pour lui rendre les derniers devoirs à la face brûlante de la Politique. Ils accompagnèrent ces restes chéris jusqu'au cimetière du Père-Lachaise pendant la puit. Horace Bianchon leva toutes les difficultés à ce sujet, et ne recula devant aucune ; il sollicita les ministres en leur confessant sa vieille amitié pour le fédéraliste expiré. Ce fut une scène tonchante gravée dans la mémoire des amis peu nombreux qui assistèrent les cinq hommes célèbres. En vous promenant dans cet élégant cimetière , vous verrez un terrain acheté à perpétuité, où s'élève une tombe de gazon surmontée d'une croix eu bois noir sur laquelle sont gravés en lettres rouges ces deux noms : MICHEL CHRESTIEN, C'est le seul monument qui soit dans ce style. Les ciuq amis ont pensé qu'il fallait rendre hommage à cet homme simple par cette simplicité.

Dans cette froide mansarde se réalisaient donc les plus beaux réves du seutiment. Là, des frères tous également forts en différeutes régions de la science, s'éclairaient mutuellement avec bonne foi, se dissuit tout, même leurs peusées mauvaises, tous d'une instruction immense et tous éprovés au creuset de la misère. Une fois admis parmit ces êtres d'élite et pris pour un égal, Lucien y représenta la Poésie et la Beauté. Il y lut des sonnets qui furent admirés. On lui demandait un sonnet, comme il prait Michel Chrestien de lui chanter une chanson. Dans le désert de Paris, Lucien trouva donc une casis reu des Outar-Vents.

Au commencement du mois d'octobre, Lucieu, aprévaroir employ é le reste de son argeut pour se procurer un pue de bois, resta sans resources au mitieu du plus ardeut travail, celui du remaniement de son entre. Dauiel d'Artlez, lui, irbilait des mottes, et supportait hérôtiquement la mister eil ne se plaignat point, il écult rangé comme une vieille fille, et ressenblait à un ware, tant il avait de méthode. Ce courage extiait éculi de Lacien qui, nouveau venu dans le Cénacle, éprouvait une invincible répugnauce à parler des as détresse. In matin, il alla jusqu'à la rue du Cop pour vendre l'Archer de Clarles IX à Doguereau, qu'il ne rencontra pas. Lucien ignorait combien les grands espristo not d'indulgence. Chacu ne ses amis coucevait les faiblesses particulières aux hommes de posie, les abattements qui suivent les feforts de l'âme surexcitée par les les abattements qui suivent les feforts de l'âme surexcitée par les contemplations de la nature qu'ils ont mission de reproduire. Ces hommes si forts contre leurs propres maux étaient teudres pour les douleurs de Luciène. Ils avaient compris son manque d'argent. Le Cénacle couronna donc les douces soirées de causeries, de profondes méditations, de poésies, de confidences, de courses à pleines ailes dans les champs de l'intelligence, dans l'avenir des nations, dans les domaines de l'histoire, par un trait qui prouve combien Lucieu avait neu comuris ses nouveau anis

 Lucien mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas venu diner hier chez Flicoteaux, et nous savons pourquoi.

Lucien ne put retenir des larmes qui coulèrent sur ses joues.

— Tu as manqué de confiance en nous, lui dit Michel Chrestien,
nous ferons une croix à la cheminée et quand nous serons à dix...

- Nous avons tous, dit Bianchon, trouvé quelque travail extraerdinaire i moi jai gardé pour le compte de Desplein un riche malade, d'Arthez a fait un article pour la Reuve encyclopédique, Chrestien a voulu aller chanter un soir dans les Champs-Elysées avec un mouchoir et quatre chandelles; mais il a trouvé une brochure à faire pour un homme qui veut devenir un homme politique, et il hui a donné pour sir cents francs de Machiavel; Léon Giraud a emprunté cinquante franca à son libraire, Joseph a vendu des croquis, et Fulgence a fait donner sa pièce dimanche, il a eu salle pleine.
- Voilà deux cents francs , dit Daniel , accepte-les et qu'on ne t'y reprenne plus.
- Allons, ne va-t-il pas nous embrasser, comme si nous avions fait quelque chose d'extraordinaire? dit Chrestien.

Pour faire comprendre quelles délices resentait Lucieu dans cette virante ence (podied d'esprits angéliques, de jeunes gens empreistu des originalités diverses que chacun d'eux tirait de la science qu'il cultivait, il suffira de rapporter les réponses que Lucien reçut, le leudennia, à une lettre écrite à sa famille, ched-d'œuvre de sensibilité, de bou vouloir, un horrible cri que lui avait arraché sa détresse.

### LETTRE DE DAVID SÉCUARD A LUCIEN.

Mon cher Lucien, tu trouveras ci-joint un effet à quatre-vingt dix jours et à ton ordre de deux cents francs. Tu pourras le négo cier chez monsieur Métivier, marchand de papier, notre corres-







Ils avaient compris son manque d'argent un grand honne de prov. A paris-



ILLISIONS PERBLES: LA GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 181 a poudant à Paris, rue Serpente, Mon bon Lucien, nous n'avons absolument rien. Ma femme s'est mise à diriger l'imprimerie, et » s'acquitte de sa tâche avec un dévouement, une patience, une » activité qui me font bénir le ciel de m'avoir donné pour femme » un pareil ange. Elle-même a constaté l'impossibilité où nous » sommes de t'envoyer le plus léger secours. Mais, mon ami, je » te crois dans un si beau chemin , accompagné de cœurs si grands « et si nobles, que tu ne saurais faillir à ta belle destinée en te « trouvant aidé par les intelligences presques divines de messieurs » Daniel d'Arthez, Michel Chrestien et Léon Giraud, conseillé par » messieurs Meyraux, Bianchon et Ridal que ta chère lettre nous a » fait connaître. A l'insu d'Éve, je t'ai donc souscrit cet effet, que je • trouverai moyen d'acquitter à l'échéance. Ne sors pas de ta voie : « elle est rude ; mais elle sera glorieuse, Je préférerais souffrir mille » maux à l'idée de te savoir tombé dans quelques bourbiers de Paris où j'en ai tant vu. Aie le courage d'éviter, comme tu le fais, les · mauvais endroits, les méchantes gens, les étour dis et certains gens » de lettres que i'ai appris à estimer à leur juste valeur pendant » mon séjour à Paris. Enfin, sois le digne émple de ces esprits célestes » que tu m'as rendus chers. Ta conduite sera bientôt récompensée, » Adieu, mon frère bien-aimé, tu m'as ravi le cœur, je n'avais pas » attendu de toi tant de courage.

DAVID. .

# LETTRE D'ÉVE SÉCHARD A LUCIEN CHARDON.

« Mon ami, to lettre nous a füt pleurer tous. Que ces nobles ceurus vers lesquels tou hon ange te guide le sachent : une mêre, une pauvre jeune femme prieront Dieu soir et matin pour eux; et si les pririere les plus ferventes monteul jusqu'à son trûne, elles obdiendrent quelques faveurs pour vous tous. Oni, mon fivre, leurs nonas sont gravés daus mon cœur. Ah! je les verrai quelque jour. J'irai, diussé-je faire la route à pied, les remercier de leur amitie pour toi, car elle a répandu comme em haune sur mes plaies vives. Lei, mon ami, nous travallous comme de pauvres ouvriers. Mon mari, ce grand homme incomun que J'aime chaque jour davantage en découvrant de monests en moments de nouvelles ri-chesses dans son cœur, délaisse son imprimerie, et je dérine pourquiei : la misère, la niture, celde de notre mêre l'assessinent.

#### 182 II. LIVRE . SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

» Notre adoré David est comme Prométhée dévoré par un vantour, » un chagrin ianne à bec aigu. Quant à lui, le noble honme, il n'y » pense guère, il a l'espoir d'une fortune. Il passe toutes ses jour-» nées à faire des expériences sur la fabrication du papier ; il m'a » priée de m'occuper à sa place des affaires, dans lesquelles il m'aide » autaut que lui permet sa préoccupation. Hélas! je suis grosse, » Cet événement, qui pr'ent comblée de joie, m'attriste dans la si-» tuation où nous sommes tous. Ma pauvre mère est redevenue » jenue, elle a retrouvé des forces pour son fatigant métier de garde-» malade, Aux soucis de fortune près, nous serions beureux. Le » vieux père Séchard ne veut pas donner un liard à son fils ; David » est allé le voir pour lui emprunter quelques deniers afin de te se-» courir, car ta lettre l'avait mis au désespoir, « Je connais Lucien, » il perdra la tête, et fera des sottises, » disait-il, Je l'ai bien » grondé, Mon frère, manquer à quoi que ce soit?... lui ai-je ré-» pondu , Lucien sait que j'en mourrais de donleur. Ma mère et » moi . sans que David s'en doute , nous avons engagé quelques » objets; ma mère les retirera dès qu'elle rentrera dans quelque argent. Nous avous pu faire ainsi cent francs que je t'envoie par » les messageries. Si je n'ai pas répondu à ta première lettre , ne » m'en veux pas, mon ami. Nous étions dans une situation à passer » les nuits, ie travaillais comme un homme. Ah! je ne me savais » pas autant de force. Madame de Bargeton est une femme sans » âme ni cœur ; elle se devait , même en ne t'aimant plus , de te » protéger et de t'aider après t'avoir arraché de nos bras pour te » jeter dans cette affreuse mer parisieune où il faut une bénédic-» tion de Dieu pour rencontrer des amitiés vraies parmi ces flots » d'hommes et d'intérêts. Elle n'est pas à regretter. Je te voulais » auprès de toi quelque femme dévouée, une seconde moi-même; » mais maintenant que je te sais des amis qui continuent nos senti-» ments, me voità tranquille. Déploje tes ailes, mon beau génie » aimé! Tu seras notre gloire, comme tn es déjà notre amour.

» ÉVE. »

• Mon enfant chéri, je ne puis que te béuir après ce que te dit • la sœur, et l'assurer que mes prières et mes peasées ne sont, liélas l'péines que de toi, au détriment de ceur que je vois; car il • est des œurs où les absents ont raison, et il en est ainsi dans le • œur de ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 183

Ainsi, deux jours après, Lucien put rendre à ses amis leur prèt si gracieusement offert. Jamais peut-être la vie ne lui sembla plus belle, mais le mouvement de son amont-propre n'échappa point aux regards profonds de ses amis et à leur délicate sensibilité.

- On dirait que tu as peur de nous devoir quelque chose, s'écria Fulgence.
- Oh l le plaisir qu'il manifeste est bien grave à mes yeux, dit Michel Chrestien, il confirme les observations que j'ai faites: Lucien a de la vanité.
  - Il est poète, dit d'Arthez.
- M'en voulez-vous d'un sentiment aussi naturel que le uien?
   Il faut hui teuir compte de ce qu'il ne nous l'a pas caché, dit Léon Giraud, il est encore franc; mais j'ai peur que plus tard il ne nous redoute.
  - Et pourquoi ? demanda Lucien.
  - Nous lisons dans ton cœur, répondit Joseph Bridau.
- Il y a chez toi, lui dit Michel Chrestien, un esprit diabolique avec lequel tu justifieras à tes propres yeux les choses les plus contraires à nos principes : au lieu d'être un sophiste d'idées, tu seras un sophiste d'action.
- Ahl j'en ai peur, dit d'Arthez. Lucien, tu feras en toi-même des discussions admirables où tu seras grand, et qui aboutiront à des faits blàmables... Tu ne seras jamais d'accord avec toi-même.
- Sur quoi donc appuyez-vous votre réquisitoire? demanda Lucien.
- Ta vanité, mon cher poète, est si grande, que tu eu mets jusque dans ton amitié? s'écria Fulgence. Toute vanité de ce genre accuse un effroyable égoïsme, et l'égoïsme est le poison de l'amitié.
- Oh! mon Dieu, s'écria Lucien, vous ne savez donc pas combien je vous aime.

  Si tu nous cimeir a companya a que since a compile tu miss.
- Si tu nous aimais comme nous nous aimons, aurais-tu mis tant d'empressement et tant d'emphase à nous rendre ce que nous avions tant de plaisir à te donner?
- On ne se prête rien ici , on se donne, lui dit brutalement Joseph Bridan.
- Ne nous crois pas rudes, mon cher enfant, lui dit Michel Chrestieu, nous sommes prévoyants. Nous avons peur de te voir un jour préférant les joies d'une petite vengeance aux joies de notre pure amitié. Lis le Tasse de Gothe, la plus grande œuvre de ce

beau génie, et tu y verras que le poête aime les brillantes étoffes, les festins, les triomphes, l'éclat : elt bien, sois le Tasse sans sa folie. Le monde et ses plaisirs 'd'appelleront'?... reste icl. Transporte dans la région des idées tont ce que tu demandes à tes vanités. Folie pour folie, mets la vertu dans tes actions et le vice dans tes idées; au lieu, comme te le disait d'Arthez, de bien penser et de te mal conduire.

Lucien baissa la tête : ses amis avaient raison.

- J'avoue que je ne suis pas aussi fort que vous l'étes, dit-il en leur jeann un adorable regard. Je n'aja sed se reins et des épaules à soutenir Paris, à l'atter avec courage. La nature nous a donné des tempéraments et des facultés différentes, et vous connaissez mieux que personne l'envers des vices et des vertus. Je suis déjà faigué, je vous le confie.
- Nous te soutiendrons, dit d'Arthez, voilà précisément à quoi servent les amitiés fidèles.
- Le secours que je viens de recevoir est précaire, et nous sommes tous aussi pauvres les uns que les autres; le besoin me poursuivra bientôt. Chrestien, aux gages du premier venu, ne peut rien en librairie. Bianchon est en delors de ce cercle d'affaires. D'Arthez ne conaît; que les libraires de science ou de spécialités, qui n'ont aucune prise sur les éditeurs de nouveautés. Horace, Fulgence Ridal et Bridau travaillent dans un ordre d'idées qui les met à cent lieuse des libraires. Le dois prendre un part.
- Tiens-toi donc au nôtre, souffrir ! dit Bianchon, souffrir courageusement et se fier au Travail !
- Mais ce qui n'est que sonffrance pour vous est la mort pour moi, dit vivement Lucien.
- Avant que le coq ait chanté trois fois, dit Léon Giraud eu souriant, cet homme aura trahi la cause du Travail pour celle de la Paresse et des vices de Paris.
  - Où le travail vous a-t-il menés? dit Lucien en riant,
- Quand on part de Paris pour l'Italie, on ne trouve pas Rome à moitié chemin, dit Joseph Bridau. Pour toi, les petits pois devraient pousser tout accommodés au beurre.
- Ils ne poussent ainsi que pour les fils aînés des pairs de France, dit Michel Chrestien. Mais, nous autres, nous les semons, les arrosons et les trouvons meilleurs.

La conversation devint plaisante, et changea de sujet. Ces esprits

ILLESIONS FERRUES: LY GRAND HOWEE BE FROV. A PARIS. 185 perspicaces, ces cours délicats cherchèrent à faire oublier cette petite querelle à Lucieu, qui comprit dès lors combien il étai difficiel de les tromper. Il arriva bientôt à un désespoir intérieur qu'il cacha soigneusement à sea amis, en les croyant des mentors implacables. Son esprit méridional, qui parcourait si facilement le clavier des seutiments, lui faisait prendre les résolutions les plus contraires

- A plusieurs reprises il parla de se jeter dans les journaux, et toujours ses amis lui dirent : Gardez-vous-en bien.
- Là serait la tombe du beau, du suave Lucien que nous aimons et connaissons, dit d'Arthez.
- Tu ne résisterais pas à la constante opposition de plaisir et de travail qui se trouve dans la vie des journaisses; et, résister, c'est le foud de la vertu. Tu serais si enchanté d'exercer le pouvoir, d'avoir droit de vie et de mort sur les œuvres de la pensée, que tu serais journaliste en deux mois. Eure journaliste, c'est passer proconsoil dans la république des lettres. Qui peut tout dire, arrive à tout lifer? Et étte maxime est de Napoléon et se comprend.
  - Ne serez-vous pas près de moi? dit Lucien.
- Nous n'y serons plus, s'écris Fulgence. Journaliste, to ne penserais pas plus à nous que la fille d'Opéra brillante, adorée, ne pense, dans sa voiture doublée de soie, à son village, à ses vaches, à ses sabots. Tu n'as que trop les qualités du journaliste : le brillant et la soudinatée de la pensée. Tu ne te refuersai sjamais à un trait d'esprit, dut-il faire pleurer ton ani, Je vois les journalistes aux foyers de théâtre, ils me font horreur. Le journalistes et un nefre, un abline d'iniquités, de messonges, de traibions, que l'on ne peut traverser et d'où l'on ne peut sortir pur, que protégé comme Dante par le divin lauirer de Virgitie.

Plus le Cénacle défendait cette voie à Lucien , plus son désir de connaître le péril l'invitait à s'y riquer, et il comimençait à discuter en lui-même : n'était-il pas ridicine de se laisser encore une fois surprendre par la détresse sans avoir rien fait contre elle? En voyant l'insuccés de se démarche à propos de son premier roman, Lucien était pen tenté d'en composer un second. D'ailleurs, de quoi vi-vrait-il pendant le temps de l'écrire? Il avait épuisé sa dose de patience durant un mois de pivations. Ne pourrait-il faire noblement ce que les journalistes fissient sans conscience ui dignité? Ses aussi l'insulaitent avec leurs défances, il voluit leur prouver sa

186 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

force d'esprit. Il les aiderait peut-être un jour, il serait le héraut de leurs gloires!

- D'ailleurs, qu'est donc une amitié qui recule devant la complicité? demanda-t-il un soir à Michel Chrestien qu'il avait recouduit jusque chez lui, en compagnie de Léon Giraud.
- Nous ne reculous devant rien, répondit Michel Chrestien. Si tu avai le mallieur de tuer ta maîtresse, je l'aiderais à accher ton crime et pourrais l'estimer encore; mais, si tu devenais espion, je te fuiriai avec borreur, car tu serais liche et inflame par système. Voils le journaisme en deux mois. L'amité partonne l'erreur, le mouvement irréfléchi de la passion; elle doit être implacable pour le parti pris de trafiquer de son âme, de son espirit et de sa pensées.
- Ne puis-je me faire journaliste pour vendre mon recueil de poesies et mon roman, puis abandonner aussitôt le journal?
- Machiavel se conduirait ainsi, mais non Lucien de Rubempré, dit Léon Giraud.
- Eh! bien, s'écria Lucien, je vous prouverai que je vaux Machiavel.
- Ah i s'écria Michel en serraut la main de Léon, tu viens de le pertre. Lucien, dii-il, tu as trois cents france, écst de quoi vivre pendant trois mois à ton aise; ch l bien, travaille, fais un second roman, d'Arthez et Fulgence Caideront pour le plan, tu grandiras, tu seras un romancier. Moi, je pénétrerai dans un de ces tupenare de la pensée, je serai journaiiste pendant trois mois, je te vendrai tes livres à quelque libraire de qui j'Estaquerai les publications, j'écrirai les articles, j'eu obtiendrai pour toi; nous organiserons un succés, tu sersa un grand homme, et un resteras notre Jucien.
- Tu me méprises donc bien en croyant que je périrais là où tu te sauveras! dit le poète.
- Pardonnez-lui, mon Dieu, c'est un enfant! s'écria Michel Chrestien.
- Après s'être dégourdi l'esprit pendant les soirées passées chez d'Arthez, Lucien avait étudié les plaisanteries et les articles des petits journaux. Sûr d'être au moins l'égal des plus spirituels ré-dacteurs, il s'essays sercétement à cette gymnastique de la pensée, et sortit un maint avec la triomplante iéde d'aller demander du service à quelque colonel de ces troupes légères de la Presse. Il se mit dans sa tenue la plus distinguée et passa les pouts en pensaut que des auteurs, des journaisses, des écrivains, enfin ses frères fil.

turs auraient un peu plus de tendresse et de désintéressement que les deux genres de libraires contre lesquels s'étaient heurtées s: s espérances. Il rencontrerait des sympathies, quelque bonne et douce affection comme celle qu'il trouvait an Cénacle de la rue des Quatre-Vents. En proje aux émotions du pressentiment écouté, combattu, qu'aiment tant les hommes d'imagination, il arriva rue Saint-Fiacre auprès du boulevard Montmartre, devant la maison où se trouvaient les bureaux du petit journal et dont l'aspect lui fit éprouver les palpitations du jeune homme entrant dans un mauvais lieu. Néanmoins il monta dans les bureaux situés à l'entresol. Dans la première pièce, que divisait en deux parties égales une cloison moitié en planches et moitié grillagée jusqu'au plafond, il trouva nu invalide manchot qui de son unique main tenait plusieurs rames de papier sur la tête et avait entre ses dents le livret voulu par l'administration du Timbre. Ce pauvre homme, dont la figure était d'un ton laune et semée de bulbes rouges, ce qui lui valait le surnom de Coloquinte, lui montra derrière le grillage le Cerbère du journal. Ce personnage était un vieil officier décoré, le nez enveloppé de moustaches grises, un bonnet de soie noire sur la tête, et enseveli dans une ample redingote bleue comme une tortue sous sa carapace.

- De quel jour monsieur veut-il que parte son abonnement? lui demanda l'officier de l'Empire.
- Je ne viens pas pour un abonnement, répondit Lucien. Le poète regarda sur la porte qui correspondait à celle par laquelle il était entré, la pancarte où se lisaient ces mois : BUREAU DE RÉDAC-TION, et an-dessons : Le public n'entre pas ici.
- Une réclamation sans doute, reprit le soldat de Napoléon. Ah! oui : nous avons été durs pour Mariette. Que voulez-vous, je us sais pas encore le pourquoi. Mais si vous demandez raison, je suis prêt, ajouta-t-il en regardant des fleurets et des pistolets, la panoplie moderne groupée en faiseau dans un coû-
- Encore moins, monsieur. Je viens pour parler au rédacteur en chef.
  - Il n'v a jamais personne ici avant quatre heures.
- Voyez-vous, mon vieux Giroudean, je tronve onze colonnes, lesquelles à cent sous pièce font cinquante-cinq francs; j'en ai recu quarante, done vous me devez encore quinze francs, comme je vous le dissis.

Ces paroles partaient d'une petite figure chafouine, claire comme un blanc d'euf mal cuit, percée de deux yeux d'un bleu tendre, mais effirsyants de malice, et qui apparetaui à un jeune homme minec, caché derrière le corps opaque de l'ancien militaire. Cette voix giaça Lucien, elle tenait du miaulement des chats et de l'étouffement asthmatique de l'h'vène.

— Oui, moi petit milicien, répondit l'officier en retraite; mais vous comptez les titres et les blanes, j'ai ordre de Finot d'additionner le total des lignes et de les diviser par le nombre voulu pour chaque colonne. Après avoir pratiqué cette opération strangulatoire sur votre rédaction, il s'y trouve trois colonnes de moins.

— Il ne paye pas les blancs, l'arabe! et il les compte à son associé dans le prix de sa rédaction en masse. Je vais aller voir Étienne Lousteau. Vernou...

— Je ne puis enfreiudre la consigue, mon petit, dit l'officier. Comment, pour quinze francs, vous criez contre votre nourrice, vous qui faites des articles aussi facilement que je fume un cigare! Eh! vous payerez un bol de punch de moins à vos amis, ou vous gagnerez une partie de billard de plus, et tout sera dit!

- Finot réalise des économies qui lui coûterout bien cher, répondit le rédacteur qui se leva et partit.

- Ne dirait-on pas qu'il est Voltaire et Rousseau? se dit à luimême le caissier en regardant le poète de province.

- Monsieur, reprit Lucien, je reviendrai vers quatre heures.

Pendant la discussion, Lucien avait vu sur les murs les portraits de Beijamin Coustant, du général Foy, des dix-sept orateurs il-lustres du parti libéral, mélés à des caricatures contre le gouver-nement. Il avait surtout regardé la porte du sanctuaire où devait s'élaborer la feuille spirituelle qui l'amusait tous les jours et qui jouissait du droit de ridiculiser les rois, les événements les plus graves, enfin de mettre tout en question par un bon mot. Il alla flâner sur les boulevards, plaisir tout nouveau pour lai, nais si attrayau qu'il vit les aiguilles des pendules chez les horlogers sur quatre heures sans s'apercevoir qu'il a'avait pas déjeuné. Le poète ra-battit promptement vers la rue Saint-Fiacre, il mouta l'escalier, ouvrit la porte, ne troura plus les vieux militaire et vit l'invalide assis sur son papier timbré mangeant une croûte de pain et gardant le poste d'un air résigué, fait au journal comme jadis à la corvée, et me le comprenant pas plus qu'il ne conaissait le pourqui d'es

marches rapides ordonnées par l'Empereur. Lucien conçut la pensée hardie de tromper ce redoutable fonctionnaire ; il passa le chapeau sur la tête, et ouvrit, comme s'il était de la maison, la porte du sanctuaire. Le bureau de rédaction offrit à ses regards avides une table ronde couverte d'un tapis vert, et six chaises en merisier garnies de paille encore neuve. Le petit carreau de cette pièce, mis en couleur, u'avait pas encore été frotté ; mais il était propre, ce qui annonçait une fréquentation publique assez rare. Sur la cheminée une glace, une pendule d'épicier couverte de poussière, deux flambeaux où deux chandelles avaient été brutalement fichées, enfin des cartes de visite éparses. Sur la table grimaçaient de vieux journaux autour d'un encrier où l'encre séchée ressemblait à de la laque et décoré de plumes tortillées en soleils. Il lut sur de méchants bouts de papier quelques articles d'une écriture illisible et presque hiéroglyphique, déchirés en haut par les compositeurs de l'imprimerie, à qui cette marque sert à reconnaître les articles faits. Puis, çà et là, sur des papiers gris, il admira des caricatures dessinées assez spirituellement par des gens qui sans doute avaient tâché de tuer le temps en tuant quelque chose pour s'entretenir la main. Sur le petit papier de tenture couleur vert d'eau, il vit collés avec des épingles neuf dessins différents faits en charge et à la plume sur le SOLITAIRE. livre qu'un succès inouï recommandait alors à l'Europe et qui devait fatiguer les journalistes.

Le Solitaire en province, paraissant, les femmes étonne. — Daus un château, le Solitaire, lu. — Elfet de Solitaire sur les donnesiques animaux. — Chez les survages, le Solitaire expliqué, le plais succès brillant obtient. — Le Solitaire traduit en chinois et présenté, par l'auteur, de l'èkin à l'empereur. — Par le Mont-Sauvage, Ébodie violée.

Cette caricature sembla très-impudique à Lucien, mais elle le fit rire.

— Par les journaux, le Solitaire sous un dais promené processionnellement. — Le Solitaire, faisant éclater une presse, les Ours blesse, — Lu à l'envers, étonne le Solitaire les académiciens par des supérieures beautés.

Lucien aperçut sur une bande de journal un dessin représentant un rédacteur qui tendait son chapeau, et dessous : Finot, mes cent france? signé d'un nom devenu fameux, mais qui ne sera jamais illustre. Entre la chemiée et la croisée se trouvaient une table à secrétaire, un fauteuil d'acajou, un panier à papiers et un tapis obloug appelé devant de cheminte; le tout courte d'une épaisoe couche de pousière. Les feuêtres n'avaient que de petits rideaux. Sur le lant de ce secrétaire, il y avait entrion vingt ouvrages déposés pendant la journée, des gravures, de la masque, des thatières à la Charte, na exemplaire de la neuvième édition du Solitaire, toujours la grande plaisantére du moment, et une dézaite de lettres cachetées. Quand Lucien eut inventorié cet étrage mobilier, ent fait des réflexions à perte de une, que cinq heures curent souné, il revint à l'invalide pour le questionner. Coloquite avait finis a croûtée et attendait avec la patience du factionaire le militaire décoré qui peut-être se promenait sur le boulevard. En ce moment, une femme parut sur le seuil de la porte après avoir fait entendre le nurmure de sa robe dans l'escalier et ce lèter nas féminis à facile à reconaitre. Ellé état assez joit.

— Monsieur, dit-elle à Lucien, je sais pourquoi vous vantez tant les chapeaux de mademoiselle Virginie, et je viens vous demander d'abord un abonnement d'un an ; mais dites-moi ses conditions...

- Madame, je ne suis pas du journal.
- Un abonnement à dater d'octobre? demanda l'invalide.
  - Que réclame madame ? dit le vieux militaire qui reparut,

Le viei officier entra en conférence avec la helle marchande de modes. Quand Lucien, impatienté d'attendre, rentra dans la première pièce, il entendit cette phrase finale: — Mais je serai trèsenchantée, monsieur. Mademoiselle Florentine pourra venir à mon magasin et choistra ce qu'elle voudra. Je tiess les rubans. Anis tout est bien entendu: vous ne parierez plus de Virginie, une avveteuse incapable d'inventer une forme, tandis que j'invente, moi l

Lucien entendit tomber un certain nombre d'écus dans la caisse. Puis le militaire se mit à faire son compte journalier.

- Monsieur, je snis là depuis une heure, dit le poète d'un air assez fâché.
- Ils ne sont pas ventus, dit le vétéran napoléonien en manifestant un émoi par politesse. Ça ne m'étonne pas. Voici quelque temps que je ne fez vois plus. Nous sommes au milieu du mois, voyezvous. Ces lapins-là ne vienuent que quand on paye, entre les 29 et les 30.

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 191

- --- Et monsieur Finot? dit Lucien qui avait retenu le nom du directeur.
- Il est chez lui, rue Feydeau. Coloquinte, mon vieux, porte chez lui tout ce qui est venu aujourd'hui en portant le papier à l'imprimerie.

   Où se fait donc le journal? dit Lucien en se parlant à lui-
- Où se fait donc le journal? dit Lucien en se parlant à luimême.
- Le journal? dit l'employé qui reçut de Coloquinte le reste de l'argent du timbre, le journal 1, noune l'hourn l'Mon vieux, sois demain à six heures à l'imprimerie pour voir à faire filer les porteurs. Le journal, monsieur, se fait dans la rue, chez les auteurs, à l'imprimerie, entre onze heures et minuit. Du temps de l'Empereure, monsieur, ces boutiques de papier gâté n'étaient pas connexe. Abi il vous aurait fait secoure et par quatre hommes et un caporal, et ne se serait pas laissé embéter comme ceux-ci par des phrases. Mais, assez causé. Si mon neveu y trouve son nompte, et que l'On écrite pour leifs de d'autre, prisount l'hount l'après tout, en l'est pas un mal. Ah è, les abonnés ne m'ont pas l'air d'arriver en colonne serrée: je vais quitter le poste.
- Monsieur, vous me paraissez être au fait de la rédaction du journal.
- Sous le rapport financier, broom I broom I dit le soldat en ramasant les plalegnes qu'il axid dans le gosier. Schont es talents, cent sons ou trois francs la colonne, cinquante lignes à soirante lettres sans lianes, voilà. Quant aux récheteurs, c'est de singuliers pistolets, de petits jeunes gens dont je n'aurais pas voulu pour des soldats du train, et qui, parce qu'ils mettent des pattes de monche sur du papier blane, out l'air de mépriers un vieux capitaine des dragons de la Garde Impériale, retraité chef de bataillon, entré dans toutes les capitales de l'Europe avec Napoléon.

Lucien, poussé vers la porte par le soldat de Napoléon, qui brossait sa redingote bleue et manifestait l'intention de sortir, eut le courage de se mettre en travers.

- Je viens pour être rédacteur, dit-il, et vous jure que je suis plein de respect pour uu capitaine de la Garde Impériale, des hommes de bronze...
- Bien dit, mon petit pékin, reprit l'officier en frappant sur le ventre de Lucien; mais dans quelle classe de rédacteurs voulezvous entrer? répliqua le sondard en passant sur le ventre de Lucien

et descendant l'escalier. Il ne s'arrêta que pour allumer son cigare chez le nortier. - S'il vient des abonnements, recevez-les et prenez-en uote , mère Chollet. Toujours l'abonnement , je ne connais que l'abonnement , reprit-il en se tournant vers Lucien qui l'avait suivi. Finot est mon neveu, le seul de la famille qui m'ait adouci ma position. Aussi quiconque cherche querelle à Finot trouve-t-il le vieux Giroudeau, capitaine aux dragons, parti simple cavalier à l'armée de Sambre-et-Meuse, cinq ans maître d'armes au premier hussards, armée d'Italie l'Une, deux, et le plaignant scrait à l'ombre ! ajouta-t-il en faisant le geste de se feudre. Or donc , mon petit, nous avons différents corps dans les rédacteurs : il y a le rédacteur qui rédige et qui a sa solde, le rédacteur qui rédige et qui n'a rien, ce que nous appelons un volontaire; enfin le rédacteur qui ne rédige rien et qui n'est pas le plus bête, il ne fait pas de fautes celui-là, il se donne les gants d'être un homme d'esprit, il appartient au journal, il nous pave à diner, il flâne dans les théàtres, il entretient une actrice, il est très-heureux. Que voulez-vous être?

- Mais rédacteur travaillant bien, et partant bien payé.

— Your voils comme tous les conscrits qui veulent être maréchanx de Prancel Croyec-ne le vieux Giendeus, par file à gauche, pas accéléré, allez ramaser des clous dans le ruisseau comme ce brave homme qui a servir, ça se voit à la tournire. Est-ce pas une borreur qu'un vieux soldat qui est alle mille lois à la gueule du bratuil ramasse des clous dans Paris ? Dieu de Dieu, tu n'es qu'un gueux, tu n'as pas souteun l'Empreeur? Enfin, non petit, ce particulier que vous avez vu ce matin a aguig duarante fraves dans son mois. Ferca-vous mieux ? lis disent que c'est le plus spirituel.

 Quand vous êtes allé dans Sambre-et-Meuse, on vous a dit qu'il y avait du danger.

- Parbleu!

- Eh! bien?

— El 1 bies, allez voir mon neveu Finot, un hrave garçon, le plus loyal garvon que vous rencoîtreres, si vous powers le reuceatrer; car il se remue comme un poisson. Dans son métier, il ne s'agit 1938 d'écrire, voyez-vous, mais de faire que les autres écrivent. Il passi d'écrire, voyez-vous, mais de faire que les autres écrivent. Il appendit que les parsissions aiment mieux se r'galer avec les actrices que de barbouiller du papier. Obl c'est de singuliers pis-10-lets 1 A l'honeur de vous revoir. Le caissig fit mouvoir sa redoutable canue plombée, une des protectriexe de Germainieus, et laisa Lacien sur le boulevard, aussi sungéfait de ce tableen de la rédection qu'il l'avait été des résultats définitifs de la littérature clue Yidal et Porchon. Lucien courut dir fois chez Andoche Finot, directeur du journal, rue Feydeau, sans jamais le trouver. De grand main, Finot n'était pas reutré, a midi, Finot était en course : — il déjeunait, dissiton, à let clafe. Lucien allait au café, demandait Finot à la limonadière, eu surmontant des répuguauces inoués : Finot vaniet de sortir. Enfin Lucien, lassé, regarda Finot comme un personnage apocrypie et fabuleux, il trouva plus simple de goetter Étienne Lousteau chez Filoteaux. Le jeune journaliste expliquerait sans doute le mystère qui planait sur la vie de journal anquei il était attaché.

Depuis le jour béni cent fois où Lucien fit la connaissance de Daniel d'Arthez, il avait changé de place chez Flicoteaux : les deux amis dînaient à côté l'un de l'autre, et causaient à voix basse de haute littérature, des sujets à traiter, de la manière de les présenter, de les entamer, de les dénouer. En ce momeut, Daniel d'Arthez tenait le manuscrit de l'Archer de Charles IX, il y refaisait des chapitres, il y écrivait les belles pages qui y sont, et avait encore pour quelques jours de corrections. Il y mettait la magnifique préface qui peut-être domine le livre, et qui jeta tant de clartés dans la jeune littérature. Un jour, au moment où Lucien s'asséyait à côté de Daniel qui l'avait attendu et dont la main était dans la sienne, il vit à la porte Étienne Lousteau qui tournait le bec de cane. Lucien quitta brusquement la main de Daniel. et dit au garçon qu'il voulait dîner à son ancienne place auprès du comptoir, D'Arthez jeta sur Lucien un de ces regards angéliques, où le pardon enveloppe le reproche, et qui tomba si vivement dans le cœur tendre du poète qu'il reprit la main de Daniel pour la lui serrer de nouveau.

- Il s'agit pour moi d'une affaire importante, je vous en parlerai, lui dit-il.

Lucien était à sa place au moment où Lousteau prenait la sienne; le prenier, il salna, a conversation s'engagea hientot, et fint si virement poussée entre eux, que Lucien alla chercher le manuscrit des Marguerites pendant que Lousteau finisait de diner. Il rasti obtenu de soumetre ses somets au journaliste, et comptait sur sa bienveillance de parade pour avoir un COM. IUM. T. VIII.

# 194 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIR ME PROVINCE.

éditeur ou pour entrer au journal. A son retour, Locien vit, dans le coin du restaurant, Daniel tristement accoudé qui le regarda mélancoliquement : mais , dévoré par la misère et poussé par l'ambition, il feignit de ne pas voir son frère du Cénacle, et suivit Lousteau. Avant la chnte dn jour, le journaliste et le néophyte allèrent s'asseoir sous les arbres dans cette partie du Luxembourg qui de la grande allée de l'Observatoire conduit à la rue de l'Ouest. Cette rue était alors un long bourbier, bordé de planches et de marais où les maisons se trouvaient seulement vers la rue de Vau- . girard, et le passage était si peu fréquenté, qu'au moment où Paris dine, denx amants pouvaient s'y quereller et s'y donner les arrhes d'un raccommodement sans crainte d'y être vus. Le seul troublefête possible était le vétéran en faction à la petite grille de la rue de l'Ouest, si le vénérable soldat s'avisait d'augmenter le nombre de pas qui compose sa promenade monotone. Ce fut dans cette allée, sur un banc de bois, entre deux tilleuls, qu'Étienne écouta les sonnets choisis pour échantillons parmi les Marguerites. Étienne Lousteau, qui, depuis deux ans d'apprentissage, avait le pied à l'étrier en qualité de rédacteur, et qui comptait quelques amitiés parmi les célébrités de cette époque, était un imposant personnage aux veux de Lucien. Aussi, tout en détortillant le manuscrit des Marguerites, le poète de province jugea-t-il nécessaire de faire une sorte de préface.

— Le sonnet, monsieur, est une des œuvres les plus difficiles de la poésie. Ce peti poème a été généralement abandomé. Personne en France n'a pu rivaliser Pétrarque, dont la laugue, infiniment plus souple que la nôtre, admet des jeux de pensée repoussés par notre positivisme (pardonnez-moi ce moi). Il n'a donc paru original de débuter par un recueil de sonnets. Victor lugo a pris Tode, Canalis le poème, Réranger la Chanson, Casimir Debarjone la Tragédic.

- Êtes-vous classique ou romantique? lui demanda Lousteau.

L'air étonné de Lucien dénotait une si complète ignorance de l'état des choses dans la République des Lettres, que Loustean jugea nécessaire de l'éclairer.

— Mon cher, vous arrivez au milieu d'ane bataille acharnée, il fant vous décider prompiement. La littérature est partagée d'abord en plusieurs zones; mais les sommités sont divisées en deux camps. Les écrivains royalistes sont romantiques, les Libéraix sont clasques. La divergence des optimiss littéraires se joint à la divergence des optimiss littéraires se joint à la divergence des optimiss littéraires se joint à la divergence.

BLLESIONS PERBIES I VA GANNO HONNE DE PROV. A PARIS. 193
gence des opinions politiques, et ll's'ensuit une geerre à toutes
armes, eurer à forrents, bous mots à fer aiguisé, calomines pointines, sobriquets à outrance, entre les gloires naissantes et les gloires
déchues. Par une signalière blaserrele, les Royalistes romantiques
demandent la liberté littéraire et la révocation des lois, qui donneut
des formes couvennes à notre littéraire et la névocation des lois, qui donneut
des formes convennes à notre littéraire et la névocation des lois, qui donneut
des formes couvennes à notre littéraire et andis que les Libéraux
venlent maintenir les unités, l'âlture de l'alexandrin et les formes
classiques. Les opinions littéraires sont donc en désaccord, dans
chaque camp, avec les opinions offiques. Si vous dets écléctique,
vous n'aurez personne pour vous. De quel côté vous rangez-vous?

- Quels sont les plus forts?

— Les journaux libéraux ont beaucoup plus d'abonnés que les journaux royalistes et ministériels; néannoins Lamartine et Victor llugo percent, quoique monarchiques et religieux, quoique protect gés par la cour et par le clergé. — Bahl des sonnets, c'est de la litérature d'avant Boileau, dit Étienne en voyant Lucien effreyé d'avoir à choisir entre deux baunières. Soyez rouantique. Les romantiques se composent de jeunes geus, et les classiques sont des perruques : les romantiques fromporterout.

Le mot perruque était le dernier mot trouvé par le journalisme romantique, qui en avait affublé les classiques.

 LA PAQUERETTE! dit Lucien en choisissant le prémier des deux sonnets qui justifiaient le titre et servaient d'inauguration.

> Paquerettes des prés, vos couleurs assorties Ne brillent pas toujours pour égayer les yeux; Elles disent encor les plus chers de nos vœux Eu un poème où l'homme apprend ses sympathies:

Vos étamines d'or par de l'argent serties Révélent les trésors dont il fora ses dieux; Et vos filets, où coule un sang mystérieux, Ce que coûte un sucrès en douteurs ressenties!

Est-ce pour être éclos le jour où du tombeau Jésus, ressuscité sur un monde pins beau, Fit pleuvoir des vertus en secouant ses ailes,

Que l'automne revoit vos courts pétales blancs Pariant à nos regards de plaisirs infidèles, Ou pour nous rappeler la fleur de nos vingt ans?

### 196 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

Lucien fut piqué de la parfaite immobilité de Lousteau pendant qu'il écoutit e sonnet; il ne connaisait pas encor la déconcritante impassibilité que donne l'habitude de la critique, et qui distingue les journalistes faigués de prose, de drames et de vers. Le poète, habitué à recevir des applaudissements, dévors son désappointement; il lut le sonnet préféré par madame de Bargeton et par quelques-uns de ses amis du Cénacle.

--- Celui-ci lui arrachera peut-être un mot, pensa-t-il.

## DEUXIÈME SONNET.

#### LA MARGUERITE.

Je suis la marguerite, et j'étais la plus belle Des fleurs dont s'étoilait le gazon velouté. Heureuse, on me cherchait pour ma seule beauté, Et mes jours se flaltaient d'une aurore éternelle.

Hélas! malgré mes vœux, une vertn nouvelle A versé sur mon front sa fatale clarté; Le sort m'a condamnée au don de vérité, Et je sonffre et je meurs: la science est mortelle.

Je n'ai plus de silence et n'ai plus de repos; L'amour vient m'arracher l'avenir en deux mots, Il déchire mon cœur ponr y lire qu'on l'aime.

Je suis la senie fleur qu'on jette sans regret : On dépouille mon front de son blanc diadème, Et l'on me foule aux pieds dès qu'on a mon secret.

Quand il eut fini, le poète regarda son aristarque. Étienne Lousteau contemplait les arbres de la pépinière.

- Ehl bien? lui dit Lucien.
- Eh l bien? mon cher, allez l Ne vous écouté-je pas? A Paris, écouter sans mot dire est un éloge.
  - En avez-vous assez ? dit Lucien.
  - Continuez , répondit assez brusquement le journaliste.

Lucien lut le sonnet suivant; mais il le lut la mort au cœur, et le sang-froid impénétrable de Lousteau lui glaça son débit. Plus avancé dans la vie litéraire, il aurait su que, chez les auteurs, le silence et la brusquerie en parcille circoustance trabissent la jalousie que ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 197
cause une belle œuvre, de même que leur admiration annonce le
bonheur inspiré par une œuvre médiocre qui rassure leur amourpropre.

#### TRENTIÈME SONNET.

### LE CAMÉLIA.

Chaque fleur dit uu mot du tivre de nature : La rose est à l'amour et sête la beauté, La violette exhale une âme aimaute et pure, Et le lis respieudit de sa simplicité.

Mais le camélia, monstre de la cutlure, Rose sans ambroisie et lis sans majesté, Semble s'épanouir, aux saisons de froidure, Pour les ennuis coquets de la virginité.

Cependant, au rebord des loges de théâtre, J'aime à voir, évasant leurs pétales d'altutre, Couronne de pudeur, de blancs caméjias

Parmi les cheveux noirs des belles jeunes femmes Qui savent inspirer un amonr pur aux âmes, Comme les marbres grecs du sculpteur Phidias.

- Que pensez-vous de mes pauvres sonnets? demanda formellement Lucien.
  - Voulez-vous la vérité ? dit Lousteau,
- Je suis assez jeune pour l'aimer, et je veux trop réussir pour ne pas l'entendre sans me fâcher, mais non sans désespoir, répondit Lucien.
- Hé! bien, mon cher, les entortillages du premier annoncent une œuvre faite à Angoulème et qui vois a sans doute trop coûté pour y renoncer; le second et le troistiene sentent déjà Paris; mais lisez-m'en un autre encore? ajouta-t-il en faisant un geste qui parut charmant au grand homme de province.

Encouragé par cette demande, Lucien lut avec plus de confiance le sonnet que préféraient d'Arthez et Bridan, peut-être à cause de sa couleur.

### 198 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

### CINQUANTIÈME SONNET.

### LA TULIPE.

Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande; Et telle est ma besufé que l'avare Flamand Paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant, SI mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande:

Mou air est féodal, et, comme une Yolande Dans sa jupe à tongs plis étoffée amplement, Je porte des blasons peints sur mon vétement: Gneules fascé d'argent, or avec pourpre en hande;

Le jardinler divin a filé de ses dolgts Les rayons du soleil et la pourpre des rois Pour me faire une robe à trame donce et fine. Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur, Mais la nature, hélas l'a pas versé d'odeur Dans mon calice fait comme un rase de Chine.

 Eh! bien? dit Lucien après un moment de silence qui lui sembla d'une longueur démesurée.

- Mon cher, dit gravement Étienne Lonsteau en voyant le bout des bottes que Lucien avait apportées d'Angoulème et qu'il achevait d'user, je vous engage à noircir vos bottes avec votre encre afin de ménager votre cirage, à faire des curedents de vos plumes pour vous donner l'air d'avoir diné quand vous vons promenez, en sortaut de chez Plicoteaux, dans la belle allée de ce jardin, et à chercher une place quelconque. Devenez petit-clerc d'huissier si vous avez du cœur, commis si vous avez du plomb dans les reins, ou soldat si vous aimez la musique militaire. Vous avez l'étoffe de trois poètes; mais, avant d'avoir percé, vous avez six fois le temps de mourir de faim, si vous comptez sur les produits de votre poésie pour vivre. Or, vos intentions sont, d'après vos trop jeunes discours, de battre monnaie avec votre encrier. Je ne juge pas votre poésie, elle est de beaucoup supérieure à toutes les poésies qui encombrent les magasins de la librairie. Ces élégants rossignols, vendus un peu plus cher que les autres à cause de leur papier vélin , viennent presque tous s'abattre sur les rives de la Seine, où vous pouvez aller étudier leurs chants, si vous voulez faire un jour quelque pèlerinage instructif sur les quais de Paris, depuis l'étalage du nère Jérôme, au

# ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME BE PROV. A PARIS. 199

pont Notre-Dame, jusqu'au Pont-Royal. Vous rencontrerez la tous les Essais poétiques, les Inspirations, les Élévations, les Hymnes, les Chants, les Ballades, les Odes, enfin toutes les couvées écloses depuis sent années, des muses convertes de poussière, éclaboussées par les fiacres , violées par tous les passants qui veulent voir la vignette du titre. Vous ne connaissez personne, vous n'avez d'accès dans aucun journal, vos Marguerites resteront chastement pliées comme vous les tenez : elles n'écloront ianuais au soleil de la nublicité dans la prairie des grandes marges , émaillée des fleurons que prodigue l'illustre Danriat, le libraire des célébrités, le roi des Galeries de Bois. Mon pauvre enfant, je suis venu comme vous le cœur plein d'illusions, poussé par l'amour de l'Art, porté par d'invincibles élans vers la gloire : i'ai trouvé les réalités du métier, les difficultés de la librairie et le positif de la misère. Mon exaltation, maintenant concentrée, mon effervescence première me cachaient le suécanisme du monde ; il a fallu le voir, se cogner à tous les rouages , henrter les pivots, me graisser aux huiles, entendre le cliquetis des chaînes et des volants. Comme moi , vous allez savoir que , sous toutes ces belles choses rêvées, s'agitent des hommes, des passions et des nécessités. Vous vous mêlerez forcément à d'horribles luttes, d'œuvre à œuvre, d'homme à homme, de parti à parti, où il faut se battre systématiquement pour ne pas être abandonné par les siens. Ces combats ignobles désenchanteut l'âme, dépraveut le cœur et fatigueut en pure perte; car vos efforts servent souvent à faire couronner un homme que vous haissez, un talent secondaire présenté malgré vous comme un génie. La vie littéraire a ses coulisses. Les succès surpris ou mérités, voilà ce qu'applaudit le parterre; les moyens, toujours hideux, les comparses enlumiués, les claqueurs et les garçons de service, voilà ce que recèlent les coulisses. Vous êtes encore au parterre. Il en est temps, abdiquez avant de mettre un pied sur la première marche du trône que se disputent tant d'ambitions, et ne vous déshonorez pas comme je le fais pour vivre, (Une larme mouilla les yeux d'Étienne Lousteau.) Savez-vous comment je vis? reprit-il avec un accent de rage. Le peu d'argent que pouvait me donner ma famille fut bientôt mangé. Je me trouvai sans ressource après avoir fait recevoir une pièce au Théâtre-Français, Au Théâtre-Français, la protection d'un prince ou d'un Premier Geutilhomme de la Chambre du Roi ne suffit pas pour faire obtenir un tour de faveur : les comédiens ne cèdent qu'à

## 200 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

ceux qui menacent leur amour-propre. Si vous aviez le pouvoir de faire dire que le jeune premier a un asthme, la jeune première une fistule où vous voudrez, que la soubrette tue les mouches au vol. vous seriez joué demain. Je ne sais pas si dans deux ans d'ici ie serai, moi qui vous parle, en état d'obtenir un semblable pouvoir : il faut trop d'amis, Où, comment et par quoi gagner mon pain, fut une question que je me suis faite en sentant les atteintes de la faim. Après bien des tentatives, après avoir écrit pn roman anonyme pavé deux cents francs par Doguereau, qui n'y a pas gagné grand'chose, il m'a été prouvé que le journalisme seul pourrait me nourrir. Mais comment entrer dans ces boutiques? Je ne yous raconterai pas mes démarches et mes sollicitations inutiles, ni six mois passés à travailler comme surnuméraire et à m'entendre dire que j'effarouchais l'abonné, quand au contraire je l'apprivoisais. Passons sur ces avanies. Je rends compte aujourd'hui des théâtres du boulevard, presque gratis, dans le journal qui appartient à Finot, ce gros garcon qui déienne encore deux ou trois fois par mois au café Voltaire (mais vous n'y allez pas!). Finot est rédacteur en chef. Je vis en vendant les billets que me donnent les directeurs de ces théâtres pour solder ma sous-bienveillance au journal, les livres que m'envoient les libraires et dont je dois parler. Enfin je trafique, une fois Finot satisfait, des tributs en nature qu'apportent les Industries pour lesquelles ou contre lesquelles il me permet de lancer des articles. L'Eau carminative, la Pâte des Sultanes, l'Huile céphalique, la Mixture brésilienne payent un article goguenard vingt ou trente francs. Je suis forcé d'aboyer après le libraire qui donne peu d'exemplaires au journal ; le journal en prend deux que vend Finot, il m'en faut deux à vendre. Publiât-il un chef-d'œuvre, le libraire avare d'exemplaires est assommé. C'est ignoble, mais je vis de ce métier, moi comme cent autres! Ne crovez pas le monde politique beaucoup plus beau que ce moude littéraire ; tout dans ces deux mondes est corruption. Chaque homme y est ou corrupteur ou corrompu. Quand il s'agit d'une entreprise de librairie un peu considérable, le libraire me pave, de peur d'être attaqué. Aussi mes revenus sont-ils en rapport avec les prospectus. Quand le Prospectus sort en éruptions miliaires, l'argent entre à flots dans mon gonsset, je régale alors mes amis. Pas d'affaires en librairie, le dine chez Flicoteaux. Les actrices payent aussi les éloges, mais les plus habiles payent les critiques, le silence est ce qu'elles redoutent le plus. Aussi une criILLUSIONS PERDUES: UN GRAND DOWNE DE PROV. A PARIS. 201 tique, faite pour être rétorquée ailleurs, vaut-elle mieux et se paye-t-elle plus cher qu'un éloge tout rec, oublié le lendemain. La polémique, mon cher, est le piédestal des célébrités. A ce métier de spadassin des idées et des réputations industrielles , littéraires et dramatiques, je gagne cinquante écus par mois, je puis vendre un roman cing cents francs, et le commence à passer pour un homme redoutable. Ouand, au lieu de vivre chez Florine aux dépens d'un droguiste qui se donne des airs de milord, le serai dans mes meubles, que je passerai dans un grand journal où j'aurai un feuilleton, ce jour-là, mon cher, Florine deviendra une grande actrice : quant à moi, je ue sais pas alors ce que je puis devenir : ministre ou honnête homme, tout est encore possible. (Il releva sa tête humiliée, jeta vers le feuillage un regard de désespoir accusateur et terrible, ) Et j'ai une belle tragédie recue! Et j'ai dans mes papiers un poème qui mourra! Et j'étais bon! J'avais le cœur pur : j'ai pour maîtresse une actrice du Panorama-Dramatique, moi qui rêvais de belles amours parmi les femmes les plus distinguées du grand monde! Enfin, pour un exemplaire refusé par le libraire à mon

journal, je dis du mal d'un livre que je trouve beau! Lucien, ému aux larmes, serra la main d'Étienne.

- En dehors du monde littéraire, dit le journaliste en se levant et se dirigeant vers la grande allée de l'Observatoire où les deux poètes se promenèrent comme pour donner plus d'air à leurs poumons, il n'existe pas une seule personne qui connaisse l'horrible odyssée par laquelle on arrive à ce qu'il faut nommer, selon les talents, la vogue, la mode, la réputation, la renommée, la célébrité, la faveur publique, ces différents échelons qui mènent à la gloire, et qui ne la remplacent jamais. Ce phénomène moral, si brillant, se compose de mille accidents qui varient avec tant de rapidité, qu'il n'y a pas exemple de deux hommes parvenus par une même voie. Canalis et Nathan sont deux faits dissemblables et qui ne se renouvelleront pas. D'Arthez, qui s'éreinte à travailler, deviendra célèbre par un autre hasard. Cette réputation tant désirée est presque toujours une prostituée couronnée. Oui, pour les basses œuvres de la littérature, elle représente la pauvre fille qui gèle au coin des bornes; pour la littérature secondaire, c'est la femme entretenue qui sort des mauvais lieux du journalisme et à qui je sers de souteneur; pour la littérature henreuse, c'est la brillante courtisane insolente, qui a des menbles, pave des contributions à l'État, reçoit les grands seigneurs, les traite et les maltraite, as birvée, sa voiture, et qui pout faire attendre ses créanciers altérés, Ahl ceux pour qui elle est, pour moi jadis, pour vous aujourd'hui, un ange aux ailes diaprées, revêtu de sa tunique blanche, montrant une palme verte dans sa main, une flamboyante épéc dans l'autre, tenant à la fois de l'abstraction mythologique qui viu at fond d'un puise et de la parure fille vertueuse exilée daus un faubourg, ne s'enrichissant qu'aux clartés de la vertu par les fiforis d'un noble courage, et revolant aux cleux avec un caractère inmanculé, quand elle ne décède pas souillée, fouillée, violée, oubliée daus le char des pauvres; crs hommes acrevelle cerclée de brouze, aux cœurs encore chauds sous les mobés de neige de l'expérience, ils sont rares dans le pays que vous voyez à nos pieds, dit-il en mourant la grande ville qu'il fumilia u déclin du jour, dit-il en mourant la grande ville qu'il fumilia u déclin du jour, dit-il en mourant la grande ville qu'il fumilia u déclin du jour, dit-il en mourant la grande ville qu'il fumilia u déclin du jour.

Une vision du Cénacle passa rapidement aux yeux de Lucien et l'émut, mais il fut entraîné par Lousteau qui continua son effroyable lanientation.

- Ils sont rares et clair-semés dans cette cuve en fermentation, rares comme les vrais amants dans le monde amoureux, rares comme les fortunes honnêtes dans le moude financier, rares comme un homme pur dans le journalisme. L'expérience du premier qui m'a dit ce que je vous dis a été perdue, comme la mienne sera sans doute inutile pour vous. Toujours la même ardeur précipite chaque année, de la province ici, un nombre égal, pour ue pas dire croissant, d'ambitions imberbes qui s'élancent la tête haute, le cœur altier, à l'assaut de la Mode, cette espèce de princesse Tourandocte des Mille et Un jours pour qui chacun veut être le prince Calaf! Mais aucun ne devine l'énigme. Tous tombent dans la fosse du malheur, dans la boue du journal, dans les marais de la librairie. Ils glanent, ces mendiants, des articles biographiques, des tartines, des faits-Paris aux journaux, ou des livres commandés par de logiques marchands de papier noirci qui préfèrent une bêtise qui s'enlève en quinze jours à un chef-d'œuvre qui veut du temps pour se vendre. Ces chenilles, écrasées avant d'être papillons, vivent de honte et d'infamie, prêtes à mordre un talent naissant, sur l'ordre d'un pacha du Constitutionnel, de la Quotidienne, des Débats, au signal des libraires, à la prière d'un camarade jaloux, souvent pour un d'iner. Ceux qui surmontent les obstacles oublient les misères de leur début. Moi qui vous parle, j'ai fait pendant six mois des

ILLUSIONS PERBUES: U. GRAND HOWME DE PROV. A PARIS. 203 articles of j'aj mis la fleur de mou esprit pour un misérable qui les dissist de loi, quis our ces échantilons a passé rédécteur d'un feuilleton : il ne m'a pas pris pour collaborateur, il ne m'a pas même donné cent sous, je suis forcé de lui tendre la main et de loi serrer la sienne.

- Et pourquoi? dit fièrement Lucien.
- Je puis avoir besoin de mettre dix lignes dans son feuilleton. répondit froidement Lousteau. Enfin, mon cher, travailler n'est pas le secret de la fortune en littérature, il s'agit d'exploiter le travail d'autrui. Les propriétaires de journaux sont des entrepreneurs. nous sommes des maçons. Aussi plus un homme est médiocre, plus promptement arrive-t-il; il peut avaler des crapauds vivants, se résigner à tout, flatter les petites passions basses des sultans littéraires, comme un nonveau-venu de Limoges, Hector Merlin, qui fait déjà de la politique dans un journal du centre droit, et qui travaille à notre petit journal : je lui ai vu ramasser le chapeau tombé d'un rédacteur en chef. En n'offnsquant personne, ce garcon-là passera entre les ambitions rivales pendant qu'elle se battront. Vous me faites pitié. Je me vois en vous comme j'étais, et je suis sûr que vous serez, dans un ou deux ans, comme je suis. Vous croirez à quelque jalousie secrète, à quelque intérêt personnel dans ces conseils amers; mais ils sont dictés par le désespoir du daniné qui ne peut plus quitter l'Enfer. Personne n'ose dire ce que je vous crie avec la douleur de l'homme atteint au cœur et comme un autre Joh sur le fumier : Voici mes ulcères !
  - Lutter sur ce champ ou aillenrs, je dois lutter, dit Lucien.
- Sachez-le donc l'eprit Lousteau, cette lutte sera suis trève si vous avez du talent, car votre mielleure chance serait de n'en pas avair. L'austérité de votre conscience aujourd'luti pur fischira devant ceux l'ajui rous verrez votre succès earet les mains; qui, d'un mot, peuvent vous donner la vie et qui ne voudront pas le dire : car, croyez-mot, l'écrisian à la mode est plus finsolent, plus dur eurers les nouveaux-veus que ne l'est le plus brutal libraire. Où le libraire ne voit qu'une perte, l'auteur redoute un rival l'un vous éconduit, l'autre vous écraes. Pour faire de belles œutres, non pauvre enfant, vons paiserez à pleines plumées d'ouere dans votre ceurs la tendresse, la s'ève, l'énergie, et vous l'étalezer en passions, en sentiments, en phrases l'oui, vous écrirez au lieu d'agir, vous chauterez au lieu de conhabitre, vous sinnerz, vous

haîrez, vous vivrez dans vos livres; mais quand vous aurez réservé vos richesses pour votre style, votre or, votre pourpre pour vos personnages, que vous vous promènerez en guenilles dans les rues de Paris, heureux d'avoir lancé, en rivalisant avec l'État Civil, un être nommé Adolphe, Corinne, Clarisse, René, que vous aurez gâté votre vie et votre estomac pour donner la vie à cette création, vous la verrez calomniée, tralie, vendue, déportée dans les lagunes de l'oubli par les journalistes, ensevelie par vos meilleurs amis. Pourrez-vous attendre le jour où votre créature s'élancera réveillée par qui? quand? comment? Il existe un magnifique livre, le pianto de l'incrédulité. Obermann, qui se promène solitaire dans le désert des magasins, et que dès lors les libraires appellent ironiquement un rossignol : quand Pâques arrivera-t-il pour lui? personne ne le sait! Avant tout, essavez de trouver un libraire assez osé pour imprimer les Marguerites? Il ne s'agit pas de vous les faire paver. mais de les imprimer. Vons verrez alors des scènes curieuses.

Cette rude tirade, prononcée avec les accents divers des passions qu'elle exprimait, tomba comme une avalanche de neige dans le cœur de Lucien et y mit un froid glacial. Il demeura debout et si-lencieux pendant un moment. Enfin, son cœur, comme stimulé par l'horrible poésie des difficultés, éclas. Lucien serra la main de Lousteau, et lui cria : — Je triompherai!

— Bont dit le journaliste, encore un chrétien qui descend dans l'arène pour se litrer aux blets. Mon cher, il y a ce soir une premièrre représentation au Panorama-Dramatique, elle ne commencera qu'à huit heures, il est six heures, alleu mettre votre mellieur liabit, enfin soyec convenable. Venuer une premer. Je deneuer reu de La Harpe, au-dessus du café Servel, au quatrième étage. Nous passerons chez Daurist d'àbort. Vous persister, n'est-ce pas E Eh. blein, je vous ferai connaître ce soir un des rois de la librairie et quelques journalistes. Après le spectacle, nous souperons chez ma maîtress avec des annis, car notre diner ne peut pas compter pour un repas. Vous y trouverce Finet, le rédacteur en chef et le propriétaire de mon journal. Vous sexue le mot de Minette du Vaudetille: Le temps est un grand maigre? ch! blien, pour nous le hasard est aussi un grand mâigre, il flut le teutte.

- Je n'oublierai jamais cette journée, dit Lucien.

Munissez-vous de votre manuscrit, et soyez en tenue, moins à cause de Florine que du libraire.

### ILLUSIONS PERDUES; UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 205

La bonhomie de camarade, qui succédait au cri violent du poéte peignant la guerre littéraire, toucha Lucien tout aussi vivement qu'il l'avait été naguère à la même place par la parole grave et religieuse de d'Arthez. Animé par la perspective d'une lutte immédiate entre les hommes et lui, l'inexpérimenté jeune homme ne soupcouna point la réalité des malheurs moraux que lui dénoncait le journaliste. Il ne se savait pas placé entre deux voies distinctes. entre deux systèmes représentés par le Céuacle et par le Journalisme, dont l'un était long, honorable, sùr : l'autre semé d'écueils et périlleux, plein de ruisseaux fangeux où devait se crotter sa conscience. Son caractère le portait à prendre le chemin le plus court, en apparence le plus agréable, à saisir les moyens décisifs et rapides. Il ne vit en ce moment ancune différence entre la noble amitié de d'Arthez et la facile camaraderie de Lousteau. Cet esprit mobile aperçut dans le Journal une arme à sa portée, il se sentait habile à la manier, il la voulut prendre. Ébloui par les offres de son nouvel ami dont la main frappa la sienue avec un laissez-aller qui lui parut gracieux, pouvait-il savoir que, dans l'armée de la Presse, chacun a besoin d'ajuis, comme les généraux ont besoin de soldats ! Lousteau, lui voyant de la résolution, le raccolait en espérant se l'attacher. Le journaliste en était à son premier aun, comme Lucien à son premier protecteur : l'un voulait passer caporal , l'autre voulait être soldat.

Lucien revint joyensement à son hôtel, où il fit une toilette aussi soignée que le jour néfaste où il avait voulu se produire dans la loge de la marquise d'Espard à l'Opéra. Mais déjà ses habits lui allaient mieux, il se les était appropriés. Il mit son beau pantalon collant de couleur claire, de jolies bottes à glands qui lui avaient coûté quarante francs, et son habit de bal. Ses abondants et fins cheveux blonds, il les fit friser, parfumer, ruisseler en boucles brillantes. Son front se para d'une audace puisée dans le sentiment de sa valeur et de son avenir. Ses mains de femme furent soignées, leurs ongles en amande devinrent nets et rosés. Sur son col de satin noir, les blanches rondeurs de son menton étincelèrent. Jamais un plus joli jeune homme ne descendit la montagne du pays latin. Lucieu était beau comme un dieu grec. Il prit un fiacre, et fut à sept heures moins un quart à la porte de la maison du café Servel. La portière l'invita à grimper quatre étages en lui donnant des notions topographiques assez compliquées. Armé de ces renseigne-

ments, il trouva, non saus peine, nne porte ouverte au bout d'un long corridor obscur, et reconnut la chambre classique du quartier latiu. La misère des jeune gens le poursuivait là comme rue de Cluny, chez d'Arthez, chez Chrestien, partout l Mais, partout, elle se recommande par l'empreinte que lui donne le caractère du patient. Là cette misère était sinistre. Un lit en nover, sans rideaux, au bas duquel grimacait un méchant tapis d'occasion : aux fenêtres, des rideaux jaunis par la fumée d'une cheminée qui n'allait pas et par celle du cigare; sur la cheminée, une lampe Carcel donnée par Florine et encure échappée au Mont-de-Piété; puis, une commodé d'acaion terul, une table chargée de papiers, deux on trois plames ébouriffées là-dessus, pas d'autres livres que cenx apportés la veille ou pendant la journée : tel était le mobilier de cette chambre dénuée d'objets de valeur, mais qui offrait un ignoble assemblage de mauvaises bottes bàillant dans un coin, de vieilles chaussettes à l'état de dentelle : dans un autre, des cigares écrasés, des mouchoirs sales, des chemises en deux volumes, des cravates à trois éditions. C'était enfiu un bivouac littéraire meublé de choses négatives et de la plus étrange nudité qui se puisse imaginer. Sur la table de nuit, chargée des livres lus pendant la matinée, brillait le rouleau rouge de Fumade. Sur le manteau de la cheminée erraient un rasoir, une paire de pistolets, une boîte à cigares. Dans un panneau, Lucien vit des fleurets croisés sous un masque. Trois chaises et deux fautenils, à peine dignes du plus méchant hôtel garni de cette rue, complétaient cet ameublement. Cette chambre, à la fois sale et triste, apponcait une vie sans repos et sans dignité : on v dormait. on y travaillait à la hâte, elle était habitée par force, on éprouvait le besoin de la quitter. Quelle différence entre ce désordre cynique et la propre, la décente misère de d'Arthez?... Ce conseil enveloppé dans un souvenir, Lucien ne l'écouta pas, car Étienne lui fit une plaisanterie pour masquer le nu dn Vice.

 Voilà mon chenil, ma grande représentation est rue de Bondy, dans le nouvel appartement que notre droguiste a meublé pour Florine, et que nous inaugurons ce soir.

Étienne Lousteau avait un pantalon noir, des bottes blen cirées, un liabit boutonié jusqu'au cou; sa chemise, que Flurine devait sans donte lui changer, était cachée par un col de velours, et Il brossait son chaneau pour lui donner l'apparence du neuf.

<sup>-</sup> Partous, dit Lucien,

### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 207

 Pas encore, j'attends un libraire pour avoir de la monnaie, ou jouera peut-être. Je n'ai pas un liard; et, d'ailleurs, il me fauț des gants.

En ce moment les deux nouveaux amis entendirent les pas d'un homme dans le corridor.

- C'est Ini, dit Lousteau. Yous allez voir, mon cher, la tournure que prend la Providence quand elle se manifeste aux poètes. Avant de coutempler dans sa gloire Dauriat le libraire fashionable, vous aurez vu le libraire du quai des Augustins, le libraire escompteur, le marchand de ferraille littéraire, le Normand ex-vendeur de salade. Arrivez done, vieux Tartare? et al. Lousteau.
- Me voilà, dit nne voix fèlée comme celle d'nne cloche cassée.
- Avec de l'argent?
- De l'argent? il n'y en a plus en librairie, répondit un jeune homme qui entra en regardant Lucien d'un air enrieux.
- Vous me derez ciuquante francs d'abord, reprit Loustean. Pais voici deux ecemplaires d'un voage en Égypte qu'ou dit une merveille, il y foisonne des gravures, il se vendra: Finot a été payé pour deux articles que je dois faire, Itom, deux des dernilers ronnans de Victor Ducrage, on auteur illustre au Marais. Item, deux exemplaires du second ouvrage d'un commençant, Paul de Kock, qui travaille dans le même gener. Item, deux d'issuit de Dole, un joil ouvrage de province. En tout ceut francs, au pris fort. Ainsi vous me d'exec ceut francs, uno peut li Barbet.

Barbet regarda les livres en en examinant les tranches et les couvertures avec soin.

- Oh! ils sont dans un état parfait de conservation, s'écria Lousteau. Le Voyage n'est pas coupé, ni le Paul de Koek, ni le Ducange, ni célui-à sur la cheminée, Considérations sur la symbotique, je vous l'abandoune, le mythe est si enunyeux, que je le donne pour ne pas en vois sortir des milliers de mites.
  - Eh! bien, dit Lucien, comment ferez-vons vos articles?
- Barbet jeta sur Lucien un regard de profond étonnement, et reporta ses yeux sur Étienne en ricanant : — On voit que monsieur n'a pas le maiheur d'être homme de lettres.
- Non, Barbet, non. Monsieur est un poète, nn grand poète qui enfoncera Canalis, Béranger et Delavigne. Il ira loin, à moins qu'il ne se jette à l'eau, encore irait-il jusqu'à Saint-Cloud.

— Si j'avais un conseil à donner à mousieur, dit Barbet, ce serait de laisser les vers et de se mettre à la prose. On ne vent plus de vers sur le quai.

Barbet avait une méchante redingote boutonnée par un seul bouton, son col était gras, il gardait son chapean sur la tête, il portait des souliers, son gilet entr'ouvert laissait voir une bonne grosse chemise de toile forte. Sa figure ronde, percée de deux yeux avides, ne manquait pas de bonhomie; mais il avait dans le regard l'inquiétude vague des gens habitués à s'entendre demauder de l'argent et qui en ont, Il paraissait rond et facile, tant sa finesse était cotonnée d'embonpoint. Après avoir été commis, il avait pris depuis deux ans une misérable petite boutique sur le quai, d'où il s'élancait chez les journalistes, chez les auteurs, chez les imprimeurs, y achetaut à bas prix les livres qui leur étaieut donnés, et gagnant ainsi quelque dix ou vingt francs par jonr. Riche de ses économies, il flairait les besoins de chacnn, il espionnait quelque bonne affaire, il escomptait au taux de quinze on vingt pour cent, chez les auteurs gênés, les effets des libraires anxquels il allait le lendemain acheter, à prix débattus au comptant, quelques bons livres demandés: puis il leur rendait leurs propres effets au lien d'argent. Il avait fait ses études, et son instruction lui servait à éviter soigueusement la poésie et les romans modernes. Il affectionnait les petites entreprises, les livres d'utilité dont l'entière propriété coûtait mille francs et qu'il pouvait exploiter à son gré, tels que l'Histoire de France mise à la portée des enfants. la Tenue des tivres en vingt teçons, la Botanique des jeunes filles. Il avait laissé échapper déjà deux on trois bons livres, après avoir fait revenir vingt fois les auteurs chez lui, saus se décider à leur acheter leur manuscrit. Quand on lui reprochait sa couardise, il montrait la relation d'un fameux procès dont le manuscrit, pris dans les journaux, ne lui coûtait rien, et lui avait rapporté deux on trois mille francs.

Barbet était le libraire treubleur, qui vit de noix et de pain, qui souscrit pen de hilbets, qui grappille sur les factures, les rédnit, colporte lui-même aes livres ou ne sait où, mais qui les place et se les fait payer. Il était la terreur des imprimeurs, qui ne savaient comment le prendre : il les payait sous escompte et roguait leurs factures en devinant des besoins urgents; puis il ne se servait plus de ceux qu'il avait étrillés, en craiguant quelque piége.

# ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 209

- Hé! bien, continuons-nous nos affaires? dit Lousteau.
- Eh! mon petit, dit familièrement Barbet, j'ai daus ma boutique six mille volumes à vendre. Or, selon le mot d'un vieux libraire, les livres ne sont pas des francs. La librairie va mal.
- Si vous allier dans sa boutique, mon cher Lucien, dit Etienne, vous trouveries zur un comptoir en bosi de chiëno, qui vient de la vente après fuillier de quelque marchand de vin, une chandelle mon mouchée, elle se consume alors moins vité. A peine échair plar cette lueur anonque, vous apercevire des casiers vit des. Pour garder ce néant, un petit garçon en veste bleue souffle dans sest deigst, bat la semelle, on se brasee comme un cocher de fiaçre sur son siège. Regardez? pas plus de livres que je n'en ai fci. Personue ne peut deviner le commerce qui se fait b.
- Voici un billet de cent francs à trois mois, dit Barbet qui ne put s'empécher de sourire en sortant un papier timbré de sa poche, et j'emporterai vos bioquints. Voyez-vous, je ne peux plus donner d'argent comptant, les ventes sont trop difficiles. J'ai peusé que vous aviez besoin de moi, j'étais sans le sou, j'ai souscrit un effet pour vous obliger, car je n'aime pas à donner ma signature.
- Ainsi, vous voulez encore mon estime et des remerciments?
   dit Lousteau.
- Quoiqu'on ne paye pas ses billets avec des sentiments, je les accenterai tout de même, répondit Barbet.
- Mais il me faut des gants, et les parfumeurs auront la licheic de refuser votre papier, dit Lousseau. Tenez, voils une superbe grauvre, la, dans le premier tiroir de la commode, elle vaut quatres-ingts france, elle est avant la lettre et après l'article, car j'en ai fait un assez bouffon. Il y avait à mordre sur l'hippocrate refusant les présents d'Artaxerrès. Hein l'ettle belle planche convient à tons les médécins qui refuseut les dons exagérés des startepes pariséens. Vous trouverez encore sous la gravure une trentaine de ronances. Allons, premez le tout, et donner-unei quarante francs.
- Quarante francs l'dit le libraire en jetant un cri de poule effravée, tout au plus vingt. Encore puis-je les perdre, ajouta Barbet.
  - Où sont les vingt francs? dit Lousteau.
- Ma foi, je ne sais pas si je les ai, dit Barbet en se fouillant. Les voilà, Vous me dépouillez, vous avez sur moi un ascendant...

### 210 IL LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

- Allons, partons, dit Lousteau qui prit le manuscrit de Lucien et fit un trait à l'encre sous la corde.
  - Avez-vous encore quelque chose? demanda Barbet.
- Rien, mon petit Shylock. Je te ferai faire une affaire excellente (où tu perdras mille écus, pour t'apprendre à me voler ainsi), dit à voix basse Étienne à Lucien.
  - Et vos articles? dit Lucieu en roulant vers le Palais-Royal.
- Babl vous ne savez pas comment cela se bâcle. Quant au Voyage en Égypte, J'ai ouvert le livre et lu des endroits çà et la sans le couper, J'y ai découvert onze fautes de français. Je feral une colonne en disant que si l'auteur a appris le hagage des canards gravés sur les callious égyptiens appelés des oblétiques, il ne connaît pas sa langue, et je le lui prouverai. Je dirai qu'au lieu de nous parler d'histoire naturelle et d'autiquités, il aurait dù ne s'occuper que de l'avenir de l'Égypte, du progrès de la civilisation, des moyens de rallier l'Égypte à la France, qini, après l'avoir conquise et perdue, peut se l'attoire eucore par l'asceudant moral. 1.b-dessus une tartine patriotique, le tout entrelardé de tirades sur Marseille, sur le Levant, sur notre commerce.
  - Mais s'il avait fait cela, que diriez-vous?
- Hé! bien, je dirais qu'au lieu de nous ennuver de politique, il aurait dû s'occuper de l'Art, nous pejudre le pays sous son côté pittoresque et territorial. Le critique se lamente alors. La politique, dit-il, nous déborde, elle nous ennuie, ou la trouve partout. Je regretterais ces charmants voyages où l'on nous expliquait les difficultés de la navigation , le charme des débouquements , les délices du passage de la Ligne, enfin ce qu'ont besoin de savoir ceux qui ne vovageront iamais. Tout en les approuvant, on se moque des voyageurs qui célèbreut comme de grands événements un oiseau qui passe, un poisson volant, une pêche, les points géographiques relevés, les bas-fonds reconnus. On redemande ces choses scientifiques parfaitement inintelligibles, qui fascinent comme tout ce qui est profond, mystérieux, incompréheusible. L'abonné rit, il est servi. Quant aux romans, Florine est la plus grande liseuse de romans qu'il y ait au monde, elle m'en fait l'analyse, et je broche mon article d'après son opinion. Quand elle a été ennuyée par ce qu'elle nomme les phrases d'auteur, je prends le livre en considération, et fais redemander un exemplaire au libraire uni l'envoie, enchanté d'avoir un article favorable.

#### ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 211

- Bon Dieu! mais la critique, la sainte critique! dit Lucien imbu des doctrines de son Génacle.
- Mon cher, dit Lousteuu, la critique est une brosse qui un peut pas s'employers ur les tofices légères, où elle emporterait tout. Écoutez, Lisissons la le métier. Voyez-vous cette marque? Ini dit-ilen lui montrant le mauuscrit des Marquerites. J'ai uni par un peud'eucre votre corde au papier, Si Dauriat lit votre manuscrit, il lui sera certes iun essible de remettre la corde exactement. Anist votre manuscrit est comme seelle. Cect n'est pas inutile pour l'expérience que vous voulez faire. Encore, remarquez que vous n'arrierez pas, seul et sans parrair, dans cette boutique, comme ces petits jeunes gens qui se présentent chez dit libraires avant d'en trouver un oui leur réviente une chaise...

Lucien avait éprouvé déjà la vérité de ce détail. Lousteau paya le diacre en lei donnant trois francs, an grand ébahissement de Lucien surpris de la prodigalité qui succédait à tant de misère. Puis les deux auis entrèrent dans les Galeries de Bois, où trônait alors la Librairie dite de Nouveautés.

A cette époque, les Galeries de Bois constituaient une des curiosités parisiennes les plus illustres. Il n'est pas inutile de peindre ce bazar ignoble: car, bendant trente-six ans, il a joué dans la vie narisienne un si grand rôle, qu'il est peu d'hommes âgés de quarante ans à qui cette description, incrovable pour les jeunes gens, ne fasse encore plaisir. En place de la froide, haute et large galerie d'Orléans, espèce de serre sans fleurs, se trouvaient des baraques, ou, pour être plus exact, des huttes en planches, assez mal couvertes, petites, mal éclairées sur la cour et sur le jardin par des jours de souffrance appelés croisées, mais qui ressemblaient aux plus sales ouvertures des guinguettes bors barrière. Une triple rangée de boutiques y formait deux galeries, hautes d'environ douze pieds. Les boutiques sises au milieu donnaient sur les deux galeries dout l'atmosphère leur livrait uu air méphitique, et dont la toiture laissait passer peu de jour à travers des vitres toujours sales. Ces alvéoles avaient acquis un tel prix par sulte de l'affluence du monde. que malgré l'étroitesse de certaines, à peine larges de six pieds et longues de huit à dix, leur location coûtait mille écus. Les boutiques éclairées sur le jardin et sur la cour étaient protégées par de petits treillages verts, peut-être pour empêcher la foule de démolir, par son contact, les niurs en mauvais plâtras qui formaient le derrière

des magasius. Là donc se trouvalt un espace de deux ou trois pieds où végétaient les produits les plus bizarres d'une botanique inconnue à la science, mêlés à ceux de diverses industries non moins florissantes. Une maculature coiffait un rosier, en sorte que les fleurs de rhétorique étaient embaumées par les fleurs avortées de ce jardin mal soigné, mais fétidement arrosé. Des rubans de toutes les couleurs on des prospectus fleurissaient dans les feuillages, Les débris de modes étouffaient la végétation : vous trouviez un nœud de rubans sur une touffe de verdure, et vous étiez déen dans vos idées sur la fleur que vous veuiez admirer en apercevant une come de satin qui figurait un dalhia. Du côté de la cour, comme du côté du jardin. l'aspect de ce palais fantasque offrait tout ce que la saleté parisienne a produit de plus bizarre : des badigeonages lavés, des plâtras refaits, de vieilles peintures, des écriteaux fantastiques. Enfin le public parisien salissait énormément les treillages verts , soit sur le jardin, soit sur la cour. Ainsi, des deux côtés, une bordure infame et nauséabonde semblait défendre l'approche des Galeries aux gens délicats; mais les gens délicats ne reculaient pas plus devant ces horribles choses que les princes des contes de fées ne reculent devant les dragons et les obstacles interposés par un mauvais génie entre eux et les princesses. Ces Galeries étaieut comme auiourd'hui percées au milieu par un passage, et comme aujourd'hui l'on y pénétrait encore par les deux péristyles actuels commencés avant la Révolution et abandonnés faute d'argent. La belle galerie de pierre qui mêne au Théâtre Français formait alors un passage étroit d'une hauteur démesurée et si mal couvert qu'il y pleuvait souvent. On la nommait Galerie - Vitrée, pour la distinguer des Galeries-de-Bois, Les toitures de ces bouges étaient toutes d'ailleurs en si mauvais état, que la Maison d'Orléans eut un procès avec un célèbre marchand de cachemires et d'ésoffes qui, pendant une nuit, trouva des marchandises avariées pour une somme considérable. Le marchand cut gain de cause. Une double toile goudronnée servait de converture en quelques endroits. Le sol de la Galerie-Vitrée, où Chevet commenca sa fortune, et celui des Galeries-de-Bois étaient le sol naturel de Paris, augmenté du sol factice amené par les bottes et les sonliers des passants. En tout temps, les pieds heurtaient des montagnes et des vallées de boue durcie, incessamment balavées par les marchands, et qui demandaient aux nouveaux-venus une certaine habitude pour y marcher.

### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 213

Ce sinistre amas de crottes, ces vitrages encrassés par la pluie et par la poussière, ces huttes plates et couvertes de haillons au dehors, la saleté des murallles commencées, cet ensemble de choses qui tenait du camp des Bohémiens, des baraques d'une foire, des constructions provisoires avec lesquelles on entoure à Paris les monuments qu'on ne bâtit pas, cette physionomie grimaçante allait admirablement aux différents commerces qui grouillaient sous ce hangar impudique. effronté, plein de gazouillements et d'une gajeté folle, cù, depuis la Révolution de 1789 jusqu'à la Révolution de 1830, il s'est fait d'immenses affaires. Pendant vingt années, la Bourse s'est teune en face, au rez-de-chaussée du Palais. Ainsi, l'opinion publique, les rémutations se faisaient et se défaisaient là, aussi bien que les affaires politiques et financières. On se donnait rendez-vous dans ces galeries avant et après la Bourse. Le Paris des banquiers et des commercants encombrait souvent la cour du Palais-Royal, et refluait sous ces abris par les temps de pluie. La nature de ce bâtiment, surgi sur ce point on ne sait comment, le rendait d'une étrange sonorité. Les éclats de rire y foisonnaient, il n'arrivait pas nne querelle à un bout qu'on ne sût à l'autre de quoi il s'agissait. Il n'y avait là que des libraires, de la poésie, de la politique et de la prose, des marchandes de modes, enfin des filles de joie qui venaient seulement le soir. Là fleurissaient les nouvelles et les livres, les ieunes et les vieilles gloires, les conspirations de la Tribune et les niensorges de la Librairie. Là se vendaient les nouveautés au public, qui s'obstinait à ne les acheter que là. Là se sont vendus dans une senle soirée plusienrs milliers de tel ou tel pamphlet de Paul-Louis Courier, ou des Aventures de la fille d'un roi. A l'époque où Lucien s'y produisait, quelques boutiques avaient des devantures, des vitrages assez élégants: mais ces boutiques appartenaient aux rangées donnant sur le jardin ou sur la cour. Jusqu'au jour où périt cette étrange colonie sous le marteau de l'architecte Fontaine, les bontiques sises entre les deux galeries furent entièrement onvertes, soutennes par des piliers comme les boutiques des foires de province, et l'œil plongeait sur les deux galeries à travers les marchandises ou les portes vitrées. Comme il était impossible d'y avoir du feu, les marchands n'avaient que des chaufferettes et faisaient eux-mêmes la police du feu, car une imprudence pouvait enflammer en un quart d'heure cette république de planches desséchées par le soleil et comme euflammées déjà par la prostitution,

### 214 II. LIVRE SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

encombrées de gaze, de mousseline, de papiers, quelquefois ventilées par des courants d'air. Les boutiques de modistes étaient pleines de chapeaux inconcevables, qui semblaient être là moins pour la vente que pour l'étalage, tous accrochés par centaines à des broches de fer terminées en champignon, et pavoisant les galeries de leurs mille couleurs. Pendant vingt ans, tous les promeneurs se sont demandé sur quelles têtes ces chapeaux poudreux achevaient leur carrière. Des ouvrières généralement laides, mais égrillardes, raccrochaient les femmes par des paroles astucieuses, suivant la coutume et avec le langage de la Halle. Une griscite dont la langue était aussi déliée que ses yeux étaient actifs, se tenait sur un tabonret et harcelait les passants : -- Achetez-vous un joli chapeau , madame? - Laissez-moi done vous vendre quelque chose, monsieur? Leur vocabulaire fécond et pittoresque était varié par les inflexions de voix, par des regards et par des critiques sur les passants. Les libraires et les marchandes de modes vivaient en bonne intelligence. Dans le passage nommé si fastueusement la Galerie Vitrée. se trouvaient les commerces les plus singuliers. Là s'établissaient les ventrilognes, les charlatons de toute espèce, les spectacles où l'on ne voit rien et ceux où l'on vous moutre le monde entier. Là s'est établi pour la première fois un homme qui a gagné sept ou huit cent mille francs à parcourir les foires. Il avait pour enseigne un soleil tournant dans un cadre noir, autour duquel éclataient ces mots écrits en rouge : Ici l'homme voit ce que Dieu ne saurait voir. Prix : deux sous. L'aboyeur ne vous admettait jamais senl, ni jamais plus de deux. Une fois entré, vous vous trouviez nez à nez avec une grande glace. Tout à coup une voix . qui eût épouvanté Hoffmann le Berlinois, partait comme une mécanique dont le ressort est poussé. « Yous voyez là, messieurs, co » que dans tonte l'éternité Dieu ne saurait voir, c'est-à-dire votre « semblable. Dieu n'a nas son semblable l « Vous vous en alliez honteux sans oser avouer votre stupidité. De toutes les petites portes partaient des voix semblables qui vons vantaient des Cosmoramas. des vues de Constantinople, des spectacles de marionnettes, des automates qui jonaient aux échecs, des chiens qui distingnaient la plus belle femme de la société. Le ventriloque Fitz-James a fleuri là dans le café Borel avant d'aller mourir à Montmartre, mêlé aux élèves de l'École Polytechnique. Il y avait des fruitières et des marchandes de bouquets, un fameux tailleur dont les broderies

216 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

es hals si célèries qui se donnent aujourd'hui. C'était horrible et gi. La chair échaine des équales et des gorges étincials it au milieu des vétemens d'hommes presque toujours sombres, et produsiait les plus maguifiques oppositions. Le brouhaid des voix et le bruit de la promesade formait un murmure qui s'entendait dès le milieu du jardin, comme une basse continue brodée des éclats de rire des filles ou des ris de quelque rare dispute. Les personnes comme il faut, les hommes les plus marquants y étaient coudoyés par des gens à figure pathibulair. Ces moustreux assemblages avaient je ne sais quoi de piquant, les hommes les plus insensibles écient émus. Aust tout Paris est-il veu la jisuyà ud erinei mo-ment; il s'y est promené sur le plancher de hois que l'architecte a fait au-dessus des caves pendant qu'il les bâtissait. Des regrets immeness et unanimes ont àccompagné la chute de ces ignobles mor-ceux de hois.

Le libraire Ladvocat s'était établi dopuis quelques jours à l'angle du passage qui paratgacit ces glacieres par le miliar, devant Dauriat, jeune homme unaintenant oublié, mais audacienx, et qui défricha la route où brilla depuis son concurrent. La boutique de Dauriat se trouvait sur une des rangées donnant sur le jardin, et celle de Ladvocat était sur la cour. Divisée en deux parties, la boutique de Dauriat offrait un vaste magasin à sa librairie, et l'autre portion his servait de cabinet. Lucien, qui venait là pour la première fois le soir, fut étourdi de cet àspect, auquel ne résistaient pas les provinciaux ni les jeunes gens. Il perdit bientôt son introducteur.

— Si tu étais beau comme ce garçon-là, je te donnerais du retour, dit une créature à un vieillard en lui moutrant Lucien.

Lucieu devint honteux comme le chien d'un avengle, il suivit le torreut dans un état d'hébétement et d'excitation difficite à décrire. Harrelé par les regards des formes, sollicité par des rondeurs blanches, par des gorges audacieuses qui l'éblouissaient, il se raccrochait à son manuscrit qu'il serrait pour qu'on ne le lui volât point, l'innoceut l

-- Hel bien , monsieur , cria-t-il en entant pris par un bras et croyant que sa poésie avait alléché quelque auteur.

Il reconnut son ami Lousteau qui lui dit : — Je savais bien que vous finiriez par passer là l

Le poète était sur la porte du magasin où Lousteau le fit entrer, et qui était plein de geus attendant le moment de parler au Sultan ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 217 de la librairie. Les imprimeurs, les papetiers et les dessinateurs, groupés autour des commis, les questionnaient sur des affaires en train ou qui se méditaient.

 Tenez, voilà Finot, le directeur de mon journal; il cause avec un jeune homme qui a du taleut, Félicien Vernou, un petit drôle méchant comme une maladie secrète.

— Hé! bien, tu as une première représentation, mou vieux, dit Finot en venant avec Vernou à Lousteau. J'ai disposé de la loge,

### - Tu l'as vendue à Braulard?

- Eh! bien, après? tu te ferra placer. Que viens-tu demander à Dauriat? Ah! il est convenu que nous pousserous Paul de Kock, Dauriat en a pris deux cents exemplaires et Victor Ducange lui refuse un roman. Dauriat veut, dit-il, faire un nouvel auteur dans le même cener. Tu mettras Paul de Kock au-dessus de Ducano.
  - Mais j'ai une pièce avec Ducange à la Gaieté, dit Lousteau.
     Hé! bien, tu Jui diras que l'article est de moi, le serai censé
- Hé! bien, tu lui diras que l'article est de moi, je serai censé l'avoir fait atroce, tu l'auras adouci, il te devra des remerchments.
- Ne pourrais-tu me faire escompter ce petit bon de cent francs par le caissier de Dauriat? dit Étienne à Finot. Tu sais! nous soupons ensemble pour inaugurer le nouvel appartement de Florine.
- Ahl oui, tu nous traites, dit Finot en ayant l'air de faire un effort de mémoire. Hel bien, Gausson, dit Finot en prenant le billet de Barbet et le présentant au caissier, donnez quatre-vingt-dix fraues pour moi à cet homme-B. Endosse le billet, mon vieux ?
- Lousteau prit la plume du caissier pendant que le caissier comptait l'argent, et signa. Lucien, tout yeux et tout oreilles, ne perdit pas une syllabe de cette conversation.
- —Ce n'est pas tout, mon cher ami, reprit Étienne, je ne te dis pas merci, c'est entre nous à la vie à la mort. Je dois présenter monsieur à Dauriat, et tu devrais le disposer à nous écouter.
  - De quoi s'agit-il? demanda Finot,
  - D'un recueil de poésies, répondit Lucien.
  - Ah l dit Finot en faisant un haut-le-corps.
- Monsieur, dit Veruou en regardant Lucien, ne pratique pas depuis long-temps la librairie, il aurait déjà serré son manuscrit dans les coins les plus sauvages de son domicile.

En ce moment un beau jenne homme, Émile Blondet, qui ve-

nait de débuter au journal des Débats par des articles de la plus grande portée, entra, donna la main à Finot, à Lousteau, et salwa légèrement Vernou.

- .- Viens souper avec nons, à minuit, chez Florine, lui dit Lousteau.
  - J'en suis, dit le jeune homme. Mais qu'y a-t-il?
- Ah l il y a , dit Lousteau , Florine et Matifat le droguiste;
  Du Bruel, l'auteur qui a donné un rôle à Florine pour son début ;
  un petit vieux , le père Cardot et son gendre Camusot; puis Finol...

  Fai-il les choses convenablement, ton droguiste?
  - Il ne nous donnéra pas de drogues, dit Lucien.
- Monsieur a beaucoup d'esprit, dit sérieusement Blondet en regardant Lucien. Il est du souper, Lousteau?
   Oui.
  - Nous rirons bien.
  - Lucien avait rougi jusqu'aux oreilles,
- --- En as-tu pour long-temps, Dauriat? dit Blondet en frappant à la vitre qui donnait au-dessus du bureau de Dauriat.
  - Mon ami, je snis à toi.
- Bon, dit Lousteau à son proifég. Ce jeune homme, presque aussi jeune que vous, est aux Débats. Il est un des princes de la critique : il est redouté, Dauriat viendra le cajoler, et nous pourrous alors dire notre afaire au Pacha des vignettes et de l'imprimerie. Autrement, à daize heures notre tour ne serait pas venu. L'audience se grossira de moment en noment.

Lucieu et Lousteau s'approchèrent alors de Blondet, de Finot, de Vernou, et allèrent former uu groupe à l'extrémité de la boutique.

- Que fait-il? dit Blondet à Gabusson, le premier commis qui se leva pour venir le saluer.
- Il achète un journal hebdomadaire qu'il veut restaurer afin de l'opposer à l'influence de la Minerve qui sert trop exclusivement Eymery, et au Conservateur qui est trop aveuglément romantique.
  - --- Pavera-t-il bien?
  - Mais comme toujours... trop! dit le caissier.

En ce moment un jeune homme entra, qui venait de faire parraitre un magnifique roman, vendu rapidement et conronné par le plus beau succès, un roman dont la seconde édition s'imprimait ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 219
pour Pauriat. Ce jenne homme, doué de cetté tournure extraordinaire et bizarre qui signale les natures artistes, frappa vivement Lucien.

— Voià Nathan, dit Lousteau à l'oreille du poète de province. Nathan, malgré la sauvage fierté de sa physionomie, alors dans toute sa jeunesse, aborda les journalistes chapeau bas, et se tint presque humble devant Blondet qu'il ne connaissait encore que vue. Blondet et Finot gardérent leurs chapeaux sur la tête.

- Monsieur, je suis heureux de l'occasion que me présente le hasard...
- Il est si troublé, qu'il fait un pléonasme, dit Félicien à Lousteau.
- ... de vous peindre ma reconnaissance pour le bel article que vous avez bien voulu me faire au journal des Débats. Vous êtes pour la moitié dans le succès de mon Jivre.
- Non, mon cher, non, dit Blondet d'un air où la protection se cachait sous la bonhomie. Yous avez du talent, le diable m'emporte, et je suis enchauté de faire votre connaissance.
- Comme votre article a paru, je ne poraltrai plus être le flatteur du pomorior nous sommes maintenau à l'aise via-k-it l'un de l'autre. Voulce-t-ous me faire l'honoueur et le plaisir de diner avec moi demain ? Hoot en sera. Lousteau, mon vieux, tu ue me réfusera pas l'ajoux Nahm en domant une poignée de main à Étiente. Als 'vous étes dans un beau chemin, monsieur, dit-il à Blondet, vous continuez les Dussault, les Fiérée, les Geoffori ! Hoffmana a parlé de vous à Claude Vignon, son élève, un de mes amis, et loi a dit qu'il mourrait tranquille, que le journal des Débats vivrait éternellement. On doit vous paré rénormément?
- Cent fraucs la colonne, reprit Blondet. Ce prix est peu de chose quand on est obligé de lire les livres, d'en lire cent pour en trouver un dont on peut s'occuper, comme le vôtre. Votre œuvre m's fait plaisir, parole d'houneur.
- Et il lui a rapporté quinze cents francs, dit Lousteau à Lucien.
- Mais vous faites de la politique? reprit Nathan.
  - Oui, par-ci par là, répondit Blondet.

Lucien, qui se trouvait là comme un embryon, avait admiré le livre de Nathan, il révérait l'auteur à l'égal d'un Dieu, et il fut stupide de tant de làcheté devant ce critique dont le nom et la portée lui

étaient inconnus. - Me conduirals-je jamais ainsi? faut-il donc abdiquer sa dignité! se dit-il. Mets donc ton chapean, Nathan? tu as fait un beau livre et le critique n'a fait qu'un article. Ces pensées lui fouettaient le sang dans les veines. Il apercevait, de moment en moment, des jeunes gens timides, des auteurs besogneux qui demandaient à parler à Dauriat ; mais qui, voyant la boutique pleine, désespéraient d'avoir audience et disaient en sortant : - Je reviendrai. Deux ou trois hommes politiques causaient de la convocation des Chambres et des affaires publiques au milieu d'un groupe composé de célébrités politiques. Le journal hebdomadaire duquel traitait Dauriat avait le droit de parler politique. Dans ce temps les tribunes de papier timbré devenaient rares. Un journal était un privilége aussi couru que celui d'un théâtre. Un des actionnaires les plus influents du Constitutionnel se tronvait au milieu du groupe politique. Lousteau s'acquittait à merveille de son office de cicérone, Aussi, de phrase en phrase, Dauriat grandissait-il dans l'esprit de Lucien, qui voyait la politique et la littérature convergeant dans cette boutique. A l'aspect d'un poète éminent y prostituant la muse à un journaliste, y humiliant l'Art, comme la Fenime était humiliée, prostituée sous ces galeries ignobles, le grand homine de province recevait des enseignements terribles. L'argent! était le mot de toute énigme. Lucien se sentait seul, inconnu, rattaché par le fil d'une amitié donteuse au succès et à la fortune. Il accusait ses tendres, ses vrais amis du Cénacle de lui avoir peint le monde sous de fausses couleurs, de l'avoir empêché de se jeter dans cette mêlée, sa plume à la main. - Je serais déjà Blondet, s'écria-t-il en lui-même. Lousteau, qui venait de crier sur les sommets du Luxembourg comme un aigle blessé, qui lui avait paru si grand, n'eut plus alors que des proportions minimes. Là, le libraire fashionable, le moven de toutes ces existences, lui parut être l'homme important. Le poète ressentit, son mannscrit à la main, une trépidation qui ressemblait à de la peur. Au milieu de cette boutique, sur des piédestaux de bois peint en marbre, il vit des bustes, celui de Byron, celui de Gœthe et celui de monsieur de Canalis, de qui Dauriat espérait obtenir un volume, et qui, le jour où il vint dans cette boutique, avait pu mesurer la bauteur à laquelle le mettait la Librairie. Involontairement, Lucien perdait de sa propre valeur, son courage faiblissait, il entrevoyait quelle était l'influence de ce Danriat sur sa destinée et il en attendait impatienunent l'apparition.

#### ILLUSIONS PERBUES : UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 221

- Hél bien, mes enfants, dit un petit homme gros et gras à figure assez semblàble à celle d'un proconsol romain, mais adoucie par un air de bonhomie auquel se prenaient les gens superficiels. Me voils propriétaire du seul journal hebdomadaire qui pût être achté et oui a deux mille abonnés.
- Farcenr! le Timbre en accuse sept cents, et c'est déjà bien joli, dit Blondet.
- Ma parole d'honneur la plus sacrée, il y en a douze cents. J'ai dit deux mille, ajouta-t-il à voix basse, à cause des papetiers et des imprimeurs qui sont là. Je te croyais plus de tact, mon petit, reprit-il à laute voix.
  - Prenez-vons des associés? demanda Finot.
- C'est selon, dit Dauriat. Yeux-tu d'un tiers pour quarante mille francs?
- Ça va, si vous acceptez pour rédacteurs Émile Blondet que voici, Claude Vignon, Scribe, Théodore Leclercq, Félicien Vernou, Jay, Jouy, Lousteau...
- Et pourquoi pas Lucien de Rubempré? dit hardiment le poète de province en interrompant Finot.
  - Et Nathan? dit Finot en terminant.
- Et pourquoi pas les gens qui se promènent? dit le libraire en fronçant le sourcil et se tournant vers l'auteur des Marguerites. A qui ai-je l'honneur de parler? dit-il en regardant Lucien d'un air impertinent.
- Un moment, Dauriat, répondit Lousteau. C'est moi qui vous amèné monsieur. Pendant que Finot réfléchit à votre proposition, écoutez-moi.

Lucien eut sa chemise mouillée dans le dos en voyant l'air froid et mécontent de ce redoutable Visir de la librairie, qui tutoyait Finot quoique Finot lui dit vous, qui appelait le redouté Blondet mon petit, qui avait tendu royalement sa main à Nathan'en lui faisant un signe de familiarité.

— The nouvelle fillier, mon peitt, s'écris Durria! Mais, tu le sais, j'di onre cents manuscris! 10 un, nessieurs, cria-rell, on un'a offert onze cents manuscrist, denandez à Gabusson? Enfin j'aurai bientôt besoin d'une administration pour régir le dépôt des manuscrits, on bureau de Letture pour les casaminer ; il y aura des s'ânces pour voter sur leur mérite, avec des jetous de présence, et un Secrétaire Perspétuel pour me présenter des rapports. Ce seya la succursale de Perspétuel pour me présenter des rapports. Ce seya la succursale de l'autre de la l'autre de l'autr

## 222 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

l'Académie française, et les académicieus seront mieux payés aux Galeries de Bois qu'à l'Institut.

- C'est une idée, dit Blondet.
- Um mauvaise idée, reprit Dauriat, Mon affaire n'est pas de procéder au dépouillement des éturchations de ceut d'entre vous qui se mettent littérateurs quand ils ne peuvent étre ui capitalistes, ni loutiers, ni caporaux, ni domestiques, ni administrateurs, ni huissiers! On n'entre ici qu'avec une réputation faite! Devenez célèbre, et vous y trauverce des flots d'or. Voils trois grands houmes de ma foçon, j'ai fait trois ingrats! Nathan parié est xi mille france pour la seconde chition de son livre qui m'a coûté trois mille france d'articles et ne m'à pas rapport êmille france. Les deux articles de Blondet, je les ai payés mille francs et un diner de cinq cents francs...
  - Mais, monsieur, si tous les libraires disent ce que vous dites, comment peut-on publier un premier livre ? demanda Lucien aux yeux de qui Blondet perdit énormément de sa valeur quand il apprit le chiffre auquel Dauriat devait les articles des Débats.
- Cela ne me regarde pas, dit Dauriat en plongeant un regard assassin sur le beau Lucien qui le regarda d'un air agréable. Moi, ie ne m'amuse pas à publier un livre, à risquer deux mille francs pour en gagner denx mille ; je fais des spéculations en littérature : je publie quarante volumes à dix mille exemplaires, comme font Panckoucke et les Beaudouin. Ma puissance et les articles que i'obtiens poussent une affaire de cent mille écus au lieu de pousser un volume de deux mille francs. Il faut autant de peine pour faire prendre un nom nouveau, un auteur et son livre, que pour faire réussir les Théâtres Étrangers , Victoires et Conquêtes, ou les Mémoires sur la Révolution, qui sont une fortune. Je ne suis pas ici pour être le marchepied des gloires à venir, mais pour gagner de l'argent et pour en donner aux hommes célèbres. Le manuscrit que l'achète cent mille francs est moins cher que celui dont l'auteur incounu me demaude six cents francs! Si je ne suis pas tout à fait un Mécène, j'ai droit à la recommaissance de la littérature : j'ai déjà fait hausser de plus du double le prix des manuscrits. Je vous donne ces raisons, parce que vous êtes l'ami de Lousteau, mon petit, dit Dauriat au poète eu le frappant sur l'épaule par un geste d'une révoltante familiarité. Si je causais avec tous les auteurs qui veulent que je sois leur éditeur, il faudrait fermer ma boutique, car je passerais

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 228 mon temps en conversations extrêmement agréables, mais beaucoup trop chères. Le ue suis pas cuorce assez riche pour écouter les monologues de chaque amour-propre. Ça ne se voit qu'au théâtre, dans les tragédies classiques.

Le luxe de la toilette de ce terrible Dauriat appuyait, aux yeux du poète de province, ce discours cruellement logique.

- Qu'est-ce que c'est que ça? dit-il à Lousteau.

- Un magnifique volume de vers.

En estendant ce mot, Daurist se tourna vers Gabusson par un mouvement digne de Talma: - Gabusson, mon ami, à compier d'anjourd'hui, quiconque viendra ici pour me proposer des manuscrits... Eutendez-rous ça, vous autres? disi-il en s'adressant à treis commis qui sortirent de dessous les piès de livres à la vois colèrique de leur patron qui regardait ses ongles et sa main qu'il avait belle. A quiconque m'apportera des mauscris, vous demanderze si c'est des vers ou de la prose. En cas de vers, congédiex-le ausside. Les vers dévorrent la liberaire l

- Bravo l Il a bien dit cela, Dauriat, crièrent les journalistes.

- C'est vrai, s'écria le libraire en arpentant sa boutique le manuscrit de Lucien à la main; vons né connaissez pas, messieurs, le mal que les succès de lord Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, de Casimir Delavigne, de Canalis et de Béranger out produit. Leur gloire nous vaut une invasion de Barbares. Je suis sûr qu'il y a dans ce moment en librairie mille volumes de vers proposés qui commencent par des histoires interrompues, et sans queue ni tête, à l'imitation du Corsaire et de Lara. Sons prétexte d'originalité, les jeunes gens se livrent à des strophes incompréhensibles, à des poèmes descriptifs où la jeune École se croît nouvelle en inventant Delille l Depuis deux ans, les poètes ont pullulé comme les hannetous. J'y ai perdu vingt mille francs l'année dernière! Demandez à Gabusson? Il peut v avoir dans le monde des poètes immortels, j'en connais de roses et de frais qui ne se font pas encore la barbe, dit-il à Lucien ; mais en librairie, jeune homme, il n'y a que quatre poètes : Béranger, Casimir Delavigne, Lamartine et Victor Hugo; car Canalis!... c'est un poète fait à coup d'articles.

Lucien ne se sentit pas le courage de se redresser et de faire de la fierté devant ces hommes influents qui riaient de bon cœur. Il comprit qu'il serait perdu de ridicule, mais il épouvait une démangeaisou violente de sauter à la gorge du libraire, de lui dérangér

### 224 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

l'insultante harmonie de son nœud de cravate, de bris.r' la chaîne d'or qui brillait sur sa poirrine, de fouler sa montre et de le déchirer. L'amour-propre irrité ouvrit la porte à la vengeance, il jura une haîne mo-relle à ce libraire auquet il souriait.

— La poésie est comme le soleil qui fait pousser les forêts éternelles et qui eugendre les cousins, les moucherons, les moustiques, dit Blondet. Il n'y a pas une vertu qui ne soit doublée d'un vice. La littérature engendre bien les libraires.

- Et les journalistes! dit Lousteau,

Dauriat partit d'un éclat de rire.

- Qu'est-ce que ça, enfin? dit-il en montrant le manuscrit.
- Un recueil de sonnets à faire honte à Pétrarque, dit Lousteau.
  - Comment l'entends-tu? demanda Dauriat.
- Comme tout le monde, dit Lousteau qui vit un sourire fin sur toutes les lèvres.

Lucien ne ponvait se fâcher, mais il suait dans son harnais,

- Eh! bien, je le lirai, dit Dauriat en faisant un geste royal qui montrait toute l'étendue de cette concession. Si tes sonnets sont à la hauteur du dix-neuvième siècle, je ferai de toi, mon petit, un grand poète.
- S'il a autant d'esprit qu'il est beau, rous ne courrez pas de grands risques, dit un des plus fameux orateurs de la Chambre qui causait avec un des rédacteurs du Constitutionnel et le directeur de la Minerve.
- Général, dit Daurist, la gloire c'est douze mille francs d'articles et mille écus de diners, demandez à l'auteur du Solitaire? Si monsieur Benjainin de Constant veut faire un article sur ce jeune poète, je ne serai pas long-temps à conclure l'affaire.

Au mot de général et en entendant nonmer l'illustre Benjamin Constant, la boutique prit aux yeux du grand homme de province les proportions de l'Olympe.

- Lousteau , j'ai à te parler , dit Finot ; mais je te retrouverai au théâtre. Dauriat, je fais l'affaire, mais à des conditions. Entrons dans votre cabinet.
- Viens, mon petit? dit Dauriat en laissant passer Finot devant lui et faisant un geste d'homme occupé à dix personnes qui attendaient; il allait disparaître, quand Lucien, impatient, l'arrêta.
  - Vous gardez mon manuscrit, à quand la réponse?

ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 225

 Mais, mon petit poète, reviens ici daus trois ou quatre jonrs, nous verrons.

Lucien fut entraîné par Lousteau qui ne lui laissa pas le temps de saluer Vernou, ni Blondet, ni Raoul Nahan, ni le genéral F oy, ni Benjamiu Constaut dont l'ouvrage sur les Cent-Jours venait de paraître. Lucien entrevit à princ exte tête blonde et fine, ce visage oblong, ces yeux spirituels, cette bouche agréable, enfin l'homme qui pendant vingt ans avait été le Potemkin de madame de Stael, et qui faisait la guerre aux Bourbous après l'avoir faite à Napoléon, nais qui derait mourir atterré de sa victoire.

 Quelle boutique l s'écria Lucien quand il fut assis dans un cabriolet de place à côté de Lousteau.

- Au Panorama-Dramatique, et du train! tu as trente sous pour ta course, dit Étienne au cocher. Dauriat est uu drôle qui vend pour quinze ou seize cent mille francs de livres par an, il est comme le ministre de la littérature, répondit Lousteau dont l'amour-propre était agréablement chatquillé et qui se posait en maîtré devant Lucien. Son avidité, tout aussi grande que celle de Barbet, s'exerce sur des masses. Dauriat a des formes, il est généreux, mais il est vain : quant à son esprit, ca se compose de tout ce qu'il entend dire autour de lui ; sa boutique est un lieu très-excellent à fréquenter. On peut y causer avec les gens supérieurs de l'époque. Là, mon cher, un jeune homme en apprend plus en une heure qu'à pâlir sur des livres pendant dix ans. Ou y discute des articles , on y brasse des sujets, on s'y lie avec des gens célèbres ou influents qui penyent être utiles. Aujourd'hui, pour réussir, il est nécessaire d'avoir des relations. Tout est hasard, vous le voyez. Ce qu'il y a de plus dangereux est d'avoir de l'esprit tout seul dans son coin.
  - Mais quelle impertinence ! dit Lucien,
- Bah! nous nous moquons tous de Daurial, répondit Étienne. Yous avez besoin de lui, il vous marche sur le veutre; il a hesoin du Journal des Débats, Émile Blondel le fait tourraer commiune tonpie. Oh! si vous entrez dans la littérature, vous en verrez bien d'antres! El! bien, que vous dissis-le;
- Oui, vous avez raison, répondit Lucieu. J'ai souffert dans cette boutique encore plus cruellement que je no m'y attendais, d'après votre programme.
- Et pourquoi vous livrer à la souffrance? Ce qui nous coûte notre vie, le sujet qui, durant des nuits studieuses, a ravagé no-COM, HEM, T. VIII.

  15

tre cerveau; toutes ces courses à travers les champs de la pensée, notre monument construit avec noire sang devient pour les éditeurs une affaire bonne on mauvaise. Les libraires vendront on ne vendront pas votre mannerit, voili pour enx tout le problème. Un livre, pour eux, représente des capitant à fraiquer. Plus le livre et beau, moins il a de chances d'être vendr. Tout homme supérieur s'élive au-dessus des masses, son succès est donc en raison directe avec le temps nécessaire pour apprécier l'œuvre. Aucum libraire ne veut attendre. Le livre d'aujourful ui doit être vendu denain. Dums ce système-là, les libraires refusent les livres substantiels auxquels il faut de hautes, de le lutes approbations.

- D'Arthez a raison , s'écria Lucien,

— Vous connaissez d'Arthez? dit I ousteau. Je ne sais rien de plus dangereux que les esprits solitaires qui pensent, comme ce garçun-là, pouvoir attirer le monde à eux. En faustiant les jeunes inaginations par une croyance qui flatte la force immense que non sentons d'abort en nous-mêmes, cee gens à gloire posthune les empéchent de se remuer à l'âge où le mouvement est possible et profitable. Je suis pour le système de Mahomet, qui, après avoir commandé à la montagne de venir à lui, s'est écrié : — Si tn ae vives na sa à moi. Virai douc vers de l'arthe.

Cette saillie, où la raison prenait me forme incisive, était de nature à faire hésiter Luciei entre le système de pauvreté sounise que préchaît le Cénacle, et la doctrine militante que Lousieau lui exposait. Aussi le poète d'Augonléme garda-t-il le silence jusqu'au boulevard du Temple.

Le Panorama-Dramatique, aujourd'hui remplacé par une maison, était une charmante salle de spectacle stutéve is-1-xis la rue Charlot, sur le boulevard du Temple, et oûj deux administrations succombèrent sans obtenir un seul soucés, inoquie bouffe, l'un des acteurs qui se sont partagé la succession de Potier, y alt débuté, ainsi que Florine, actrice qui, cinq aus plus tard, devint si célèbre. Les théstres, comme les hommes, sont soumis à des fatalités. Le Panorama-Dramatique avait à rivaliser avec l'Ambigu, la Gafté, la Porte-Saint-Martin et les théstres de vandeville; il ne put résister à leurs manœuvres, aux restrictions des on privilège et an manque de homes pièces. Les auteurs ne voulturent pas se broniller avec les théstres existants pour un théàrte dout la sie semblist problèmatique. Cejendatul'adm nis-

ILLUSIONS PERDUFS: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 227

tration comptait sur la pière nouvelle, espèce de métodrame comique d'un jeune auteur, collaborateur de quedques célébrités, nommé Du Brueq qui disait l'avoir faite à lai seal. Cette pière avia été composée pour le début de Florine, jusqu'alors comparee à la Galté, où déguis un an elle jouait des petits rôtes dans l'enquée elle s'était fait remarquer, sans pouvoir obtenir d'engagement, en sorte que le Paononan l'aviai etalevée à son voisin. Coralie, une auteu actrice, devait y débuter aussi. Quand les deux amis arrivèrent, Lucien fut studoștia per l'exercic du nouvoir de la Presse.

- Monsieur est avec moi, dit Étienne au Contrôle qui s'inclina tont entier.
- Yous trouverez bien difficilement à vous placer, dit le contrûleur en chef. Il n'y a plus de disponible que la loge du directeur. Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les ouvreuses.
- Allons dans la salle, nous parlérons au directeur qui nous prendra dans sa loge. D'ailleurs je vous présenterai à l'héroîne de la soirée, à Florine.

Sur un signe de Lousteau, le portier de l'Orchestre prit une petite clef et ouvrit une porte perdue dans un gros mur. Lucien suivit son ami, et passa soudain du corridor illeminé au trou noir qui, dans presque tons les théâtres, sert de communication entre la salle et les coulisses. Puis , en montant quelques marches humides , le poète de province aborda la coulisse, où l'attendait le spectacle le plus étrange. L'étroitesse des portants, la hanteur du théâtre, les échelles à quinquets, les décorations si horribles vues de près, les acteurs plâtrés, leurs costumes si bizarres et faits d'étoffes si grossières, les garcons à vestes builenses, les cordes qui pendent, le régisseur qui se promène son chapeau sur la tête, les comparses assises, les toiles de fond suspendues, les pompiers, cet ensemble de choses bouffonnes, tristes, sales, affreus s, éclatantes ressemblait si peu à ce que Lucien avait vu de sa place au théâtre que son étonnement fut sans bornes. Ou achevait un gros bon mélodrame intitulé Bertram, pièce imitée d'une tragédie de Maturin qu'estimaient infiniment Nodier, lord Byron et Walter Scott, mais qui n'obtint ancun succès à Paris."

— Ne quittez pas mon bras si vons ne voulez pas tomber dans une trape, recevoir nue forêt sur la tête, renverser un palais ou accrocher une chaumière, dit Étienne à Lucieu. Florine est-elle 228 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

dans sa loge, mon bijou? dit-il à une actrice qui se préparait à son entrée en scène en écoutant les acteurs.

- Oui, mon amour. Je te remercie de ce que tu as dit de moi. Tu es d'autant plus gentil que Florine entrait ici.
- Allons, ne manque pas ton effet, ma petite, lni dit Lousteau. Précipite-toi, haut la patte! dis-moi bien: Arrête, matheureux! car il y a deux mille francs de recette.
- Lucien stupéfait vit l'actrice se composant et s'écriant : Arrête, matheureux ! de manière à le glacer d'effroi. Ce n'était plus la même femme.
  - Voilà donc le théâtre, se dit-il.
- C'est comme la boutique des Galeries de Bois et comme un journal pour la littérature, une vraie cuisine,
  - Nathan parut.
  - Pour qui venez-vous donc ici? lui dit Lousteau.
- Mais je fais les petits théâtres à la Gazette, en attendant mieux, répondit Nathan.
- Eh! soupez donc avec nous ce soir, et traitez bien Florine, à charge de revanche, lui dit Lousteau.
  - Tout à votre service , répondit Nathan.
  - Yous savez, elle demeure maintenant rue de Bondy.
- Qui donc est ce beau jenne homme avec qui tu es, mon petit Lousteau? dit l'actrice en rentrant de la Scène dans la coulisse.
- Ah! ma chère, un grand poète, un homme qui sera célèbre. Comme vous devez souper ensemble, monsieur Nathan, je vous présente monsieur Lucien de Rubempré.
  - Yous portez un beau nom, monsieur, dit Raoul à Lucien.
- Lucien? monsieur Raoul Nathan, fit Étienne à son nouvel
- Ma foi, monsieur, je vous lisais il y a deux jours, et je n'ai v pas conçu, quand on a fait votre livre et votre recueil de poésies, que vous soyez si humble devant un journaliste.
- Je vous attends à votre premier livre, répondit Nathan en laissant échapper un fin sourire.
- Tiens, tiens, les Ultras et les Libéraux se donnent donc des poignées de main, s'écria Vernou en voyant ce trio.
- Le matin je suis des opinions de mon journal, dit Nathan, mais le soir je pense ce que je veux, la nuit tous les réducteurs sont gris.

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 229

- Étienne, dit Félicien en s'adressant à Lousteau, Finot est venu avec moi, il te cherche. Et.... le voilà.
  - Alt! çà, il n'y a donc pas une place? dit Finot.
- Vous en avez toujours uue dans nos cœurs, lui dit l'actrice qui lui adressa le plus agréable sourire.

  Tiens un netite blumille, to wille dité cuénie de ten empere.
- Tieus, ma petite Florville, te voilà déjà guérie de ton amour.
  On te disait enlevée par uu prince russe.
- Est-ce qu'on enlève les femmes aujourd'hui' dit la Vorville qui était l'actrice d'Arrête, matheureux. Nous sonnes restés dix jours à Saint-Mandé, mon prince en a été quitte pour une indemnité payée à l'Administration. Le directeur, reprit Florville en riant, va prier Dieu qu'il vienne beaucoup de princes russes, leurs indemnités lui feraient des recettes sons frais.
- ← Et toi, ma petite, dit Finot à une jolie paysanne qui les . écoutait, où donc as tu volé les boutons de diamants que tu as aux oreilles? As-tu fait un prince indien?
- Non, mais un marchand de cirage, un Anglais qui est déjà parti! N'a pas qui veut, comme Florine et Coralie, des négociants millionnaires ennuyés de leur ménage: sont-elles heureuses?
- Tu vas manquer ton entrée, Florville, s'écria Lousteau, le cirage de ton amie te monte à la tête.
- Si tu veux avoir du succès, lui dit Nalhau, au lieu de crier comme une furie: Il est sause'l entre tout uniment, arrive jusqu'à la rampe et dis d'une voix de poirtine: Il est sause's, comme la Pasta dit: 0? patria dans Tancrède. Va donc l'ajouta-t-il en la poussant.
  - -11 n'est plus temps, elle rate son effet! dit Vernou.
- Qn'a-t-elle fait ? la salle applaudit à tout rompre , dit Lousteau.
- Elle leur a montré sa gorge en se mettant à genoux, c'est sa graude ressource, dit l'actrice veuve du cirage.
  - Le directeur nous donne sa loge, tu m'y retrouveras, dit Finot à Étienne.

Lousteau conduisit alors Lucieu derrière le théâtre à travers le dédale des coulises, des corridors et des escaliers jusqu'au troisième étage, à une petite chambre où ils arrivèrent suivis de Nathan et de Félicieu Vernou.

- Bonjour ou bonsoir, messieurs, dit Florine. Monsieur, ditelle en se tournant vers un homme gros et court qui se tenait dans

## 230 II. LIVRE , SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

un coin, ces messieurs sont les arbitres de mes destinées, mon avenir est entre leurs mains; mais ils seront, je l'espère, sous notre table demain matin, si monsieur Lousteau n'a rieu oublié...

— Comment! vous aurez Blondet des Débats, lui dit Étienne, le vrai Blondet, Blondet lui-même, enfiu Blondet.

— Oh! mon petit Lousteau tiens, il faut que le l'embrasse.

- Oh! mon petit Lousteau, tiens, il faut que je t'embrasse, dit-elle eu lui sautant au cou.

A cette démonstration, Matifat, le gros homme, prit un air sérieux. A seire ans, Florine était maigre. Sa beaufe, comme un boutont de Beur plein de promesses, ne pourvait plaire qu'aux artistes qui preférent les esquisses aux tableaux. Cette charmanne actrice vait dans les traits toute la finesse qui la caractérise, et ressemblait alon à la Mignon de Gæthe. Matifat, riche drogsiste de la rue des Lombards, avait pense qui une petite actrice des boulevards searit peu dispendiense; mais, en ouze mois, Florine lui cotat ceut mille francs. Rien ne parut plus extraordinaire à Lacien que cet hommêt et probe netgociant posé la comme un dieu Terme dans un coin de ce réduit de dix ploés Carrès, teudu d'un joil papier, décoré d'une psyché, d'un dixan, de deux claises, d'un tapis, d'une cheminée et plein d'armoires. Une femme de chamltre achevial d'habiller l'actrice eu Expagnole. La pièce était un imbroglio où Florine faisait le rôle d'une countesse.

- Cette créature sera dans cinq ans la plus belle actrice de Paris, dit Nathan à Félicien.
- Ah! çà, mes amours, dit Florine en se retournant vers les trois journalistes, soignez-moi demain: d'abord, j'ai fait garder des voitures cette unit, car je vons renverrai solés comme des mardigras. Matifat a eu des vins, oh! mais des vins dignes de Louis XVIII, et il a pris le cuisinier du ministre de Prusse.
- Nous nous attendons à des choses énormes en voyant monsieur, dit Nathan.
- Mais il sait qu'il traite les hommes les plus dangereux de Paris, répondit Florine.

Matifat regardait Lucien d'un air inquiet, car la grande beauté de ce jeune homme excitait sa jalousie.

- Mais en voilà un que je ne connais pas? dit Florine en avisant Lucien. Qui de vons a ramené de Florence l'Apollon du Belvédère? Mous eur est gentil comme une figure de Girodet.
  - Mademoiselle, dit Lousteau, monsieur est un poète de pro-

vince que j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes si belle ce soir qu'il est impossible de songer à la civilité puérile et honnète...

- Est-il riche, qu'il fait de la poésie ? demanda Florine.
- Pauvre comme Job , répondit Lucien.
- C'est bien tentant pour nous autres, dit l'actrice.

Du Bruel, l'anteur de la pièce, un jenne homme en redingote, petit, délié, tenant à la fois du bureaucrate, du propriétaire et de l'agent de change, entra sondain.

— Ma petite Florine, vons-savez bien votre rôle, hein? pas de défaut de mémoire. Soignez la scène du second acte, du mordant, de la finesse! Dites bien: Je ne vous aime pas, comme nous en sommes convenus.

— Pourquoi prenez-vous des rôles où il y a de pareilles plurases? dit Matifat à Florine.

Un rire universel accueillit l'observation du droguiste.

— Qu'est-ce que cela vous fait, lui dit-elle, puisque ce n'est pas à vous que je parle, animal-bête? Oh! il fait mon bombeur avec ses niaiseries, ajouta-t-elle en regardant les anteurs. Foi d'honnête fille, je lui payerais taut par bêtise, si çà me devait pas me ruiner.

 Oui, mais vous me regarderez en disant cela comme quand vous répétez votre rôle, et ça me fait peur, répondit le droguiste.

--- Hé! bien, je regarderai mon petit Loustean, répondit-elle. Une cloche retentit dans les corridors.

-- Allez-vous-en tous, dit Florine, laissez-moi relire mon rôle et tâcher de le comprendre.

Lucien et Lousteau partirent les derniers. Lousteau haisa les épaules de Florine, et Lucien entendit l'actrice disant: — Impossible pour ce soir. Cette vicille bête a dit à sa feunne qu'il allait à la campagne.

- La trouvez-vons gentille? dit Étienne à Lucien.
- Mais, mon cher, ce Matifat ... s'écria Lucien.

— Eh! mon enfant, vous ne savez rien encore de la vie parisienne, répondit Lousteau. Il est des nécessités qu'il fant subir! C'est comme si vous aimiez une femme mariée, voilà tont. On se fait une raison.

Étienne et Lucien entrérent dans une loge d'avant-scène, au rez-de-chaussée, où ils trouvérent le directeur du théâtre et Finot. En face, Matifat était dans la loge opposée, avec un de ses amis nommé Camusot, un marchand de soieries qui protégeait Coralie, et accompagné d'un honnète petit vieillard, son beau-père, Ces trois bourgeois nettoyaient le verre de leurs lorgnettes en regardant le parterre dont les agitations les inquiétaient. Les loges offraient la société bizarre des premières représentations : des journalistes et leurs maîtresses, des femmes entretennes et leurs aniants, quelques vieux habitués des théâtres friands de premières représentations, des personnes du beau monde qui aiment ces sortes d'émotions. Dans une première loge se trouvait le Directeurgénéral et sa famille qui avait casé Du Bruel dans une administration financière où le faiseur de vaudevilles touchait les appointements d'une sinécure. Lucien, depuis son diner, vovageait d'étonnements en étounements. La vie littéraire, depuis deux mois si pauvre, si déuuée à ses veux, si horrible dans la chambre de Lousteau, si humble et si insolente à la fois aux Galeries de Bois, se déroulait avec d'étranges magnificences et sous des aspects singuliers. Ce mélange de hauts et de bas, de comprenis avec la conscience, de suprématies et de làchetés, de trahisons et de plaisirs, de grandeurs et de servitudes, le reudait hébété courne un homme attentif à un spectacle inoui.

 Croyez-vous que la pièce de Du Bruel vous fasse de l'argent ? dit Finot au directeur.

— La pièce est une pièce d'intrigue où Du Bruel a voulu faire du Benumershait. Le public des boulerards n'aime pas ce genre, il veut être bourré d'émotions. L'esprit n'est pas apprécié icl. Tout, ce soir, dépend de l'horine et de Coralie qui sont ravissantes de grâce, de beauté. Ces deux crâtures ont des jupes trés-courtes, celles danseut un pas espagoi, elles peuvent enlever le public. Cette représentation est un coup de cartes. Si les journaux me font quel ques articles spiriturels, en cas de réussite, je puis gagner cent mille écus.

— Allons, je le vois, ce ne sera qu'un succis d'estime, dit Finot.

— Il y a une clable montée par les trois thétires voisins, on va
siffler quand même; mais je me suis mis on mesure de déjouce
ces manvaises intentions. J'ai surpay é les claqueurs eavoyés contre
moi, its sifflerout unaldroitement. Voils trois négociants qui, pour
procurer un triomphe à Coralie et à Florine, ont pris chacun cent
billets et les out donnés à des consussavence capables de faire mettre
la cabale à la porte. La cabale, deux fois payée, se laissera renvoyer, et cette exécution dispose conjours bien le public.

#### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 233

- Deux cents billets! quels gens précieux! s'écria Finot,
- Oui! avec deux autres jolies actrices aussi richement entretenues que Florine et Coralie, je me tirerais d'affaire.

Depnis deux heures, aux oreilles de Lucien, tout se résolait par de l'argent. Au Thétate comme en Librairie, en librairie comme au Journal, de l'art et de la gloire, il u'en était pas quession. Ces coups du grand balancier de la Monnaie, répétés sur sa tête et sur son cœur, les loi martelaient. Pendant que l'orchestre jouait l'ouverture, il ne put s'empécher d'opposer aux applaudissements et aux sillets du parterre en émeut les scènes de poèsic calme et pure qu'il avait goûtées dans l'imprimerie de David, quand tous deux is voyaient les merveilles de l'Art, les nobles triomples du génie, la Gloire aux ailes blanches. En se rappelant les soirées du Cénacle, une larme brilla dans les yeux du poète.

- Qu'avez-vous? lui dit Étienne Lousteau.
- Je vois la poésie dans un bourbier, dit-il.
- Eh! mon cher, vous avez encore des illusions.
- Mais faut-il donc ramper et subir ici ces gros Matifat et Camusot, comme les actrices subisseut les journalistes, comme nous subissons les libraires.
- Mon petit, lui dit à l'oreille Étienne eu lui montrant Finot, vous voyex ce lourd garçon, sans esprit ni taleut, mais avide, voulant la fortue à tout prix et habile en affaires, qui, dans la boutique de Dauriat, m'a pris quarante pour cent en ayant l'air de ni obliger..... el bien, il à des lettres où plusieurs génies en herbe sont à genour devant lui pour cent francs.

Une contraction causée par le dégoût serra le cœur de Lucien qui se rappela : Finot, mes cent francs? ce dessin laissé sur le tapis vert de la Rédaction.

- Plutôt mourir, dit-il.
- Plntôt vivre, lui répondit Étienne.
- Au moment où la toile se leva, le directeur sortit et alla dans les coulisses pour donner quelques ordres.
- Mon cher, dit alors Finot à Étienne, j'ai la parole de Dauriat, je suis pour un tiers dans la propriété du journal hebdomadaire. J'ai traité pour trente mille france compant à Condition d'être fait rédacteur en chef et directeur. C'est une affaire superbe. Blondet m'a dit qu'il se prépare des lois restrictives contre la Presse, les journaux existaus seront seuls conservés. Dans sit nuois , il faudri un

million pour entreprendre un nouveau journal. J'ai donc conclu sans avoir à moi plus de dix mille francs. Écoute-moi, Si tu peux faire acheter la moitié de ma part, un sixième, à Matifat, pour trente mille francs, je te donnerai la rédaction en chef de mon netit iourual, avec deux cent cinquante francs par mois. Tu seras mon prêtenom. Je veux ponvoir toujours diriger la rédaction, y garder tous mes intérêts et ne pas avoir l'air d'y être pour quelque chose. Tous les articles te seront pavés à raison de cent sous la colonne : ainsi tu peux te faire un beni de quinze francs par jour en ne les payant que trois francs, et en profitant de la rédaction gratuite, C'est encore quatre cent cinquante francs par mois. Mais je veux rester maître de faire attaquer ou défendre les hommes et les affaires à mon gré dans le journal, tout en te laissant satisfaire les haines et les amitiés qui ne géneront point ma politique. Peut-être serai-je ministériel ou ultrà, je ne sais pas encore; mais je veux conserver, en dessous main, mes relations libérales. Je te dis tout, à toi qui es un bou enfant. Peut-être te ferais-je avoir les Chambres dans le journal où je les fais, je ne pourrai saus doute pas les garder. Ainsi, emploie Florine à ce petit maquignonage, et dis-lui de presser vivement le bouton an droguiste; je n'ai que quarante-fruit heures pour me dédire, si je ne peux pas payer. Dauriat a vendu l'autre tiers trente mille francs à son imprimeur et à son marchand de papier. Il a. lui, son tiers gratis, et gagne dix mille francs, puisque le tout ne lui en coûte que cinquante mille. Mais dans un an le recueil vaudra deux cent mille france à vendre à la Cour, si elle a, comme on le prétend, le bon sens d'amortir les journaux.

- Tu as du bonheur, s'écria Lousteau.

— Si tu avais passé par les jours de micère que J'ai commus, tu ne dirais pas ce mot-B. Mais dans ce temps-6; voite- 1, p joins d'un malheur sans remède: je suis fils d'un chapelier qui vend encore des chapeaux rue du Con-1 ln j'a qu'in re révolution qui pnisse me faire arriver; et, fante d'un houleversement social, je dois avoir des millions. Je ne sais pas sì, de ces deux choses, la révolution n'est pas la plus felle. Si pe portais le nom de ton anni, je serais dans une belle passe. Silence, voici le directeur. Adien, dit Finot en se levant. Le vais à l'Opèra. J'aurai peut-cire un dut delunia : je fais et signe d'un F un article foudroyant contre deux en un dei deniar i je fais et signe d'un F un article foudroyant contre deux danseuses qui ont des genéraux pour anis. J'attaque, et raide, l'Opèra.

- Ah! bah? dit le directeur.

#### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS, 235

- Oni, chacun lésine avec moi, répondit Finot, Celui-ci me re-trauche mes legges, celui-là rétaie de me prendre cinquante alounements. J'ai douné mon ultimatum à l'Opéra; je veux maintenant ceut abonnements et quatre loges par mois. S'ils acceptent, non journal aura buit cents abonnés exvise et mille payants. Je sais les moyens d'avoir encore deux cents autres abonnements : nous secrous à douxe cents en jauvier...
  - Yous finirez par nous ruiner, dit le directeur,
- Yous êtes blen malade, yous, avec vos dix abonnements. Je yous ai fait faire deux bons articles au Constitutionnel.
  - Oh! je ne me plains pas de vous, s'écria le directeur.
- A demain soir, Lousteau, reprit Finot. Tu me donneras réponse aux Français, oil il y a use permière représentation; et comme je ne pourrai pas faire l'article, tu prendras ma legie au journal. Je te donne la prétierence : tu t'es échisé pour moi, je suit reconsissant. Pélicies Verous m'offre de me faire renisée des appointéments peridant una net me propose vingt mille francs pour un tiers dans la propriété du journal ; mais l'v vous rester nultre absoin. Adieu.
  - --- Il ne se nomme pas Finot pour rien , celui-là , dit Lucien à
- Oh't c'est un pendu qui fera son chemin, lui répondit Étienne sans se soucier d'être ou non entendu par l'honme habile qui fermait la porte de la loce.
- Lui?... dit le directeur, il sera millionnaire, il jonira de la considération générale, et peut-être aura-t-il des amis...
- Bon Dieu! dit Lucien, quelle caverne! Et vous allez faire entamer par cette délicieuse fille une pareille négociation? dit-il en montrant Florine qui leur lançait des œillades.
- Et elle réussira. Vous ne connaissez pas le dévonement et la finesse de ces chères créatures, répondit Lonsteau.
   Elles rachèrent tous leurs défauts, elles effacent toutes leurs fautes par l'étendue, par l'infini de leur amour quand elles aiment,
- dit le directeur en continuant. La passion d'une actrice est une chose d'autant plus belle qu'elle produit un plus violent contraste avec son entourage.

   C'est tronver dans la bone un diamant digne d'orner la con-
- C'est trouver dans la bone un diamant digne d'orner la conronne la plus orgueillense, répliqua Lousteau.
- Mais, reprit le directeur, Coralie est distraite. Votre anif fait Coralie saus s'en douter, et va lui faire manquer tous ses effets;

236 H. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE,

elle n'est plus à ses répliques, voilà deux fois qn'elle n'entend pas le souffleur. Monsieur, je vous eu prie, mettez-vous dans ce coin, dit-il à Lucieu. Si Coralie est amoureuse de vous, je vais aller lui . dire que vous êtes parti.

— Eh! non, s'écria Lousteau, dites-lui que monsieur est du souper, qu'elle en sera ce qu'elle voudra, et elle jouera comme mademoiselle Mars.

## Le directeur partit.

— Mon ami, dit Lucien à Étienne, comment! vous n'avez aucun scrupule de faire demander par mademoiselle Florine treute mille francs à ce droguiste pour la moitié d'une chose que Finot vient d'acheter à ce prix-la?

Lousteau ne laissa pas à Lucien le temps de finir son raisonnement, — Mais, de quel pays êtes-vous douc, mon cher eufant? ce dro-

guiste n'est pas un homme, c'est uu coffre-fort douné par l'amour.

— Mais votre conscience?

- La conscience , mon cher , est un de ces bâtons que chacuu prend pour battre son voisin, et dont il ne se sert jamais pour lui, Ah! cà, à qui diable en avez-vous? Le hasard fait pour vous en un jour un miracle que j'ai attendu pendant deux ans, et vous vous amusez à en discuter les movens? Comment l vous qui me paraissez avoir de l'esprit, qui arriverez à l'indépendance d'idées que doivent avoir les aventuriers intellectuels dans le monde où nous sommes. vous barbotez dans des scrupules de religieuse qui s'accuse d'avoir mangé son œuf avec concupiscence ?... Si Florine réussit, je deviens rédacteur en chef, je gagne deux cent cinquante fraucs de fixe, je prends les grands théâtres, je laisse à Vernou les théâtres de vaudeville, vous mettez le pied à l'étrier en me succédant dans tous les théâtres des boulevards. Vous aurez alors trois francs par colonne, et vous en écrirez une par jour, trente par mois qui vous produiront quatre-vingt-dix francs; yous aurez pour soixante francs de livres à vendre à Barbet ; puis vous pouvez demander mensuellement à vos théâtres dix billets, en tout quarante billets, que vous veudrez quarante francs au Barbet des théâtres , un homme avec qui je vous mettrai en relation. Ainsi je vous vois deux cents francs par mois. Vous pourriez, en vous rendant utile à Finot, placer un article de cent francs dans son nouveau journal hebdomadaire, au cas où vous déploieriez un talent transceudant ; car là on signe, et il ne faut plus rien tâcher comme dans le petit journal, Vous auriez

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 237 alors cent écus par mois. Mon cher, il y a des gens de talent, comme ce pauvre d'Arthez qui dine tous les jours chez l'licoteany, ils sont dix ans avant de gagner cent écus. Vous vous ferez avec votre plume quatre mille francs par an , sans compter les revenus de la Librairie, si vous écrivez pour elle. Or, un Sous-Préfet n'a que mille écus d'appointements, et s'amuse comme un bâton de chaise dans son Arroudissement. Je ne vous parle pas du plaisir d'aller au Spectacle saus payer, car ce plaisir deviendra bientôt une fatigue; mais vous aurez vos entrées dans les coulisses de quatre théâtres. Sovez dur et spirituel pendant un ou denx mois, vous serez accablé d'invitations, de parties avec les actrices; vous serez courtisé par leurs amants; vous ne dinerez chez Flicoteaux qu'aux jours où vous n'aurez pas trente sous dans votre poche, ni pas un dîner en ville. Vous ne saviez où donner de la tête à cinq heures dans le Luxembourg, vous êtes à la veille de devenir une des cent personnes privilégiées qui imposent des opinions à la France, Dans trois jours, si nous réussissons, vous pouvez, avec trente bons mots imprimés à raison de trois par jour, faire mandire la vie à un homme; vons pouvez vous créer des rentes de plaisir chez toutes les actrices de vos théâtres, vous pouvez faire tomber une bonne pièce et faire courir tout Paris à une mauvaise. Si Dauriat refuse d'imprimer les Marguerites sans vous en rien donner, vous pouvez le faire venir, humble et soumis, chez vous, vous les acheter deux mille francs. Ayez du talent, et flanquez dans trois journaux différents trois articles qui menacent de tuer quelques-unes des spéculations de Dauriat ou un livre sur lequel il compte, vous le verrez grimpant à votre mansarde et y séjournant comme une clématite. Enfin votre roman, les libraires, qui dans ce moment vous mettraient tous à la porte plus on moins poliment, feront queue chez vous, et le manuscrit, que le père Doguereau vous estimerait quatre cents francs, sera surenchéri jusqu'à quatre mille francs! Voilà les bénéfices du métier de journaliste. Aussi défendons-nous l'approche des journaux à tons les nouveaux venus; nonseulement il faut un immense talent, mais encore bien du bouheur pour y pénétrer. Et vous chicanez votre bouheur l.... Voyez? si nous ne nous étions pas rencontrés aujourd'hui chez Flicotraux, vous pouviez faire le pied de grue eucore pendant trois ans on mourir de faim, comme d'Arthez, dans un greuier. Quand d'Arthez sera devenu aussi instruit que Bayle et aussi grand écrivain

# 2.8 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

que Ronsseau, nons aurons fait notre fortune, nous serons maltres de la sienne ét de sa gloire. Finot sera député, propriétaire d'un grand journal; et nous serons, nous, ce que nous aurons voulu être : pairs de France ou détenus à Sainte-Pélagie pour dettes.

— Et Finot vendra son grand journal aux ministres qui lui donneront le plus d'argent, comme il vend ses éloges à madame Bastienne eu dénigrant mademoiselle Virginie, ci prouvant que les chapeaux de la première sont supérieurs à ceux que le journal vantait d'abord! S'écria Lucien en se rappelant la scène dont il avait été témoin.

- Vous êtes un niais, mon cher, répondit Lousteau d'un ton sec. Finot, il v a trois ans, marchait sur les tiges de ses bottes, dinait chez Tabar à dix-hnit sous, brochait un prospectus pour dix francs, et son habit lui tenait sur le corps par un mystère aussi impénétrable que celui de l'immaculée conception : Finot a maintenant à lui seul son journal estimé cent mille francs; avec les abonnements pavés et non servis, avec les abonnements réels et les contributions indirectes perçues par son oncle, il gagne vingt mille francs par an; il a tous les jours les plus somptueux dîners du monde, il a cabriolet depuis un mois; enfin le voilà demain à la tête d'un journal hebdomadaire, avec un sixième de la propriété pour rien, cinq cents francs par mois de traitement anxquels il ajoutera mille francs de rédaction obtenue gratis et qu'il fera paver à ses associés. Vous, le premier, si Finot consent à vous payer cinquante francs la fenille, serez trop heureux de lui apporter trois articles pour rien. Quand vous aurez gagné cent mille francs, vous pourrez juger Finot ; on ne peut être jugé que par ses pairs. N'avez-vous pas un immense avenir, si vous obéissez aveuglément aux haines de position, si vous attaquez quand Finot vous dira : Attaque! si vous louez quand if your dira : Loue! Lorsque your aurez une vengeauce à exercer contre quelqu'un, vous pourrez roner votre ami ou votre ennemi par une phrase insérée tous les matins à notre journal eu me disant : Loustean, tuons cet homme-là! Vous réassassinerez votre victime par un grand article dans le journal hebdomadaire. Enfin. si l'affaire est capitale pour vous, Finot, à qui vous vous serez rendu nécessaire, vous laissera porter un dernier coup d'assommoir dans un grand journal qui aura dix on donze mille abonnés.

 Ainsi vons croyez que Florine pourra décider son droguiste à faire le marché? dit Lucien ébloni. ILLUSIONS PENDI'ES; UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS. 239

— Je le crois bien, voici l'entr'acte, je vais déjà lui en aller dire deux mots, cela se conclura cette nuit. Une fois sa leçon faite, Florine aura tout mon esprit et le sien.

--- Et cet hounête négociant qui est là , bouche béante, admirant Florine, sans se douter qu'on va lui extirper trente mille francs!...

— Encore une autre sottise I Ne dirait-on pas qu'on le volc? Fécria Lousteau. Mais, mon cher, si le Ministère achète le journal, dans six mois le dreguiste aura peut-être cinquante mille frausc de ses trente mille. Pais, Matifat ne verra pas le journal, mais les intérêts de Florine. Quand on saura que Matifat et Camusoi (car lis se partageroni l'affaire) sont propriétaires d'une Revue, il y aura dans sons les journaux des articles bienveillants pour Plorine et Coralfe. Florine va devenir célèbre, elle aura peut être un engagement de douze mille francs par mois que lui coûterainel les acideux et les diners aux journalistes. Vous ne connaissez nil les honunes, ni les affaires.

— Pauvre hommel dit Lucien, il compte avoir une nuit agréable.
— Et, reprit Loustean, il sera seice ne deux par mille raisounements jusqu'à et qu'il ait montré à Florine l'acquistion du sixième acheté à Finot. Et moi, le lendenain je serai rédacteur en chef, et je gagnerai mille francs par mois. Voici douc la fin de mes missres I sécrai Famant de Florine.

Lousteau sortit laissaut Lucien abasourdi, perdu dans un abîme de pensées, volant au-dessus du monde comme il est. Après avoir vu aux Galeries de Bois les ficelles de la Librairie et la cuisine de la gloire, après s'être promené dans les coulisses du théâtre, le poète apercevait l'envers des consciences, le jeu des rouages de la vie parisienne, le mécanisme de tonte chose. Il avait envié le bonheur de Lousteau en admirant Florine en scène, Déià, pendant quelques instants, il avait oublié Matifat. Il demeura là durant un temps inappréciable, peut-être cinq minutes. Ce fut une éternité. Des pensées ardentes enflammaient son âme, commé ses sens étaient embrasés par le spectacle de ces actrices aux yeux lascifs et relevés par le rouge, à gorges étincelantes, vêtues de basquines voluptueuses à plis licencieux, à jupes courtes, moutrant leurs jambes en bas rouges à coins verts, chaussées de manière à mettre un parterre en émoi. Deux corruptions marchaieut sur deux lignes parallèles, comme deux nappes qui, dans une inondation, veulent se rejoindre; elles

240 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

dévoraient le poète accoudé dans le coin de la loge, le bras sur le velours rouge de l'appui, la main peudante, les yeux fixés sur la toile, et d'autant plus accessible aux enchantements de cette vie mélangée d'éclairs et de nuages qu'elle brillait comme un leu d'artifice après la nuit profined de su vie travailleuse, obscure, montone. Tout à coup la lumière amoureuse d'un ceil ruissels sur les yeux inattentifs de Lucien, en trouant le rideau du thétire. Le poète, réveillé de son engourdissement, reconnut l'euil de Coralie qui le brâlait; il baissa la tête, et regarda Camusot qui rentrait alors dans la loge en face.

Cet amateur était un bon gros et gras marchand de soieries de la rue des Bourdonnais, Juge au Tribunal de Commerce, père de quatre enfants, marié pour la seconde fois à une épouse légitime, riche de quatre-vingt mille livres de rente, mais âgé de cinquantesix ans, avant comme un bonnet de cheveux gris sur la tête, l'air papelard d'un homme qui jouissait de son reste, et qui ne voulait pas quitter la vie sans son compte de bonne joje, après avoir avalé les mille et une couleuvres du commerce. Il v avait sur ce front couleur heurre frais, sur ces joues monastiques et fleuries tout l'épanouissement d'une jubilation superlative : Camusot était sans sa femme, et entendait applaudir Coralie à tout rompre. Coralie était toutes les vanités réunies de ce riche bourgeois, il tranchait chez elle du grand seigneur d'autrefois; il se croyait là de moitié dans son succès, et il le crovait d'autant mieux qu'il l'avait soldé. Cette conduite était sanctionnée par la présence du beau-père de Camusot, un petit vieux, à cheveux poudrés, aux yeux égrillards, et très-digne. Les répugnances de Lucien se réveillèrent, il se souvint de l'amour pur, exalté, qu'il avait ressenti pendant un an pour madame de Bargeton, Aussitôt l'amour des poètes déplia ses aîles blanches : mille souvenirs environnèrent de leurs horizons bleuâtres le grand homme d'Angoulème qui retomba dans la rêverie. La toile se leva. Coralie et Florine étaient en scène.

 Ma chère, il pense à toi comme au grand Turc, dit Florine à voix basse pendant que Coralie débitait une réplique.

Lucien ne put s'empêcher de rire, et regarda Coralio. Cette femme, une des plus charmantes et des plus délicieuses actrices de Paris, la rivale de mudame Perrin et de mademoiselle l'Euriet auxquelles elle ressemblait et dout le sort devait être le siru, était le type des filles qui excreut à voloufe la gécianitjon sur les hom-









CAMPA

Cet amateur était un bon, gros et gras marchand de soieries de la rue des Bourdonnais, etc.

(ILLUSIONS PERDIES )











Conside faisait la joie de la salle, où tous les yeux serralent sa taille bien prise dans sa basquine, et flattaient sa croupe andalonse qui imprimait des torsjons lascives a la jupe

IN GRAND HOMNE DE PROY. A PARIS



ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 241 mes. Coralie montrait une sublime figure hébraïque, ce long visage ovale d'un ton d'ivoire blond, à bouche rouge comme une grenade, à menton fiu comme le bord d'une coupe. Sous des paupières chaudes et comme brûlées par une prunelle de jais, sous des cils recourbés, on devinait un regard languissant où scintillaient à propos les ardeurs du désert. Ces veux étaient entourés d'un cercle olivâtre, et surmontés de sourcils arqués et fournis. Sur un front brun, couronné de deux bandeaux d'ébène où brillaient alors les Inmières comme sur du vernis, siégeait une magnificence de pensée qui aurait pu faire croire à du génie. Mais Coralie , semblable à beaucoup d'actrices, était sans esprit malgré son nez ironique et fin, sans instruction malgré son expérience; elle n'avait que l'esprit des sens et la bonté des femmes amoureuses. Pouvait-on d'ailleurs s'occuper du moral, quand elle éblonissait le regard avec ses bras ronds et polis, ses doigts tournés en fuseaux, ses épaules dorées, avec la gorge chantée par le Cantique des cantiques, avec un col mobile et recourbé, avec des jambes d'une élégance adorable, et chaussées en soie rouge? Ces beautés d'une poésie vraiment orientale étaient encore mises en relief par le costume espagnol convenu dans nos théâtres. Coralie faisait la joie de la salle où tous les veux serraient sa taille bien prise dans sa basquine, et flattaient sa croupe andalouse qui imprimait des torsions lascives à la jupe. Il y eut un moment où Lucien, en voyant cette créature jouant pour lui seul, se souciant de Camusot autaut que le gamin du paradis se soucie de la pelure d'une pomme, mit l'amour sensuel an-dessus de l'amour pur, la jouissance au-dessus du désir. et le démon de la luxore lui souffla d'atroces pensées.

J'ignore tout de l'amour qui se roule dans la bonne chère, dans le vin, dans les joise de la matière, se diel. L'ai plus encore vêcu par la Pensée que par le Fait. Un homme qui veut tout peindre doit tout connaître. Voici mon repruier souper fastueux, ma première orgie avec un monde étrange, pourquoi ne godierais-je pas une fois ces délices si cébères où se rusient les grands seigneurs du dernier siècle en vivant avec des impures Quande en se serait que pour les transporter dans les belles régions de l'amour vrai, ne faut-il pas apprendre les joies, els es perfections, les transports, les ressources, les finesses de l'amour des courtissness et des actrices! N'est-ce pas, après tout, la poésie des sens ? Il y a deux mois, ces femmes me semblaient des divinités grardées par des dragons inaborables; en voils bajeut des divinités grardées par des dragons inaborables; en voils

16

une dont la beauté surpasse celle de Florine que j'enviais à Lonsteau; pourquoi ne pas profiter de sa fantaisie, quand les plus grands seigueurs achèteut de leurs plus riches trésors une nuit à ces femmeslà? Les ambassadeurs, quand ils mettent le pied dans ces gouffres, ne se soucient nie da veille ni du lendemain. Je serais un nisis d'avoir plus de délicatesse que les princes, surtout quand je n'aime encore persoune;

Lucien ne pensait plus à Camusot. Après avoir manifesté à Lousteau le plus profond dégoût pour le plus odieux partage, il tombait dans cette fosse, il nageait dans un désir, entraîné par le jésuitisme de la nassion.

- Coralie est folle de vous, lui dit Lousteau en entrant. Votre beauté, digne des plus illustres marbres de la Grèce, fait un ravage inoui dans les coulisses. Vous êtes heurenx, mon cher. A dixhuit ans, Coralie ponrra dans quelques jours avoir trente mille francs par an pour sa beauté. Elle est encore très-sage. Vendue par sa mère, il v a trois ans, soixante mille francs, elle n'a encore en que des charrins, et cherche le bonheur. Elle est entrée au théâtre par désespoir, elle avait en horrenr de Marsay, son premier acquéreur; et, au sortir de la galère, car elle a été bientôt làchée par le roi de nos dandies, elle a trouvé ce bon Camusot qu'elle n'aime guère : mais il est comme un père pour elle, elle le souffre et se laisse aimer. Elle a refusé déjà les plus riches propositions, et se tient à Camusot qui ne la tourmente pas. Vous êtes donc son premier amour. Oh! elle a recu comme un conp de pistolet dans le cœur en vous voyant, et Florine est allée l'arraisonner dans sa loge où elle pleure de votre froideur. La pièce va tomber, Coralie ne sait plus son rôle, et adieu l'engagement au Gymnase que Camusot lui préparait !...

—Bah?... pauvre fille l dit Lucien dont tontes les vanités furent caressées par ces paroles et qui se sentit le cœur gonflé d'amonr-propre. Il m'arrive, unon cher, dans une soirée, plus d'événements que dans les dix-luit premières années de ma vie.

Et Lucien raconta ses amours avec madaine de Bargeton, et sa haine contre le baron Châtelet.

— Tiens, le journal manque de bête noire, nons allons l'empoigner. Ce Laron est un beau de l'empire, il est ministériel, il nous va, je l'ai vu sonvent à l'Opéra. J'aperçois d'ici votre grande danne, elle est souveut dans la loge de la marquise-d'Espard. Le baron (ait la ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS, 243

cour à votre ex-maîtresse, un os de seiche. Attender! Finot vieut de m'envoter un exprés me dire que le journal est sans copie, un tour que lui joue un de nos rédeteurs, un drôte, le petil Reciu Merih a qui l'on a retranché ses blancs. Finot au désespoir broche un article coutre les danseuses et l'Opéra. Elh l'inée, non cher, faites l'article sur cette pièce, écoutez-la, pensex y. Moi, je vais aller dans le cabinet du directeur méditer trois colonnes sur votre homme et sur votre belle dédaigneuse qui ne seront pas à la noce demain

- Voilà donc où et comment se fait le journal? dit Lucien.
- Toujours comme ça, répondit Lousteau. Depuis div mois que j'y suis, le journal est toujours sans copie à huit heures du soir.
- On noume, en argot typographique, copie, le manuscrit à composer, sans doute parce que les auteurs sont censés n'envoyer que la copie de leur œuvre. Peut-être aussi est-ce une ironique traduction du mot latin copia (abondance), car la copie manque tonjours L...
- Le grand projet qui ne se réalisera jamais est d'avoir quelques unuméros d'avaire, reprit Lousaux Voidi dis heures, et il n'y a pas une ligue. Je vais dire à Vernou et à Nathan, pour finir brillamment le nunnéro, de nous préter une vingtaine d'épigrammes sur les députés, sur le chancelier Cruzoé, sur les ministres, et sur nos anis au besoiu. Dans ce cas-B., on massorrerait son pêre, on est comme un corasire qui charge ses canous avec les écus de sa prise pour ne pas mourir. Soyet spirituel dans votre article, et vous au-rec fait un grand pas dans l'esprit de Finot : il les treconnissant par calcul. C'est la meilleure et la plus solide des reconnaissances, amés toutefois celles du Mont-de-Prété!
- Quels hommes sont donc les journalistes?... s'écria Lucien.
   Comment, il faut se mettre à une table et avoir de l'esprit...
- Absolument comme on allume un quinquet... jusqu'à ce que l'huile manque.
- Au momeut où Lousteau ouvrait la porte de la loge, le directeur et Du Bruel entréreut.
- Monsieur, dit l'auteur de la pièce, laissez-moi dire de votre part à Coralie que vons vous en irez avec elle après souper, ou na pièce va tomber. La pauvre fille ne sait plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait, elle va pleurer quaud il faudra rire, et rira quand il faudra pieure. On a dejà sillé. Vous pouvce encore sauver la

244 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

pièce. Ce n'est pourtant pas un malheur que le plaisir qui vous attend.

- --- Monsieur, je n'ai pas l'habitude d'avoir des rivaux, dit Lu-
- Ne lui dites pas cela, s'écria le directeur en regardant l'auteur, Coralie est fille à jeter Camusot par la fenêtre, à le nettre à la porte, et se ruinerait très-bien. Ce digne propriétaire du Cocond'Or donne à Coralie deux mille francs par mois, paye tous ses costumes et ses câmeurs.
- Comme votre promesse ne m'engage à rien, sauvez votre pièce, dit sultanesquement Lucien.
- Mais n'ayez pas l'air de la rebuter, cette charmante fille, dit le suppliant Du Bruel.
- Allons, il faut que j'écrive l'article sur votre pièce, et que je sourie à votre jeune première, soit! s'écria le poète.

L'auteur disparet après avoir fait un signe à Coralie qui jona des lors merveillemennet et fir chassi la pièce. Bondie, qui remplissait le rôle d'un vieil aleade dans lequel il révéla poor la première fois sou talent pour se grimer en vieillard, viut au milieu d'un tonnerre d'applaudissements dire : Mossieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur de représenter est de messieurs Raoul et Da Bruci.

- Tieus, Nathan est de la pièce, dit Lousteau, je ne m'étonne plus de l'intérêt qu'il y prend, ni de sa présence.
  - Coralie! Coralie! s'écria le parterre soulevé.

De la loge où étaient les deux négociants, il partit une voix de tonnerre qui cria : --- Et Florine!

- Florine et Coralie! répétèrent alors quelques voix.

Le rideau se releva, Boulfé reparut avec les deux actrices à qui Matint et Camusot jetèrent chacun une couronne, Corolie ranassa la sienne et la tendit à Lucien. Dort Lucien, ces deux bueres passées au théâtre furent comme un rêve. Les coulisses, malgré leurs horreurs, axiaeit commencé l'eurer de cette fascianion. Le poète, encore innocent, y avait respiré le vent du désordre et l'air de la volupté. Dans ces sales couloirs encombrés de machines et où fumeut des quinquets l'uniter, il règne comme une peste qui dévore l'aine. La vie n'y est plus ai sainte ni rèclle. On y rêt de toutes les choses sérieuses, et les choses impossibles paraissent varies. Ce fut connue

un narcotique pour Lucien, et Coralie acheva de le plonger dans une ivresse joyeuse. Le lustre s'éteignit. Il n'y avait , lus alors dans la salle que des ouvreuses qui faisaiten un singulier bruit en dant les petits bancs et fermant les loges. La rampe, soufflée comme une seule chandélle, répandit une odeur infecte. Le ricideus se leva. En la latterne descendit du cintre. Les pompiers commencèrent leur ronde avec les garçons de service. A la fécrié de la scène, au spectacle des loges pleines de joiles femmes, aux ciourdissantes lemières, à la splendide magie des décorations et des costumes neufs succédaient le froid, Horreur, l'Ossouriéle, le vide. Ce fut hideux.

- --- Eh! bien, viens-tu, mon petit? dit Lousteau sur le théâtre. Lucien était dans une surprise indicible.
- Saute de la loge ici , lui cria le journaliste.

D'un bond, Lucien se trouva sur la scène. A peine reconnut-il Florine et Coralio déshabillése, euveloppées dans leurs manteaux et dans des douillettes communes, la tête couverte de chapeaux à voiles noirs, semblables enfin à des papillons rentrés dans leurs larves.

- Me ferez-vous l'honneur de me donner le bras? lui dit Coralie en tremblant.
- Volontiers, dit Lucien qui sentit le cœur de l'actrice palpitant sur le sien comme celui d'un oiseau quand il l'ent prise.

L'actrice, en se serrant contre le poète, ent la volupté d'une chatte qui se frotte à la jambe de son maître avec une moelleuse ardeur.

- Nous allons donc souper ensemble! lui dit-elle.

Tous quatre sortirent et trouvèrent deux facres à la porte des acteurs qui donnait sur la rue des Fossés-du-Temple. Coralie fit monter Lucien dans la voiture oû était déjà Canusot et son heaupère, le bonhomme Cardot. Elle offrit la quatrième place à Du Bruel. Le directeur partit avec Fforine, Malita et Jousteau.

- Ces fiacres sont infâmes! dit Coralie.
- Pourquoi n'avez-vons pas un équipage? répliqua Du Bruel.
- Pourquoi? s'écria-t-elle avec lumeur, je ne veux pas le dire devant monsieur Cardot qui sans doute a formé son gendre. Croiriez-vous que, petit et vieux comme il est, monsieur Cardot ne donne que trois cents francs par mois à Florentine, juste de quoi payer soh loyer, sa pâtée et ses socques. Le vieux marquis de Ro-

246 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

chegude, qui a six cent mille livres de rente, m'offre un coupé depuis deux mois. Mais je suis une artiste, et non une fille.

- Vous aurez une voiture après-demain, mademoiselle, dit gravement Camusot; mais vous ne me l'aviez jamais demandée.
- Est-ce que ça se demande? Comment, quand on aime une femme la laisse-t-on patauger dans la crotte et risquer de se casser les jambes en allant à pied. Il n'y a que ces chevaliers de l'Aune pour aimer la boue au bas d'une robe.

En disunt ces paroles avec une aigreur qui brisa le cœur de Canusot, Coralie trourait la jambe de Lucien et la pressait entre les siennes, elle lui pirt la main et la lui serra. Elle se tut alors et parut conceutrée dans une de ces jouisances infinies qui récompensent ces pauvres créatures de tous leurs chagrius passés, de leurs malheurs, et qui développent dans leur aine une poésie inconne aux autres fennues à qui ces violents contrastes manquent, henressement.

- Vous avez fini par jouer aussi bien que mademoiselle Mars, dit Du Bruel à Coralie.
- Oui, dit Camusot, mademoiselle a eu quelque chose au comneucement qui la chiffonnait; mais dès le milieu du second acte, elle a été délirante. Elle est pour la moitié dans votre succès.
  - Et moi pour la moitié dans le sien, dit Du Bruel.
- Vous vous battez de la chape de l'évêque, dit-elle d'une voix altérée.

L'actrice profita d'un moment d'obscurité pour porter à ses lèvres la main de Lucien, et la baisa en la mouillant de pleurs. Lucien fut alors émn jusque dans la moelle de ses os. L'humilité de la courtisane amoureuse comporte des magnificeuces morales qui en remontrent aux anges.

- Monsieur va faire l'article, dit Du Bruel en parlant à Lucien, il peut écrire un charmant paragraphe sur notre chère Coralie.
- Oh! rendez-nous ce petit service, dit Camusot avec la voix d'un homme à genoux devaut Lucien, vous trouverez en moi un serviteur bien disposé pour vous, en tout temps.
- Mais laissez donc à monsieur son indépendance, cria l'actrice enragée, il écrira ce qu'il voudra, achetez-moi des voitures et non pas des éloges.
  - Vous les aurez à très-bon marché, répondit poliment Lucien.

ILLUSIONS PENNUES: IN GRAND HOMME DE PHOV. A PARIS. 217 Je n'ai jamais rien écrit dans les journaux, je ne suis pas au fait de leurs mœurs, vous aurez la virginité de ma pluuie...

- Ce sera drôle, dit Du Bruel.
- Nous voilà rue de Bondy, dit le petit père Cardot que la sortie de Coralie avait atterré,
- Si j'ai les prémices de ta plume, tu auras celles de mon cœur, dit Coralie pendant le rapide instant où elle resta seule avec Lucien daus la voiture.

Coralie alla rejoindre Florine dans sa chambre à coucher pour y prendre la toilette qu'elle y avait envoyée, Lucien ne conuaissait pas le luxe que déploient chez les actrices ou chez leurs maîtresses les négociants enrichis qui veulent jouir de la vie. Ouoique Matifat, qui n'avait pas une fortune aussi considérable que celle de son ami Camusot, eût fait les choses assez mesquinement. Lucien fut surpris en voyant une salle à manger artistement décorée, tapissée en drap vert garni de clous à têtes dorées, éclairée par de belles lampes, meublée de jardinières pleines de fleurs, et un salon tendu de soie jaune relevée par des agrénients bruns, où resplendissaient les meubles alors à la mode. un lustre de Thomire, un tapis à dessins perses. La pendule, les candélabres, le feu, tout était de bon goût. Matifat avait laissé tout ordonner par Grindot, un jeune architecte qui lui bâtissait une maison, et qui, sachaut la destination de cet arbartemeut, y mit un soiu particulier. Aussi Matifat, toujours négociant, prenait-il des précautions pour toucher aux moindres choses, il semblait avoir sans cesse devant hii le chiffre des mémoires, et regardait ces magnificences comme des bijoux imprudemment sortis d'un écrin.

- Wolla pourtant ce que je serai forcé de faire pour Florentine,
  était une pensée qui se lisait dans les yeux du père Cardot.
- Lucieu comprit sondain que l'état de la chambre où demeurait Lousteau u'inquiétait guère le journaliste aimé. Roi sercet de cre fêtes, Étienne jonissait de toutes cre belles choses. Aussi se carraitil en maître de mision, devant la cheminée, en causant avec le directeur qui élicitait Du Breuch.
- La copie! la copie! cria Finot en entrant. Rien dans la boite du journal. Les compositeurs tiennent mon article, et l'auront bientôt fini.
- Nous arrivous, dit Étienne. Nous trouverous une table et du feu dans le bondoir de Florine. Si mousieur Matifat veut nous pro

curer du papier et de l'encre, nous brocherons le journal pendant que Florine et Coralie s'habillent.

Cardot, Camusot et Matifat disparurent, empressés de chercher les plumes, les canifs et tout ce qu'il fallait aux deux écrivains. En ce moment une des plus jolies danseuses de ce temps, Tullia se précipita dans le salon.

— Mon cher enfant, dit-elle à Finot, on Taccorde tes cent abonnements, ils ne coûteront rien à la direction, ils sont déjà placés, imposés au Chant, à l'Orchester et an Corps de ballet. Ton journal est si spirituel que personne ne se plaindra. Tu auras tes loges. Enfan voici le prix dn premier trimestre, di-telle en présentant deux billets de banque, Ainsi, ne m'échine pas!

— Je suis perdu, s'écria Finot. Je n'ai plus d'article de tête pour mon numéro, car il faut aller supprimer ma diatribe...

— Quel beau mouvement, ma divine Lafs, s'écria Blondet qui suivait la dansense avec Natlan, Vernou et Claude Vignon amené par lui. Tu resteras à souper avec nous, cher amour, ou je te fais écraser comme un papillon que tu es. En la qualité de dansense, tu n'exciteras ici aucume rivalité de talent. Quant à la beauté, vous avez toutes trop d'esprit pour être jalouses en public.

— Mon Dieu I mes amis, Du Bruel, Nathan, Blondet, sauvez-moi, cria Finot. J'ai besoin de cinq colonnes.

- J'en ferai deux avec la pièce, dit Lucien.
- Mon sujet en donnera bien deux, dit Lousteau.
- Eh! bien, Nathan, Vernou, Du Bruel, faites-moi les plaisanteries de la fin. Ce brave Blondet pourra bien m'octroyer les deux petites colonnes de la première page. Je cours à l'imprimerie. Heureusement, Tullia, tu es venue avec ta voiture.
  - Oni, mais le duc y est avec un ministre allemand, dit elle.
     Invitons le duc et le ministre, dit Nathan.
- Un Allemand, ça boit bien, ça écoute, nous le fusillerons à coups de hardiesses, il en écrira à sa cour, s'écria Blondet.
- Quel est, de nous tous, le personnage assez sérieux pour descendre lui parler, dit Finot. Allons, Du Bruel, tu es un bureaucrate, amène le duc de Rhétoré, le ministre, et donne le bras à Tallia. Mon Dieu! Tullia est-elle belle ce soir?...
  - Nous allons être treize! dit Matifat en pâlissant.
- Non, quatorze, s'écria Florentine en arrivant, je veux surveiller milord Cardot!

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 249

 D'ailleurs, dit Lousteau, Blondet est accompagué de Claude Vignon.

— Je l'ai mené boire, répondit Biondet en prenant un entrier. Ahl çà, vous autres, ayez de l'esprit pour les rinquante-six bon-teilles de vin que nous boirons, dit-il à Nathan et à Vernou. Surtout stimulez Du Bruel, c'est un vauderilliste, il est capable de faire quelques méchantes pointes, élevez-le jusqu'au hon mot.

Lucien animé par le désir de faire ses preuves devant des personnages si remarquables, écrivit son premier article sur la table ronde du boudoir de Florine, à la lbeur des bougies roses allumées par Matifat.

### PANORAMA DRAMATIQUE.

Première représentation de l'Alcade dans l'embarras, imbroglio en trois actes. — Début de mademoiselle Florine. — Mademoiselle Coratic. — Bouffé.

«On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche » quelque chose et l'on ne trouve rien, tout est en rumeur, L'ala cade a perdu sa fille et retrouve son bonnet; mais le bonnet ne » lui va pas, ce doit être le bonnet d'un volcur. Où est le vo-» leur? On entre, on sort, on parle, on se promène, on cher-» che de plus belle. L'alcade finit par trouver un homme sans » sa fille, et sa fille sans un homme, ce qui est satisfaisant pour » le magistrat, et non pour le public. Le calme renaît, l'alcade » yout interroger l'homme. Ce vicil alcade s'assied dans un grand » fauteuil d'alcade en arrangeant ses manches d'alcade, L'Espagne » est le seul pays où il y ait des alcades attachés à de grandes » manches, où se voient autour du cou des alcades, des fraises qui » sur les théâtres de Paris sont la moitié de leur place et de leur » gravité. Cet alcade qui a tant trottiné d'un petit pas de vicillard » poussif, est Bouffé, Bouffé le successeur de Potier, un jeune acteur » qui fait și bien les vieillards qu'il a fait rire les plus vieux vieillards. » Il y a un avenir de cent vieillards dans ce front chauve, dans cette a voix chevrotante, dans ces fuseaux tremblants sous un corps de Géronte. Il est si vieux, ce ieune acteur, qu'il effraie, on a peur « que sa vieillesse ne se communique comme une maladie contagieuse. Et quel admirable alcade! Quel charmant sourire inquiet, « quelle bêtise importante! quelle dignité stupide! quelle hésitation 250 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

» judiciaire ! Comme cet homme sait hien que tout peut devenir al-» ternativement faux et vrai! Comme il est digne d'être le ministre » d'un roi constitutionnel! A chacune des demandes de l'alcade, » l'incounu l'interroge; Bouffé répond, en sorte que questionné par » la réponse, l'alcade éclaircit tout par ses demandes. Cette scène » éminemment comique où respire un parfum de Molière a mis la » salle en joie. Tout le monde est d'accord, mais je suis hors d'état de » vuus dire ce qui est clair et ce qui est obscur : la fille de l'alcade » était là, représentée par une véritable Audalouse, une Espagnole, » aux yeux espagnols, au teint espagnol, à la taille espagnole, à la dé-» marche espagnole, une Espagnole de pied en cap, avec son poiguard » dans sa jarretière, son amour an cœur, sa croix au bout d'un ru-» ban sur la gorge. A la fin de l'acte, quelqu'un m'a demandé com-» ment allait la pièce, je lui ai dit : Elle a des bas ronges à coins » verts, un pied grand comme ca, dans des souliers vernis, et la plus » belle jambe de l'Andalousie! Ah! cette fille d'alcade, elle fait ve-» nir l'amour à la bouche, elle vous donne des désirs horribles, on » a envie de sauter dessus la scène et de lui offrir sa chaumière et » son cœur, ou trente mille livres de rente et sa plume. Cette An-» dalouse est la plus belle actrice de Paris. Coralie , puisqu'il fant « l'appeler par suu nom, est canable d'être courtesse ou griscite, on » ne sait sous quelle forme elle plairait davautage. Elle sera ce « qu'elle voudra être, elle est née pour tout faire, n'est-ce pas co » qu'il y a de mieux à dire d'uue actrice au boulevard?

a la second acte est arrivée une Espagnole de Paris, avec sa figure de camée et ses yenx assassins. D'ai demandé à mon tour « d'où elle venait, on m'a répondu qu'elle sortait de la coulisse et se nommait madennoiselle Florine; mais, ma foi, je n'en ai rien pu croire, tant elle avait de feu dans les nouvenents, de fureur dans son amour. Cette rivale de la fille de l'alcade est la femme d'un seigneur taillé dans le manteau d'Almavia, o ali y a de l'étaillé pour cent grands seigneurs du boulevard. Si Florine n'avait ni a bas rouges à cuins verts, in sudiers verins, del avait une manifile, un voite dout elle se servait admirablement, la grande danse qu'elle est l'Elle a fait voir à merveille que la tigresse peut deverir chatte. J'ai compris qu'il y avait la quelque drama de jaiden-sie, aux muts piquant, que ces deux Espagnoles se sont dits. Pais, quand tout allsi varranger, la bricis de l'alcade a out rebrouillé.

Tuut ce monde de flambeaux, de riches, de valets, de Figaros,

ILLESIONS PERDIES: 1.3 GRAND HOUNE DE PROV. A PARIS. 201
de seigneurs, d'alcades, de filles et de femmes, s'est reuis à chere-cher, aller, venir, tourner. L'intrique s'est alors reuouée et je l'à
baissée se reuouer, car ces deux femmes, l'Orine la jalouse et l'Iteureuse Goralie m'ont entortilé de nouveau dans le plai de leur
basquine, de leur mantille, et m'ont fourré leurs petits pieds
dans l'enil.

» J'ai pu gagner le troisième acte sans avoir fait de malheur, sans » avoir nécessité l'intervention du commissaire de police, ni scau-« dalisé la salle, et je crois dès lors à la puissance de la morale pu-» blique et religieuse dont on s'occupe à la Chambre des Députés, » J'ai pu comprendre qu'il s'agit d'un homme qui aime deux fem-» mes saus en être aimé, ou qui en est aimé sans les aimer, qui » n'aime pas les alcades ou que les alcades u'aiment pas; mais qui, » à coup sûr, est un brave seigneur qui aime quelqu'uu, lui-même » ou Dieu, comme pis-aller, car il se fait moine. Si vous voulez en » savoir davantage, allez au Panorama dramatique. Vous voilà suf-» fisamment prévenu qu'il faut y aller une première fois pour se · faire à ces triomphants bas rouges à coins verts, à ce petit pied » plein de promesses, à ces yeux qui filtrent le soleil, à ces fincs-es « de femme parisienue déguisée en Andalouse , et d'Andalouse de-» guisée en Parisieune ; puis une seconde fois pour jouir de la pièce » qui fait mourir de rire sous forme de vieillard, pleurer sous » forme de seigneur amoureux. La pièce a réussi sous les deux es-» pèces. L'auteur, qui, dit-on, a pour collaborateur un de nos « grauds poètes, a visé le succès avec une fille amoureuse dans cha-« que main ; aussi a-t-il failli tuer de plaisir son parterre en émoi. Les jambes de ces deux filles semblaient avoir plus d'esprit que » l'auteur, Néanmoins quaud les deux rivales s'en allaient, on trot-» vait le dialogue spirituel, ce qui prouve assez victorieusement » l'excellence de la pièce. L'auteur a été nommé au milieu d'ap-» plaudissements qui ont donné des inquiétudes à l'architecte de la » salle; mais l'auteur, habitué à ces mouvements du Vésuve aviné « qui bout sous le lustre, ne tremblait pas : c'est M. Du Bruel. » Quant aux deux actrices, elles out dansé le fameux boléro de Sé-» ville qui a trouvé grâce devant les pères du concile autrefois, et « que la censure a permis, malgré la lasciveté des poses. Ce boléro » suffit à attirer tons les vieillards qui ne savent que faire de leur » reste d'amour, et j'ai la charité de les avertir de tenir le verre de » leur lorguette très-limpide. »

# 252 II, LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

Pendant que Lucien écrivait cet article, qui fit révolution dans le journalisme par la révélation d'une manière neuve et originale, Lousteau écrivait un article, dit de mœurs, intitulé l'cæ-beau, et qui commençait ainsi:

\*Le beau de l'Empire est toujours un homme long et mine , bien conseré, qui porte na corset etqui à la roix de la Légion-d'Ifonnear. Il s'appelle quefque chose comme Potelet; et, pour se mettre bien en Cour aujourd'hui, le baron de l'Empire s'est s'ratific d'un de .' il ext Do Potelet, quite à redevenir Potelet en cas de révolution. Homme à denx fins d'alleurs comme son non, ell fait la cour a funbourg Saint-Germain après avoir été le glo-rieux, l'utile et l'agréable porte-queue d'une sœur de cet homme que la pudeur m'empêche de nommer. Si du Potelet raise son service apprès de l'Alesse impériale, il chaste encore les roman-ces de sa biendritrie intime...

L'article était un tissu de personnalités comme on les faisit à cette époque. Il s'y trouvite entre madame de Bargeton, à qui le baron Châtelet faisait la cour , et un os de seiche un parallèle bouffon qui plassit sans qu'on ett besoin de conaître les deux personnes desquelles on se moquait. Châtelet était comparé à un héron. Les amours de ce héron, ne pouvant avaler la seiche, qui se cassitier ur tois quand il la laissait tomber, provoquaisen irrésistiblement le rire. Cette plaisanterie, qui se divise en plusieurs articles, eut, comme on sait, in retutissement énormed ans le faubourg Saint-Germain, e fit un de la millect une causes des rigueurs apportées à la législation de la Presex. Une heure après, Blondel, Lousteau, Lucien retirurent au salon où caussient les convives, le duc, le ministre et les quatre femmes, les trois négociants, le directeur du thétâre, Finot et les trois auteurs. Un apprendt, coiffé de son bonnet de papier, était déjà reun chercher la copie pour le Journal.

- Les ouvriers vont quitter si je ne leur rapporte rien, dit-il.
- Tiens, voilà dix francs, et qu'ils attendent, répondit Finot.
   Si je les leur donne, monsieur, ils feront de la soulographie, et adieu le journal.
  - Le bon sens de cet eufant m'épouvante, dit Finot.

Ce fut au moment où le ministre prédisait un brillant avenir à ce gamin que les trois auteurs-entrèrent. Blondet lut un article excessivement spirituel contre les romantiques. L'article de Lousteau fit rire. Le duc de Rhétoré recommanda, pour ne pas trop indisILLUSIONS PERDIES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 253
poser le faubourg Saiut-Germain, d'y glisser un éloge indirect pour
madane d'Espard.

- Et vous, lisez-nous ce que vous avez fait, dit Finot à Lucien.

Quand Lucien, qui tremblait de peur, eut fini, le salon retentissait d'applaudissements, les actrices embrassient le néophyte, les trois négociants le serraient à l'étouffer, Du Bruel lui prenait la main et avait une larme à l'œil, enfin, le directeur l'invitait à diner.

— 11 n'y a plus d'enfants, dit Blondet. Comme mousieur de Chateaubriand a déjà fait le mot d'enfant sublime pour Victor Hugo, je suis obligé de vous dire tout simplement que vous êtes un homme d'esprit, de œur et de style.

 Monsieur est du journal, dit Finot en remerciant Étienne et lui jetant le fin regard de l'exploitateur.

— Quels mots avez-vous faits? dit Lousteau à Blondet et à Du Bruel.

- Voilà ceux de Du Bruel, dit Nathan.

\*.\* En voyant combien monsieur le vicomte d' A......
occupe le public, monsieur le vicomte Démosthène a dit
hier: - Ils vont peut-être me laisser tranquille.

"Une dame dit à un Ultra qui blâmait le discours de monsieur Pasquier comme continuant le système de Decazes: — Oui, mais il a des mollets bien monarchiques.

— Si ça commence ainsi, je ne vous en demande pas davalage; tout va bien, dit Finot. Cours leur porter cela, dit-il Alaperenti. Le journal est un peu plaque, mais c'est notre meilleur numéro, dit-il en se tournant vers le groupe des écrivains qui déjà rezpradiant Lucien avec une sorte de sournoisserie.

- Il a de l'esprit, ce gars-là, dit Blondet.

- Son article est bien, dit Claude Viguon.

- A table I cria Matifat,

Le duc donna le bras à Florine, Coralie prit celui de Lucien, et la danseuse eut d'un côté Blondet, de l'autre le ministre allemand.

 Je ne comprends pas pourquoi vous attaquez madame de Bargeton et le baron Châtelet, qui est, dit-on, nommé préfet de la Charente et maître des requêtes.

 Madame de Bargeton a mis Lucien à la porte comme un drôle, dit Lousteau.

- Un si beau jeune homme! fit le ministre.

# 254 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

Le souper, servi dans une argenterie neuve, dans une porcelaine de des l'exert, sur du linge danassé, respirait une magnificance cossue. Chevet avait fait le souper, les vins avaient été choisis par le plus famean négociant du quai Saint-Bernard, ami de Camusot, de Matifat et de Cardot. Lucien, qui vit pour la première fois le luxe parisien fonctionnant, marchaît ainsi de surprise en surprise, et caclait son étonnement en homme d'esprit, de cœur et de style qu'il était, selon le mot de Blondet.

En traversant le salon , Coralie avait dit à l'oreille de Florine :

— Fais-moi si bien griser Camusot qu'il soit obligé de rester endormi chez toi.

- Tu as donc fait ton journaliste? répondit Florine.
- Non, ma chère, je l'aime! répliqua Coralie en faisant un admirable petit mouvement d'épaules.

Ces paroles avaient retenti dans l'oreille de Lucien, apportées par le cinquième péché capital. Coralie était admirablement bien habillée, et sa toilette mettait savamment en relief ses beautés spéciales : car toute fenime a des perfections qui lui sont propres. Sa robe, comme celle de Florine, avait le mérite d'être d'une délicieuse étoffe inédite nommée mousseline de soie, dont la primeur apparteuait pour quelques jours à Camusot. l'une des providences parisiennes des fabriques de Lyon, en sa qualité de chef du Cocond'Or. Ainsi l'amour et la toilette, ce fard et ce parfum de la fenune, rehaussaient les séductions de l'heureuse Coralie. Un plaisir attendu. et qui ne nous échappera pas, exerce des séductions immenses sur les jeunes gens. Peut-être la certitude est-elle à leurs veux tout l'attrait des manvais lieux, peut-être est-elle le secret des longues fidélités? L'amour pur, sincère, le premier amour enfin, joint à l'une de ces rages fantasques qui piquent ces pauvres créatures, et aussi l'admiration causée par la grande beauté de Lucien, donnèrent l'esprit du cœur à Coralie.

 Je t'aimerais laid et malade! dit-elle à l'oreille de Lucien en se mettant à table.

Quel mot pour un poéte l'Canusot disparut et Lucien ne le vit plus en voyant Coralie. Était-ce un homme tout jouissance et tout sensation, enunyé de la monotonie de la province, attife par les abitues de Paris, lassé de misère, harcelé par sa continence forcée, fatigné de sa vie mouacale rue de Cluny, de ses travaux sans résultat, qui pouvait se retirer de ce festin brillaut Lucien avait un

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS, 255 pied dans le lit de Coralie, et l'autre dans la glu du Journal, au-devant duquel il avait tant couru sans pouvoir le joindre. Après tant de factions montées en vain rue du Sentier, il trouvait le Journal attablé, buyant frais, joyeux, bon garçon. Il venait d'être vengé de toutes ses douleurs par un article qui devait le lendemain même percer deux cœurs où il avait voulu mais en vain verser la rage et la douleur dont on l'avait abreuvé. En regardant Lousteau, il se disait : - Voilà un ami! sans se douter que déjà Lousteau le craignait comme un dangereux rival. Lucien avait eu le tort de montrer tout son esprit : nn article terne l'eût admirablement servi. Blondet contre-balança l'envie qui dévorait Lousteau en disant à Finot qu'il fallait capituler avec le talent quand il était de cette force-là. Cet arrêt dicta la conduite de Lousteau qui résolut de rester l'ami de Lucien et de s'entendre avec Finot pour exploiter un nouveau-venu si dangereux en le maintenant dans le besoin. Ce fut un parti pris rapidement et compris dans toute son étendue entre ces deux hommes par deux phrases dites d'oreille à oreille,

- Il a du talent.
- Il sera exigeant,
- --- Bon !
- Je ne soupe jamais sans effroi avec des journalistes français, dit le diplomate allemand avec une bonhomie calme et digne en regardant Blondet qu'il avait vu chez la comtesse de Montcornet. Il y a un mot de Blucher que vous êtes chargés de réaliser.
  - Quel mot? dit Nathan.
- Quand Blucher arriva sur les hauteurs de Montmartre avec Sackene, en la kli, pardonne-noi, messieurs, de vous reportre à ce jour fatal pour vous, Saacken, qui était un brutal, dit : Nous allons done brüller Paris! Gardez-vous en bien, la France ne mourra que de qu' répondit Blucher en montrant ce grand chancre qu'ils vorpient étendu à leurs pieds, ardient et fomeux, dans la vallée de la Seine. Je beins bieu de ce qu'ill n') a pas de journaux dans mon pays, reprit le ministre aprés une pause. Je ne suis pas encore remis de l'effroi que m'a causé ce petit bouhomme coiffé de papier, qui, à dit aus, possède la raison d'un vierx diplomate. Aussi, ce sair, me semble-t-il que je soupe avec des lions et des pauthères qui me font l'honneur de volutre l'enry pattes.
  - Il est clair, dit Blondet, que nous pouvons dire et prouver à

256 H. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE,

l'Europe que votre excellence a voui un serpent ce soir, qu'elle a manqué l'inoculter à mademoiselle Tullia, la plus jolie de nos danseuses, et là-dessus faire des commentaires sur Éve, la Bible, le premier et le dernier pêché. Mais rassurez-vous, vous êtes notre hôte.

- Ce serait drôle, dit Finot.
- Nous ferions imprimer des dissertations scientifiques sur tous les serpents trouvés dans le cœur et dans le corps humain pour arriver au corps diplomatique, dit Lousteau.
- Nous pourrions montrer un serpent quelconque dans ce boral de cerises à l'eau-de-vie, dit Vernou.
- Vous finiriez par le croire vous-même, dit Vignon au diplomate.
  - Le serpent est assez ami de la danseuse, dit Du Bruel.
  - Dites d'un premier sujet, reprit Tullia.
  - Messieurs, ne réveillez pas vos griffes qui dorment, s'écria le duc de Rhétoré.
- L'influence et le pouvoir du journal n'est qu'à son anrore, dit Finot, le journalisme est dans l'enfance, il grandira. Tout, dans dix ans d'ici, sera soumis à la publicité. La pensée éclairera tout.
  - Elle flétrira tout, dit Blondet en interrompant Finot.
  - C'est un mot, dit Claude Vignon.
  - Elle fera des rois , dit Lousteau.
- Et défera les monarchies, dit le diplomate.
   Aussi, dit Blondet, si la Presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer; mais la voilà, nous en vivons.
- Vous en mourrez, dit le diplomate. Ne voyez-tous pas que la supériorité des masses, en supposant que rous les éclairiez, reudra la grandeur de l'individu plous difficile; que ne semant le raison nement au cour des basses classes, vous récolterez la révolte, et que rous en serez les premières victimes. Que casse-t-on à Paris quand il y a une émeute?
- Les réverbères, dit Nathan; mais nous sommes trop modestes pour avoir des craintes, nous ne serous que félés.
- Vous êtes un peuple trop spirituel ponr permettre à un gouvernement de se développer, dit le ministre. Sans cela vous recommenceriez avec vos plumes la conquête de l'Europe que votre épéc n'a pas su garder.

#### ILLUSIONS PERBUSS: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 257

- Les journaux sont un mal, dit Claude Vignon. On pouvait utiliser ce mal, mais le gouvernement veut le combattre. Une lutte s'ensuivra. Oui succombera? voilà la question.
- Le gouvernement, dit Blondet, je me tne à le crier. En France, l'esprit est plus fort que tout, et les journaux ont de plus que l'esprit de tous les hommes spirituels, l'hypocrisie de Tartufe.
- Blondet! Blondet, dit Finot, tu vas trop loin: il y a des abonnés ici.
- Tu es propriétaire d'un de ces entrepôts de venin, tu dois avoir peur ; mais moi je me moque de toutes vos bontiques, quoique j'en vive!
- Blondet a raison, dit Claude Vignon. Le Journal au lieu d'être un sacerdoce est devenu nu moven pour les partis; de moyen, il s'est fait commerce; et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet. une bontique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné, lâches, hypocrites, infames, menteurs, assassins; ils tueront les idées, les systèmes, les hommes, et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison : le mai sera fait sans que personne en soit coupable. Je serai moi Vignon, vous serez toi Lousteau, toi Blondet, toi Finot; des Aristide, des Platon, des Caton, des hommes de Plutarque; nous serons tous innocents, nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention : Les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s'en croit sali personnellement.
- Mais le pouvoir fera des lois répressives , dit Du Bruel , il en prénare.
- Bah! que peut la loi contre l'esprit français, dit Nathan, le plus subtil de tous les dissolvants.
- Les idées ne peuvent être neutralisées que par des idées , reprit Vignon. La terreur, le despotisme peuvent seuls étouffer le génie français dont la langue se prête admirablement à l'allusion, à la donble entente. Plus la loi sera répressive, plus l'esprit éclatera,

COM. HI'M, T. VIII.

comme la vapeur dans une machine à soupape. Ainsi, le roi fait du bien, si le journal est contre lui, ce sera le ministre qui aura tout fait, et réciproquement. Si le journal invente une infâme calomnie, on la lui a dite. A l'individu qui se plaint, il sera quitte pour demander pardon de la liberté grande. S'il est traîné devant les tribunaux, il se plaint qu'on ne soit pas venu lui demander une rectification : mais demandez-la-lui? il la refuse en riant , il traite son crime de bagatelle. Enfin il bafoue sa victime quand elle triomphe. S'il est puni, s'il a trop d'ameude à payer, il vous signalera le plaignant comme un eunemi des libertés, du pays et des lumières. Il dira que monsieur Un Tel est un voleur en expliquant comment il est le plus honuête homme du royaume. Ainsi, ses crimes, bagatelles! ses agresseurs, des monstres! et il peut en un temps donné faire croire ce qu'il veut à des gens qui le lisent tons les jours. Puis rien de ce qui lui déplaît ne sera patrlotique, et iamais il n'aura tort. Il se servira de la religion contre la religion, de la charte contre le roi : il bafonera la magistrature quand la magistrature le froissera; il la louera quaud elle aura servi les passions populaires. Pour gagner des abonnés, il inventera les fables les plus émouvantes, il fera la parade comme Bobèche. Le journal serviraitson père tout cru à la croque au sel de ses plaisanteries, plutôt que de ne pas intéresser ou amuser son public. Ce sera l'acteur mettant les ceudres de son fils dans l'urne pour pleurer véritablement, la maîtresse sacrifiant tout à son ami.

— C'est enfin le peuple in-folio , s'écria Blondet en interrompant Viguon.

— Le peuple hypocrite et sans générosité, reprit Viguon, il banitra de son sein le talent comme Athènes a hami Aristide. Noss verous les journaux, dirigés d'abord par des hommes d'honneur, tomber plus tard sons le gouvernement des plus médiocres qui auront la patience et la licheté de gomme ébastique qui manquent aux beaux génies, ou à des épiciers qui auront de Vargent pour acheter des plumes. Nous voyons déjà ces choses-la! Mais dam dix aus le premier ganin sorti du collège se croira un grand homme, il monters sur la colonne d'un journal pour souliter ses devanciers, il les tirera par les pieds pour avoir leur place. Napoléon avait blen raison de nuséer la Presse. Le gagerais que, sous su gouvernement élevé par elles, les feuilles de l'Opposition battraient en brêche par les unièmes raisons et par les mêmes articles qui se font

### DILUSIONS PERBUES: I A GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 259

aujourd'hui contre celui du roi, ce même gouvernement au moment où il leur refuserait quoi que ce fût. Plus on fera de concess'ons aux journalistes, plus les journaits seront exigeauts. Les journalistes parvenus seront remplacés par des journalistes affamés et panyres. La plaie est iucurable, elle sera de plus en plus maligne, de plus en plus insolente; et plus le mal sera grand, plus il sera toléré, jusqu'au jour où la confusion se mettra dans les journaux par leur aboudance, comme à Babylone. Nous sayons, tous tant que nous sommes, que les journaux iront plus loin que les rois en ingratitude, plus loin que le plus sale commerce en spéculations et eu calculs, qu'ils dévoreront nos intelligences à vendre tous les matins leur trois-six cérébral; mais nous y écrirons tous, comme ces gens qui exploitent une mine de vif-argent en sachaut qu'ils y unourront. Voilà là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme... comment se nomnie-t-il? Lucieu! il est beau, il est poète, et, ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit; eli! bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux, il v jettera ses plus belles idées, il v desséchera son cerveau, il y corrompra son âme, il y commettra ces làchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condotticri. Quand il aura, lui, comme mille autres, dépensé quelque beau génie au profit des actionuaires, ces marchauds de poisou le laisseront mourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a faim.

### - Merci, dit Finot.

— Mais, mon Dieu, dit Claude Vignou, je savais cela, je suis dans le hague, et l'arrivée d'un nouveau forçat me fait plaisir. Blondet et moi, nous sommes plus forts que messieurs tels et tels qui spéculent sur nos taleuts, et uous serons néannoins toujours exploités par eux, Nous avons du cour sons notre inteligence, il nous unanque les féroces qualités de l'exploitaut. Nous sommes paresseux, contemplateurs, uvéditailfs, jugeurs : on boira notre cervelle et l'on uous accuser ad'innocadités.

- J'ai cru que vous seriez plus drôles , s'écria Florine.

 Florine a raison, dit Blondet, laissons la cure des maladies puhiiques à ces charlatans d'hommes d'État. Comme dit Charlet : Cracher sur la veudange? jamais l

- Savez-vous de quoi Vignon me fait l'effet? dit Lousteau en moutrant Lucien, d'une de ces grosses femmes de la rue du Péli260 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

can, qui dirait à un collègien : Mon petit, tu es trop jeune pour venir ici....

Cette saillie fit rire, mais elle plut à Coralie. Les négociants buvaient et mangeaient en écoutant.

— Quelle nation que celle où il se rencontre tant de bien et tant de mal l dit le ministre au duc de Rhétoré. Messieurs, vous êtes des prodigues qui ne pouvez pas vous ruiner.

Ainsi, par la bénédiction du hasard, aucun enseignement ne manquait à Lucien sur la pente du précipice où il devait tomber. D'Arthez avait mis le poète dans la noble voie du travail en réveillant le sentiment sous lequel disparaissent les obstacles. Lousteau lui-même avait essavé de l'éloigner par une pensée égoïste, en lui dépeignant le journalisme et la littérature sous leur vrai jour. Lucien n'avait pas voulu croire à tant de corruptions cachées; mais il entendait enfin des journalistes criant de leur mal, il les voyait à l'œuvre, éventrant leur nourrice pour prédire l'avenir. Il avait pendant cette soirée vu les choses comme elles sout, Au lieu d'être saisi d'horreur à l'aspect du cœur même de cette corruption parisienne si bien qualifiée par Blucher, il jouissait avec ivresse de cette société spirituelle. Ces hommes extraordinaires sous l'armure damasquinée de leurs vices et le casque brillant de leur froide analyse, il les trouvait supérieurs aux hommes graves et sérieux du Cénacle. Puis il savourait les premières délices de la richesse, il était sous le charme du luxe, sous l'empire de la bonne chère; ses instincts capricieux se réveillaient, il buvait pour la première fois des vins d'élite, il faisait connaissance avec les mets exquis de la haute cuisine : il vovait un ministre, un duc et sa danseuse, mêlés aux journalistes, admirant leur atroce pouvoir ; il sentit une horrible démangeaison de dominer ce monde de rois, il se trouvait la force de les vaincre. Enfin, cette Coralie qu'il venait de reudre heureuse par quelques phrases, il l'avait examinée à la lueur des bougies du festin, à travers la fumée des plats et le brouillard de l'ivresse, elle lui paraissait sublime, l'amour la rendait si belle! Cette fille était d'ailleurs la plus jolie, la plus belle actrice de Paris. Le Cénacle, ce ciel de l'intelligence noble, dut succomber sous une tentation si complète. La vanité particulière aux auteurs venait d'être caressée chez Lucien par des connaisseurs, il avait été loué nar ses futurs rivaux. Le succès de son article et la conquête de Coralie étaient deux triomphes à tourner une tête moins jeune que la ILLUSIONS PERDUES? UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS, 261 sienne. Peudant cette discussiou, tout le monde avait remarquablement bieu mangé, supérieurement bu. Lousteau, le voisin de Camusot, lui versa deux ou trois fois du kirsch dans son vin, saus que personne y fit attention, et il stimula son amour-propre pour l'engager à boire. Cette manœuvre fut si bien menée, que le négociant ne s'en aperçut pas, il se croyait dans son geure aussi malicieux que les journalistes. Les plaisanteries acerbes cummeucèrent au momeut où les friandises du dessert et les vins circulèrent. Le diplomate, en homme de beaucoup d'esprit, fit un sigue au duc et à la danseuse dès qu'il entendit ronfler les bêtises qui annoncèrent chez ces hommes d'esprit les scènes grotesques par lesquelles finissent les orgies, et tous trois ils disparurent. Dés que Camusot eut perdu la tête, Coralie et Lucien qui, durant tout le souper, se comportèrent en amoureux de quinze ans, s'enfuirent par les escaliers et se jetèrent dans un fiacre. Comme Camusot était sous la table, Matifat crut qu'il avait disparu de cumpagnie avec l'actrice ; il laissa ses hôtes fumant, buyant, riant, disputant, et suivit Flurine quand elle alla se coucher. Le jour surprit les combattants, ou plutôt Blondet, buveur intrépide, le seul qui pût parler et qui proposait aux dormeurs un toast à l'Aurure aux doigts de rose.

Lucien n'avait pas l'habitude des orgies parisiennes; il juuissait bien encore de sa raison quanti il descendit les escellers, mais le granda ir détermina son ivresse qui fut hideune. Comilier et sa femme de chambre furent obligées de monter le poète au premier étage de la belle maison oi legati l'actrice, rue de Vendôme. Dans l'escalier, Lucien faillit se trouver mal, et n'il ignoblement malade.

- Vite, Bérénice, s'écria Coralie, du thé. Fais du thé!
- Ce n'est rien, c'est l'air, disait Lucien. Et puis, je n'ai jamais tant bu.
- Pauvre enfant! c'est innocent comme un aguean, dit Bérénice.
   Bérénice était une grosse Normande aussi laide que Coralie était belle.

Enfin Lucien fut mis à son insu dans le lit de Coralie. Aidée par Bérénice, l'actrice avait déshabillé avec le soin et l'amour d'une merce pour un petit enfant son poète qui disait toujours : — C'est rien ! c'est l'air. Merci. mannan.

- Comme il dit bien maman! s'écria Coralie en le baisant dans les cheveux.
  - Quel plaisir d'aimer un pareil ange, mademoiselle, et où l'a-

262 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

vez-vous peché? Je ne croyais pas qu'il pût exister un homme aussi joli que vous êtes belle, dit Bérénice.

Lucien voulait dormir, il ne savait où il était et ne voyait rien, Coralie lui fit avaler plusieurs tasses de thé; puis elle le laissa dormant.

- La portière ni personne ne nous a vues, dit Coralie.
  - Non, je vous attendais.
  - Victoire ne sait rien.
  - Plus souvent, dit Bérénice.

Dix houres après, vers midi. Lucien se réveilla sous les veux de Coralie qui l'avait regardé dormant! Il comprit cela, le poète, L'actrice était encore dans sa belle robe abominablement tachée et de laquelle elle allait faire une relique. Lucien reconnut les dévouements. les délicatesses de l'amour vrai qui voulait sa récompense : il regarda Coralie. Coralie fut déshabillée en un moment, et se coula comme une couleuvre auprès de Lucien. A cinq heures , le poète dormait bercé par des voluptés divines, il avait entrevu la chambre de l'actrice, une ravissante création du luxe, toute blanche et rose, un monde de merveilles et de coquettes recherches qui surpassait ce que Lucien avait admiré déjà chez Florine. Coralie était debout, Pour jouer son rôle d'Andalouse, elle devait être à sept heures au théâtre. Elle avair encore contemplé son poète endormi dans le plaisir, 'elle s'était enivrée sans pouvoir se repaître de ce noble amour, qui réunissait les sens au cœur, et le cœur aux sens pour les exalter ensemble. Cette divinisation qui permet d'être deux ici-bas pour sentir, un seul dans le ciel pour aimer, était son absolution. A qui d'ailleurs la beauté surhumaine de Lucien n'aurait-elle pas servi d'excuse? Agenouillée à ce lit, heureuse de l'amour en lui-même, l'actrice se sentait sanctifiée. Ces délices furent troublées par Bérénice.

- Voici le Camusot, il vous sait ici, cria-t-elle.

Lucien se dressa, peissant avec une générosité innée à ne pasniuire à Coralie. Bérénice leva un rideau. Lucien entra daus un délicieux cabinet de toilette, on Bérénice et sa maîtresse apportereut avec une prestesse inouite les vérements de Lucien. Quand le négociant apparent, les bottes du poète frappèrent les regards de Coralie; Bérénice les avoit mises devant le feu pour les chanffer après les avoir cirées on scrett. La servaine et la unâtresse avaient oublié ets bottes accusatrices. Bérénice partit appères avoir échagies ILLUSIONS PERDILES: UN GRAND HOWER DE PROV. A PARIS. 263 un regard d'inquiétude avec sa maîtresse. Coralie se plongea dans as causeuse, et dit à Camusoi de s'asseoir dans une gondole en face d'elle. Le brave homme, qui adorait Coralie, regardait les hottes et n'osait levre les vent sur sa maîtrese.

— Dois-je prendre la mouche pour cette paire de bottes et quitter Corallet I. quitter le seraire se facher pour pou de choes. Il y a des bottes partont. Celles-ci seraient mieux placées dans l'étalage d'un hottier, ou sur les boulerards à se prouneure aux jambes d'un honnne. Cependant, ici, sans jambes, eldes disent bien des choses contraires à la fdélité. J'ai cinquante ans, Il est vrai : jo dois être aveugle comme l'amour.

Ge làche monologue était sans excuse. La paire de bottes n'était pas de ces demi-bottes en usage anjourd'hni, et que jampé au certain point un homme distrait pourrait ne pas voir; c'était, comme la mode ordomait alors de les porter, une paire de bottes entières, très-étgantes, et à galands, qui rélusisents sur des panta-lous collants presque tonjours de conleur claire; et où se rélictant les objets comme dans un miroir. Ainsi, les bottes revaeint les yeux de l'honnête marchand de soieries, et, disons-le, elles bui creasient le company.

- Qu'avez-vous? lui dit Coralie,
- Rien, dit-il.
- Sonnez, dit Coralie en souriant de la làcheté de Camusot. Bérénice, dit-elle à la Normaude dès qu'elle arriva, ayez-moi donc des crochets pour que je mette encore ces damnées bottes. Vous n'oublièrez pas de les apporter ce soir dans ma loge.
- Comment ?... vos bottes ?... dit Camusot qui respira plus à l'aise.
- Ebl que croyex-vous donc? demanda-telle d'un air hautain. Grosse bête, n'allex-rous pas croire.. Ohl îl le croirait! dit-elle à Béreince. J'ai un rôle d'homme dans la pièce de Chose, ct je ne me suis jamais mise en homme. Le bottier du thèstre n'a apporté ces bottes-là pour essayer à marche, en attendant la paire de la-quelle il m'a pris mesure; il me les a mises, mais j'ai tant souffert que je kes ai divés, et je dois ceprodant les remetrus.
- Ne les remettez pas si elles vons gênent, dit Camusot que les bottes avaient tant gêné.
- Mademoiselle, dit Béréuice, ferait mienx, au lieu de se martyriser, comme tout à l'heure; elle eu pleurait, monsieur! et si

j'étais homme, jamais une femme que j'aimerais ue pleurerait! elle ferait mieux de les porter en maroquin bieu minec. Mais l'administration est si ladre l Monsieur, vous devriez aller lui en commander....

- Oui, oui, dit le négociant. Vous vous levez, dit-il à Coralie.
- A l'instant, je ne suis reutrée qu'à six heures, après vous avez leicheré partout, vous m'avez fait garder mon farce non sont leures. Yollà de vos soins m'oublier pour des bouteilles, J'ai du ne soigner, moi qui vais jouer maintenant tous les soirs, tant que l'Meade fera de l'argent. Je n'ai pas eavie de meniir à l'article de ce jeune homme!
  - Il est beau, cet enfant-là, dit Camusot.
- Yous trouvez? je n'aime pas ces homnies-là, ils ressemblent trop à une femme; et puis ça ne sait pas aimer comme vous autres; vieilles bêtes du commerce. Yons vous ennuyez tant!
- Mousieur, dine-t-il avec madame, demanda Bérénice.
  - Non , j'ai la bouche empâtée.
- Vous avez été joliment paf, hier. Ah l papa Camusot, d'abord, moi je n'aime pas les hommes qui boivent...
  - Tu feras un cadeau à ce jeune homme, dit le négociant.
- Ah! oui, j'aime mieux les payer ainsi, que de faire ce que fait Florine. Allons, mauvaise race qu'on aime, allez-vous-en, ou donnez-moi ma voiture pour que je file au théâtre.
  - Yous l'aurez demain pour diner avec votre directeur, au Rocher de Caucale; il ne donnera pas la pièce nouvelle dimanche.
    - Venez, je vais dîner, dit Coralie en emmenant Camusot.
- Une heure après, Lucien fut délivré par Bérénice, la compagne d'enfance de Coralie, une créature aussi fine, aussi déliée d'esprit qu'elle était corpulente.
- Restez Ici, Coralie reviendra seule, elle veut même congédier Camusot s'il rous counie, di Bérênice à Lucien; miss, cher enfant de son œur, vous étes trop ange pour la ruiner. Elle me l'a dit, elle est décidée à tout planter là, à sortir de ce paradis pour aller vivre dans votre unassarde. Oh! les jalour, les envieux ne lui ont-ils paexpliqué que vous n'aviez ni sou, ni maille, que vous viviez au quartier latin. Jevons suivrais, voçet-aous, je vous ferais votrenage. Mais je vieus de consoler la pauvre enfant. Pas vrai, monsieur, que vous avez trop d'esprit pour donner dans de parvilles bélies? Ah! vous verrez bien que l'autre gros u'à ries que le cadavre et que.

ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HONNE DE PROV. A PARIS. 263 vous êtes le chêri, le bien-ainel, la divinité à laquelle on abandonne Pâme. Si vous saive comme ma Coralie est gentalle quand le lui fais répêter ses rôles! un amour d'enfant, quoi! Elle méritait bien que Dieu lui envoyà nu de ses auges, elle avait le dégoût de la vic. Elle a été à malbaureuse avec sa mère, qui la batait, quu l'a vendue! Oui, monsieur, une mère, sa propre cedant! Si j'avais une fille, je la seviriais comme ma petite Coralie, de qui je me suis fait un enfant. Voilà le première bon temps que je lui ai vu, la première fois qu'elle a été bien applaude. Il paraît que, vu ce que vous avez écrit, on a monté une fameuse claque pour la seconde creprésentation. Pendant que vous dorniez, Braulard est venu travailler avec elle

- Qui! Braulard? demanda Lucien qui crut avoir entendu déja ce nom.

— Le chef des claqueurs, qui, de concert avec elle, est convenu des endroits du rôle où elle serait soignée. Quoiqu'elle se dise son amie, Florine pourrait voolioi lui jouer un mauvais tour et prender tout pour elle. Tout le boulevard est en rumeur à cause de votre article. Quel lit arrangé pour les amours d'une fée et d'un prince?... dit-elle en mettant sur le lit un couvre-piée de dentelle.

Elle alluma les bougies. Aux lumières, Lucien étourdi se crut en effet dans un conte du Calinet des fêrs. Les plus riches étoffies du Cocon d'or araient été choisies ar Camusos pour servir aux tentures et aux draperies des fenétres. Le poète marchait sur un tapis royal. Les meubles en paissandre sculpé arrêtaient dans les taillés du bois des friasons de lumière qui y papillotalent. La chemiére en marbre blanc resplendissait des plus coôteuses bagatelles. La descente du lit étail en cygne bordé de martre. Des pantoudes en velours noir, doublées de soie pourpre, y parlaient des plasirs qui attendaient le poète des Marguerites. Une délicieuse lamps pendait du plafond tendu de soie. Partout des jardinières merveilleuses montraient des fleurs choises, de jolies bruyères blancles, des camélas sans parfum. Partout vivaient les inages de l'innocence. Il était impossible d'imagiere la une actrice et les mœurs du thêtre. Bérénice remarqua l'élabhissement de Lucien.

— Est-ce gentil? lui dit-elle d'une voix căline. Ne serez-vous pas mieux là pour aimer que dans un grenier? Empéchez son coup de tête, reprit-elle en ameuant devant Lucien un magnifique guéridon chargé de mets dérobés au diner de sa maîtresse. afu 266 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

que la cuisinière ne pût sonpçonner la présence d'un amant.

Lucien dina très-bien, servi par Bérénice dans une argenterie sculptée, dans des assiettes peintes à un louis la pièce. Ce luxe agissait sur son âme comme une fille des rues agit avec ses chairs unes et ses bas blancs hien tirés sur un lycéen.

- Est-il heureux, ce Camusot | s'écria-t-il.

 Heureux? reprit Bérénice. Ah1 il donnerait bien sa fortune pour être à votre place, et pour troquer ses vieux cheveux gris contre votre ieune chevelure blonde.

Elle engagva Lucien, à qui elle donna le plus délicieux vin que Bordeaux ai soigné pour le plus riche Anglais, à se recoucher en attendant Coralie, à faire un petit somme provisoire, et Lucien avait en effet envie de se coucher dans ce lit qu'il admirait. Bérénige, qui arait lu ce désir dans les yeux du poète, en était heureuse pour sa mairresse. A dits heures et denuie, Luciens Séveills sous un regard trempé d'amour. Coralie était là datas la plus voluptueose toilette de unit. Lucien avait dornis, Lucien d'était plus ivre que d'amour. Bérénice se retira demandant :— A quelle heure demain!

— Onze heures, tu nous apporteras notre déjeuner au lit. Je n'y serai pour personne avant deux heures.

A deux heures le lendemain , l'actrice et son amant étainet habillés et en présence, coume si le poète fuit venu faire un visite à sa protégée. Coralle avait baigné, peigné, coiffé, habillé Lucieu; elle lui avait envoyé chercher douze belles chemises, douze cravates, douze montrioirs chez Collian, une douazine de gasate dans une boite de cèdre. Quand elle entendit le bruit d'une voiture à sa porte, elle se précipita vers la fenctre avec Lucien. Tous deux virent Canusot descendant d'un coupé magnifique.

Je ne croyais pas, dit-elle, qu'on pût hair tant un homme et le luxe...

Je suis trop pauvre pour consentir à ce que vons vous ruiuiez,

 Je suis trop pauvre pour consentir à ce que vons vous ruiuiez, dit Lucien en passant ainsi sous les Fourches-Caudines.

— Paurre petit chat, dit-elle ca pressant Lucien ser son ouver, tu m'aimes donc bien? — J'ai engagé monsieur, dit-elle en montrant Lucien à Casussot, à venir me voir ce matin, en pensant que nous irions nous promener aux Champs-Élysées pour essayer la voiture.

 Allez-y sculs, dit tristement Camusot, je ne dine pas avec vous, c'est la fête de ma femme, je l'avais oublié. ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 267

- Pauvre Musot! comme tu t'emmieras, dit-elle en sautant an cou du marchand.

Elle était ivre de bonheur en pensant qu'elle étrennerait scule avec Lucien ce beau coupé, qu'elle irait seule avec lui au Bois; et, dans son accès de joie, elle eut l'air d'aimer Camusot à qui elle fit mille caresses.

- Je voudrais pouvoir vous donner nne voiture tous les jours ,
  dit le pauvre homme.
- Allons, monsieur, il est deux heures, dit l'actrice à Lucien qu'elle vit honteux et qu'elle consola par un geste adorable.

Coralie dégringola les escallers en entraînant Lucien qui entendit le négociant se trainant comme un nhoque après eux, sans pouvoir les rejoindre. Le poète épronva la plus enivrante des jouissances : Cotalie, que le bonheur rendait sublime, offrit à tous les yeux ravis une toilette nieine de goût et d'élégance. Le Paris des Champs-Élysées admira ces deux amants. Dans une affée de bois de Boulogne, leur coupé rencontra la calèche de mesdames d'Espard et de Bargeton qui regarderent Lucien d'un air étonné, mais auxquelles il lança le coup d'œil méprisant du poète qui pressent sa gloire et va user de son pouvoir. Le moment où il put échanger par un coup d'œil avec ces deux femmes quelques-unes des pensées de vengeance qu'elles lui avaient mises au cœur pour le ronger, fut un des plus doux de sa vie et décida peut-être de sa destinée, Lncien fut repris par les Furies de l'orgueil : il voulut reparaître dans le monde, y prendre une éclatante revanche, et toutes les petitesses sociales, paguère foulées aux pieds du travailleur, de l'ami du Cénacle, rentrèrent dans son âme. Il comprit alors tonte la portée de l'attaque faite pour lui par Lousteau : Lousteau venait de servir ses passions; tandis que le Cénacle, ce Mentor collectif, avait l'air de les mater an profit des vertus ennuvenses et de travaux que Lucien commençait à trouver hutiles. Travailler lu'est-ce pas la mort pour les âmes avides de jouissances? Aussi avec quelle facilité les écrivains ne glissent-ils pas dans le far niente, dans la bonne chère et les délices de la vie hyneuse des actrices et des femmes faciles! Lucien sentit une irrésistible envie de continuer la vie de ces deux folles journées.

Le diner an Rocher de Cancale fut exquis. Lucien tronva les convives de Florine, moins le ministre, moins le duc et la dansense, moins Cannusot, remplacés par deux acteurs célèbres et par Hector — Ne t'engage pas, mon petit, dit-elle à son poète, attends, ils veulent t'exploiter, nous causerons de cela ce soir.

- Bah l lui répondit Lucien, je me sens assez fort pour être aussi méchant et aussi fin qu'ils peuvent l'être.

Finot, qui ne s'était sans doute pas brouillé pour les blancs avec llectoe Merlin, présenta Merlin à Lucien et Lucien à Merlin. Coralie et madame du Val-Noble fratteruisèrent, se comblèrent de carceses et de présenances. Madame du Val-Noble invita Lucien et Coralie à diner.

Hector Merlin, he plus dangereux de tous les journalistes présents de collent, était un petit bomme ses, alètres pincées, couvant une ambition démesurée, d'une jalousie sans bornes, beureux de tous les maux qui se faissient autour de lui, profitant des divisions qu'il fouentait, ayant beaucoup d'espiti, peu de vouloir, mais rempherant la volonté par l'instinct qui mêne les parreuns vers les endroits éclairés par l'or et par le pouvoir. Lucien et lui se déplurent man-tuellement. Il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi. Merlin eut le naibeur de parter à Lucien à baute voix comme Lucien peussit tout bas. Au d'essert, les lieus de la plus tourhante amitié semblaient unir ces hommes qui tous se croyaient supérieurs l'un à l'autre. Lucien, le nouveau vrou, était l'Opist de leurs coquetteries. On caussit à cœur ouvert. Hector Merlin seul ne riait pas. Lucieu lui demanda la riaison de sa raisou.

- Mais je vous vois entrant dans le monde littéraire et journa-

ILLUSIONS PERDUES: 1 N GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 269

liste avec des illusions. Yous cruyer aux amis. Nous soutines tous amis ou eunemis selon les circonstances. Nons nous frappons les premiers avec l'arme qui devrait ne nous servir qu'à frapper les autres. Yous vous apercevrez avant peu que vous robleinetz rieir par les Boars sentiments. Si vous des bon, faites evous méchant. Soyez hargueux par caleul. Si personne ne vous a dit cette loi supréme, je vous la confise et je ne vous aurai pas fait une médicere confidence. Pour être aimé, ne quittez jannais votre maîtresse sans l'avoir fait pleurer un peu; pour faire fortunale ni literature, blessez toipours tout le monde, même vos amis, faites pleurer les amours-propres : tout le monde vous carcasser.

Hector Merlin fut heurenx en voyant à l'air de Lucien que sa parole entrait chez le néophyte comme la lame d'un poignard dans un cœur. On joua. Lucien perdit tout son argent. Il fut emmené par Coralie, et les délices de l'amour lui firent oublier les terribles émotions du Jeu qui, plus tatd, devait trouver en lui l'une de ses victimes. Le lendemain, en sortant de chez elle et revenant au quartier latin, il trouva dans sa bourse l'argent qu'il avait perdu. Cette attention l'attrista d'abord, il voulut revenir chez l'actrice et lui rendre un don qui l'humiliait; mais il était déjà rue de La Harpe; il continua son chemin vers l'hôtel Cluny. Tout en marchant, il s'occupa de ce soin de Coralie, il y vit une preuve de cet amour maternel que ces sortes de femmes mêlent à leurs passions. Chez elles, la passion comporte tous les sentiments. De pensée en pensée. Lucien finit par trouver une raison d'accepter en se disant : - Je l'aime, nous vivrons ensemble comme mari et femme, et je ne la quitterai jamais! A moins d'être Diogène, qui ne comprendrait alors les sensations de Lucien en montant l'escalier boueux et puant de son hôtel, en faisant griucer la serrure de sa porte, en revoyant le carreau sale et la piteuse cheminée de sa chambre horrible de misère et de nudité? Il trouva sur sa tablé le manuscrit de son roman et ce mot de Daniel d'Arthez :

Nos amis sont presque contents de votre œuvre, cher poète.
 Vous pourrez la présenter avec plus de confianze, dissni-tls, à
 vos amis et à vos ennemis. Nous avons lu votre charmant article
 sur le Panorama-Dramaique, et vous devez exciter autant d'envie
 dans la littérature que de regrets chez nous.

- Regrets! que veut-il dire? s'écria Lucien surpris du ton de politesse qui régnait dans ce hillet. Était-il donc un étrauger pour le Cénacle? Après avoir dévoré les fruits délicieux que lui avait tendus l'Éve des coulisses, il tenait encore plus à l'estime et à l'amitié de ses antis de la rue des Ouatre-Vents. Il resta pendant quelques instants plongé daus une méditation par laquelle il embrassait sou présent dans cette chambre et son avenir dans celle de Coralie. En proje à des hésitations alternativement honorables et dépravautes, il s'assit et se mit à examiuer l'état dans lequel ses amis lui rendaient sou œuvre. Quel étonnement fut le sien! De chapitre en chapitre, la plume habile et dévouée de ces grands hommes encore inconnus avait changé ses pauvretés en richesses. Un dialogue plein, serré, concis, uerveux remplaçait ses conversations qu'il comprit alors n'être que des bayardages en les comparaut à des discours où respirait l'esprit du temps. Ses portraits, un peu mous de dessin, avaient été vigonreusement accusés et colorés; tous se rattachaient aux phénomènes curieux de la vie humaine par des observations physiologiques dues sans doute à Bianchon, exprimées avec finesse, et qui les faisaient vivre. Ses descriptions verbeuses étaient devenues substantielles et vives. Il avait donné une enfant mal faite et mal vêtue, et il retrouvait une délicieuse fille en robe blanche, à ceinture, à écharpe roses, une création ravissante. La nuit le surprit, les yeux eu pleurs, atterré de cette grandeur, sentant le prix d'une parcille lecon, admirant ces corrections qui lui en apprenaient plus sur la littérature et sur l'art que ses quatre années de travaux, de lectures, de comparaisons et d'études. Le redressement d'un carton mal concu, un trait magistral sur le vif en disent toujours plus que les théories et les observations,

- Quels amis l quels cœurs l suis je heureux ! s'écria-t-il en serrant le manuscrit.

Entraîné par l'emportement naturel aux natures poétiques et mohiles, il court chez Dainé. En montant l'escalier, il se crut cependant moins digne de ces cours que rien ne pouvait faire dévier du sentier de l'honneur. Une voix lui disait que, si Daniel avait aimé Coralie, il ne l'aurait pas acceptée avec Camusot. Il conaissist aussi la profonde borreur du Cénacle pour les journaistes, et il se savait déjé quedque peu journaiste. Il rouva ses amis; moins Meyraux, qui venait de sortir, en proie à un désespoir peint sur toutes les figures.

## ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 271

- Ou'avez-vous, mes amis? dit Lucien.
- Nous venons d'apprendre une horrible catastrophe : le plus grand esprit de notre époque , notre ami le plus aimé , celui qui pendant deux ans a été notre lumière...
  - Louis Lambert? dit Lucien.
- Il est dans un état de catalopsie qui ne laisse aucun espoir , dit Bianchon.
- Il mourra le corps insensible et la tête dans les cieux , ajouta solennellement Michel Chrestien.
  - Il mourra comme il a vécu , dit d'Arthez.
- L'amour, jeté comme un feu dans le vaste empire de son cerveau, l'a incendié, dit Léon Giraud.
- Ou , dit Joseph Bridau , l'a exalté à un point où nous le perdous de vue.
  - C'est nous qui sommes à plaindre, dit Fulgence Ridal.
  - Il se guérira peut-être, s'écria Lucien.
- D'après ce que nous a dit Mcyraux, la cure est impossible, répondit Biauchon. Sa tête est le théâtre de phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul pouvoir.
  - Il existe cependant des agents, dit d'Arthez...
- Oui, dit Biauchon, il n'est que cataleptique, nous pouvons le rendre imbécile.
- Ne pouvoir offrir au génie du mal une tête en remplacement de celle-là! Moi, je donnerais la mienue! s'écria Michel Chrestien.
  - Et que deviendrait la fédération européenne ? dit d'Arthez.
- Ah! c'est vrai, reprit Michel Chrestien, avant d'être à un homme on appartient à l'Humanité.

  Je venais ici le cœur plein de remerciments pour vous tous,
- dit Lucieu. Yous avez changé mon billon en lonis d'or.
  - Des remerchuents! Pour qui nous prends-tu? dit Bianchon.
- Le plaisir a été pour nous, reprit Fulgence.

  Eh! bien, vous voilà journaliste? lui dit Léon Giraud. Le bruit de votre début est arrivé jusque dans le quartier latin.
  - Pas encore , répondit Lucien.
  - Ah I tant mieux I dit Michel Chrestien.
- Je vous le dissis bien, reprit d'Arthez. Lucien est un de ces cœurs qui connaissent le prix d'une conscience pure. N'est-ce pas un viatique fortifiant que de poser le soir sa tête sur l'oreiller en pouvant se dire : — Le n'ai pas jugie les œuvres d'autrei, je n'ai cansé d'affice

tion à personne; mon esprit, comme un poignard, n'a fouillé l'âme d'aucun innocent; ma plaisauterie n'a immolé aucun bonheur, elle n'a même pas troublé la sottise beureuse, elle n'a pas injustement fatigué le génie; j'ai dédaigné les faciles triomphes de l'épigramme; enfin je n'ai jamals ment à unes convictions?

- Mais, dit Lucien, on peut, je crois, être ainsi tout en travaillant à un journal. Si je u'avais décidément que ce moyen d'exister, il fandrait bien y venir.
- Oh! oh! oh! fit Fulgeuce en montant d'un ton à chaque exclamation, nons capitulons.
- Il sera journaliste, dit gravement Léon Giraud. Ah! Lucien, si tu vonlais l'être avec nous, qui allons publier un journal où jamais ni la vérité ni la justice ne seront outragées, où nous répandrons les doctrines utiles à l'humanité, pout-être...
- Vous n'aurez pas un abonné, répliqua machiavéliquement Lucien en interrompant Léon.
- Ils en auront cinq cents qui en vaudront cinq cent mille, répondit Michel Chrestien.
  - Il vous faudra bien des capitaux, reprit Lucien.
  - Non, dit d'Arthez, mais du dévouement.
- To sens comme une vraie boutique de parfumeur, dit Michel Chrestien en flairant par un geste comique la tête de Lucien. On l'a vn dans une voiture supérieurement astiquée, traînée par des chevanx de dandy, avec nne maîtresse de prince, Coralie.
  - Eh! bien, dit Lucien, y a-t-il du mal à cela?
  - Tu dis cela comme s'il y en avait, lui cria Bianchon.
- J'aurais voulu à Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, une noble femme qui l'aurait soutenu dans la vie...
- Mais , Daniel , est-ce que l'amour n'est pas partout semblable à lui-même? dit le poète.
- Ab I dit le républicain, ici je suis aristocrate. Je ne pourrais pas aimer une formme qu'un acteur baies un la joue en face du public, une fomme tutorée dans les coulisses, qui s'abaisse devant un parterre et lui sourit, qui danse des pas en relevant ses jupes et qui se met en homme pour montrer ce que je veux être seul à voir. Ou, si j'aimais une pareille fenume, elle quitterait le théatre, et je haurificerias par mon amour.
  - Et si elle ne pouvait pas quitter le théâtre?
  - Je mourrais de chagrin , de jalousie , de mille manx. On ne

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 27 3
peut pas arracher sou amour de sou cœur conime ou arrache une
dent.

Lucien devint sombre et pensif. — Quand ils apprendront que je subis Camusot, ils me mépriseront, se disait-il.

— Tiens, lui dit le sauvage républicain avec une affreuse bonhomie, tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur.

Il prit son chapeau et sortit.

- Il est dur, Michel Chrestien, dit le poète.

— Dur et salutaire comme le davier du deutiste, dit Bianchon. Michel voit ton avenir, et peut-être en ce momeut pleure-t-il sur toi dans la rue.

D'Arthez fut doux et consolant, il essaya de relever Lucien. Au bout d'une heure le poète quitta le Cénacle, maltraité par sa conscience qui lui criait: — Tu seras journaliste l comme la sorcière crie à Macheth: Tu seras roi.

Dans la rue, il regarda les croisées du patient d'Arthez, éclairées par une faible lumière, et revint chez lui le cœur attristé. l'âme inquiète. Une sorte de pressentiment lui disait qu'il avait été serré sur le cœur de ses vrais amis pour la dernière fois. Eu entrant dans la rue de Cluny par la place de la Sorbonne, il reconnut l'équipage de Coralie. Pour venir voir son poète un moment, pour lui dire un simple bonsoir, l'actrice avait franchi l'espace du boulevard du Temple à la Sorbonne. Lucien trouva sa maîtresse tout en larmes à l'aspect de sa mansarde, elle voulait être misérable comme son amant, elle pleurait en rangeant les chemises, les gants, les cravates et les mouchoirs dans l'affreuse commode de l'hôtel. Ce désespoir était si vrai, si grand, il exprimait tant d'amour, que Lucien, à qui l'on avait reproché d'avoir une actrice, vit dans Coralie une sainte bien près d'endosser le cilice de la misère. Pour venir, cette adorable créature avait pris le prétexte d'avertir son ami que la société Camusot, Coralie et Lucien rendrait à la société Matifat . Florine et Lousteau leur souper, et de demander à Lucien s'il avait quelque invitation à faire qui lui fût utile : Lucien lui répondit qu'il en causerait avec Lousteau. L'actrice, après quelques moments, se sauva en cachant à Lucien que Camusot l'attendait en has.

Le lendemain, dès huit heures, Lucien alla chez Étienne, ne le trouva pas, et cournt chez Florine. Le journaliste et l'actrice reçurent leur ami dans la jolie chambre à coucher où ils étaient

COM, BUN, T. VIII.

# 274 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

maritalement établis, et tous trois ils y déjeunèrent splendidement.

— Mais mon petit, lui di Lousteau quaud ils furent attablés et que Lucien lui ent parfe du souper que donnerait Coralie, je te conseille de venir avec moi voir Pélicien Vernou, de l'inviter, et de te lier avec tui attant qu'on peut se lier avec un pareil d'Acte. Pélicien te donnera peut-être accès dans le journal politique oû ill cuisine le feuilleton, et oû tu pourras fleurri bot naisee ne grands articles dans le haut de ce journal. Cette feuillet, comme la nôtre, appartient au parti libéral, tu seras libéral, c'est le part populaire; d'ailleurs, si tu voilais passer du côté ministériel, tu y entereia avec d'autant plus d'avantages que tu te serais fait redouter. Hector Merlin et su madame du Val-Noble, chez qui vont quelques grands sel-gneurs, les j'eunes dandies et les millionnaires, ne t'ont-ils pas prié, toi et Coralie, à d'âner?

- Oui, répondit Lucien, et tu en es avec Florine.

Lucien et Lousteau, dans leur griserie de vendredi et pendant leur diner du dimanche, en étaient arrivés à se tutoyer.

— Eh! bien, nous rencontrerous Merlin au journal, c'est un gars qui suivra Finot de près; tu feras bien de le soigner, de le mettre de ton souper avec sa malitresse: il te sera peut-être utile avant peu, car les gens haineux out besoin de tout le moude, et il te rendra service pour avoir ta plune au besoin.

— Votre début a fait assez de sensation pour que vous n'éprouviez ancun obstacle, dit Florine à Lucien, hâtez-vous d'en profiter, antrement vous seriez promptement oublié.

— L'affaire, reprit Lousteau, la grande affaire est consommée! Ce Find, un homme san saurent latele, est directeure révalecture en det du journal hebdomadaire de Daurist, propriétaire d'un sistème qui ne lui coûte rieu, et il a six cents france à appointement par mois. Le suis, de ce matin, mon cher, rédacteur en chef de notre petil journal. Tout s'est passé comme je le présumais l'autre soir : Florien a été superbe, elle rendrait des points au prince de Talleyrand.

— Nous tenons les hommes par leur plaisir, dit Florine, les diplomets ne les prennent que par l'amour-propre; les diplomates leur voient faire des façons et nous leur voyons faire des bétises, nous sommes donc les plus fortes.

— En concluant, dit Lousteau, Matifat a commis le seul bon mot qu'il prononcera dans sa vie de droguiste: L'affaire, a-t-il dit, ne sort pas de mon commerce!

#### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 275

- Je soupçonne Florine de le lui avoir soufflé, s'écria Lucien.
- Ainsi, mon cher amour, reprit Lousteau, tu as le pied à l'étrier.
- Vous êtes né coifé, dit Florine. Combien voyons-nous de petits jeunes gens qui droyuent dans Paris pendant des années sans arriver à pouvoir insérer un article dans un journal! Il en aura été de vous comme d'Émile Bloudet. Dans six mois d'îci, je vous vois faisant vytre lête, ajouta-t-elle en se servant d'un mot de son argot et ni lui jeant un sourire moqueur.
- Ne suis-je pas à Paris depuis trois ans, dit Lousteau, et depuis hier seulement Finot me donne trois cents frasts de fixe par mois pour la rédaction en chef, me paye cent sons la colonne, et cent francs la feuille à son journal heblomadaire.
- IIé! bien, vous ne dites rien?... s'écria Florine eu regardant Lucien.
  - Nous verrons, dit Lucien.
- Mon cher, répondit Lonsteau d'un air piqué, j'ai tout arraugé pour toi comme si tu étais mon frère; mais je ne te réponds pas de Finot. Finot sera sollicité par soixante drolles qui, d'ici à deux jours, vont venir lui faire des propositions au rabais. J'ai pronis pour toi, to lui diras non, si tu veux. Tu ne te doutes pas de ton bonheur, reprit le journaliste après une pause. Tu ferts partie d'une coteție dont les camarades attaquent leurs ennemis dans plusieurs journaux, e s'y servent nutuellement.

 Allons d'abord voir Félicien Vernou, dit Lucien qui avait hâte de se lier avec ces redoutables oiseaux de proie.

Lousteau envoya chercher uu cabriolet, et les deux amis allèrent rue Mandar, où demeurait Vernou, dans une masion à allète, il y occupait un appartement an deuxième êtage. Locien fut très-Gunné de trouver ce critique acerbe, dédaigneux et gourmé, dans une salle à manger de la dernière vulgariét, tendue d'un mavais petil papier briqueté, chargé de mousses par intervalles égant, ornée de gravures à l'agua-tinta dans des carles doris, attablé avec une femme trop laide pour ne pas être légitime, et deux esfants en loss âge perchés sur ces chaises à pieds très-élevis et à barrière, destinies à maintenir ces petits drôles. Surpris dans une robe de chambre confectionnée avec les restes d'une robe d'indienne à sa femme, Pélicien ent un air assex méconteut.

-As-tu déjeuné, Lousteau? dit-il en offrant une chaise à Lucien.

— Nous sortons de chez Florine, dit Étienne, et nous y avous déjeuné.

Lucien ne cessait d'examiner madame Vernou, qui ressemblait à nne bonne, grasse cuisinière, assez blanche, mais superlativement commune. Madame Vernou portait un foulard par-dessus un bonnet de nuit à brides que ses jones pressées débordaient. Sa robe de chambre, sans ceinture, attachée au col par un bouton, descendait à grands plis et l'enveloppait si mal, qu'il était impossible de ne pas la comparer à une borne. D'une santé désespérante, elle avait les joues presque violettes, et des mains à doigts en forme de boudins. Cette femme expliqua soudain à Lucien l'attitude gênée de Vernou dans le monde. Malade de son marjage, sans force pour abandonner femme et enfants, mais assez poète pour en toujours souffrir, cet auteur ne devait pardonner à personne un succès, il devait être mécontent de tout, en se sentant toujours mécontent de lui-même. Lucien comprit l'air aigre qui glacait cette figure envieuse, l'âcreté des reparties que ce journaliste semait dans sa conversation, l'acerbité de sa phrase, toujours pointue et travaillée comme un stylet.

- Passons dans mon cabinet, dit Félicien en se levant, il s'agit sans doute d'affaires littéraires.
- Oui et non, lui répondit Lousteau. Mon vieux, il s'agit d'un souper.
  - Je venais, dit Lucien, vous prier de la part de Coralie.... A ce nom, madame Vernou leva la tête.
- ... A souper d'aujourd'hui en huit, dit Lucien en continuant. Vous trouverez chez elle la société que vous avez eue chez Florine, et augmentée de madame du Val-Noble, de Merlin et de quelques autres. Nous jouerons.
- Mais, mon ami, ce jour-là nons devons aller chez madane Mahondeau, dit la femme.
  - Fh! qu'est-ce que cela fait? dit Vernou,
- Si nous n'y allions pas, elle se choquerait, et tu es bien aise de la trouver pour escompter tes effets de librairie.
- Mon cher, voilà une femme qui ne comprend pas qu'un sonper qui commence à minuit n'empêche pas d'aller à une soirée qui finit à onze heures. Je travaille à côté d'elle, ajouta-t-il.
- Vous avez tant d'imagination! répondit Lucien qui se fit un ennemi mortel de Vernou par ce seul mot.

### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 277

- Eh! bien, reprit Lousteau, tu viens, mais ce n'est pas tout. Mensieur de Rubempré devient un des nôtres, ains pousse-le à tou journal; présente-le comme un gars capable de faire la haute littérature, afin qu'il puisse mettre au unoins deux articles par mois.
- Oui, s'il veut être des nôtres, attaquer nos ennemis comme nous attaquerons les siens, et défendre uos amis, je parlerai de lui ce soir à l'Opéra, répondit Vernou.
- Eh! bien, à demain, mon petit, dit Lousteau eu serrant la main de Vernou avec les signes de la plus vive amitié. Quaud paraît ton livre?
  - Mais, dit le père de famille, cela dépend de Dauriat, j'ai fin.
  - Es-tu content?...
  - Mais oui et non...
- Nous chaufferons le succès, dit Lousteau en se levant et saluant la femme de son confrère.

Cette brusque sortie fut nécessitée par les criailleries des deux enfants qui se disputaient et se donnaient des coups de cuiller en s'envoyant de la panade par la figure.

- Tu viens de voir, mon enfant, dit Étienne à Lucien, une femme qui , sans le savoir, fera bien des ravages en littérature. Ce pauvre Vernou ne nous pardonne pas sa femme. On devrait l'en débarrasser, dans l'intérêt public bien enteudu. Nous éviterions un déluge d'articles atroces, d'épigrammes contre tous les succès et contre toutes les fortunes. Que devenir avec une pareille femuse accompagnée de ces deux horribles moutards? Yous avez vu le Rigaudin de la Maison en loterie, la pièce de Picard... eh! bien, comme Rigaudin, Vernou ne se battra pas, mais il fera battre les autres; il est capable de se crever un œil pour en crever deux à son meilleur ami; vous le verrez posant le pied sur tous les cadavres, souriant à tous les malheurs, attaquant les princes, les ducs, les marquis, les nobles, parce qu'il est roturier ; attaquant les renommées célibataires à cause de sa femme, et parlant toujours morale, plaidant pour les joies domestiques et pour les devoirs de citoyen, Enfin ce critique si moral ne sera doux pour personne, pas même pour les enfants. Il vit dans la ruc Mandar entre une femme qui pourrait faire le mamamouchi du Bourgeois gentilhomme et deux petits Vernou laids comme des teignes; il veut se moquer du faubourg Saint-Germain, où il ne mettra jamais le pied, et fera parler les duchesses comme parle sa femme. Voilà l'homme qui va hurler après les iésuites , in-

# 278 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

sulter la cour, lui pekter l'intention de réablir les droits Róodaux, le droit d'âlosse, et qui préchera quelque croisade en faveur de l'égalité, lui qui ne se croit l'égal de personne. S'il était garçon, s'il albir daus le monde, s'il avait les altures des poètes royalités pousonnes, ornés de croix de la Légion-d'Honneur, ce servit un optimiste. Le journalisme a mille points de d'épart semblables. C'est uno grande catapule mise en mouvement par de petites bainca. As-tu maintenant envie de te marier? Vernou n'a plus de cœur, le fiel a tout envalút. Aussi est-ce le journaliste par excellence, un tigre à deux mains qui déchire tont, comme si ses plumes avaient la rage.

— Il est genonlobe, di Liucien. As-til du talent?

- It is de guorjunoc , in knoten, is de rind staten.

  It is de l'espeit, c'est un Articleire. Vernou porte des articles, fera toujours des articles, et rien que des articles. Le travall le plus obstiné ne pourra jamais greffer un livre sur sa prose. Félicien est incapable de concevoir une œuvre, d'en disposer les masses, d'en réunir harmouisesment les personunges dans un plan qui commence, se noue et marcho vers un fait capital; il à des idées, mais il ne connaît pas les faits; ses héros seront des turojes philosophiques ou libérales; cafin, son style est d'une originalité cherchée, sa phrase ballonnée tomberait si la critique lui donnait un coup d'épingle. Anssi craint-il énormément les journaux, comme tous ceux qui ont besoin des sourdes et d'éco entour se soutiers de l'écon entre soutiers qui ont besoin des sourdes et d'éco entour se soutiers.
  - Ouel article tu fais . s'écria Lucien.
  - Ceux-là, mon enfant, il faut se les dire et jamais les écrire.
  - Tu deviens rédacteur en chef, dit Lucien.
  - Où veux-tu que je te jette? lui demanda Lousteau,
  - Chez Coralie.

nir au-dessus de l'eau.

- Ah! nous sommes amoureux, dit Lousteau. Quelle faute! Fais de Coralie ce que je fais de Florine, une ménagère, mais la liberté sur la montagne!
  - Tu ferais damner les saints l lui dit Lucien en riant,
  - On ne danne pas les démons, répondit Lousteau.

Le ton léger, brillant de son nouvel ami, la manière dont il traitait la vie, ses paradoxes melés aux maximes vraies du machiavélisme parsiena agassient sur Lucen à son insu. En théorie, le pote reconnaissait le danger de ces pensées, et les trouvait utiles à l'application. En arrivant sur le boulevard du Temple, les deux amis convirent de se retrouver, eutre quatre et cinq heures, ILLISIONS PERBUES: LA GRAND HOWNE DE PROV. A PARIS. 279
an bureau du journal, où sans doute litector Merlin viendrait.
Lucien était, en effet, saisi par les voluptés de l'amour vai des
courtisanes qui attachent leurs grappins aux endroits les plus tendres de l'âme en se pliant avec une incroyable souplesse à tous les
désirs, en favorisant les molles habitudes d'où elles tient leur force.
Il avait dépi soif des plaisirs parisiens, il à simuit la vie facile, aboudante et magnifique que lui faisait l'actrice chez elle. Il trouva Coralie et Camusot ivres de joie. Le Gymnase proposait pour Pâques
prochain un engagement dont les conditions nettement formulées,
sumpassient les sepérances de Coralie.

- Nous your devons ce triomphe, dit Camusot,
- Oh I certes, sans lui l'Alcade tombait, s'écria Coralie, il n'y avait pas d'article, et i'étais encore au boulevard pour six ans.

Elle lui santa au cou devant Cammost. L'effusion de l'actrice avait je ne sais quoi de moelleux dans sa rapidité, de sauve dans son entralmement: elle aimait I Comme tous les hommes dans leurs grandies douleurs, Cammost abaissa ses yeux à terre, et reconnut, le long de la couture des bottes de Lectea, le fil de couleur employé par les bottiers célèbres et qui se dessinait en jaune foncé sur le noir lisiant de la tige. La couleur originale de ce fil l'avait préceuçle pendant son monologue sur la présence inexplicable d'une paire de bottes devant la cheminée de Coralie. Il avait le en lettres noires imprimées sur le cuir blanc et dours de la doubliver l'alresse d'un bottier fameux à cette époque : Gay, rue de La Michodière.

—Monsieur, d'ili-il à lucien, vous serce de bien béles bottes.

- Monsieur, dit-ii a Lucien, vous a
   Il a tout beau, répondit Coralie.
- Je voudrais bien me fournir chez votre bottier.
- Je volutrais usen me sournir cuez votre notier.

   Ohl dit Coralie, comme c'est rue des Bourdonnais de demander les adresses des fournisseurs! Afles-vons porter des hottes de jouen homme! Vous serice joil garyon. Gardez done vos bettes à revers, qui conviennent à un homme établi, qui a femme, enfants et maltresse.
- Enfin, si monsieur voulait tirer une de ses bottes, il me rendrait un service signalé, dit l'obstiné Camusot.

   Je ne pourrais la remettre sans crochets, dit Lucien en rou-
- Je ne pourrais la remettre sans crochets, dit Lucien en rougissant.
- Bérénice en ira chercher, ils ne seront pas de trop ici, dit le marchand d'un air horriblement goguenard.
  - Papa Camusot, dit Coralie en lui jetant un regard empreint

# 280 II. LIVBE , SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

d'un atroce mépris, ayez le courage de votre lâcheté! Allons, dites toute votre persée. Vous trouvez que les obtes de mousieur ressemblent aux miennes? Je vous défends d'ôter ves bottes, dit-ille à Lucien. Oui, monieur Camusot, oui, ces bottes sont absolument les mêmes que celles qui se croisaient les bras devant mon foper l'autre jour, et monsieur caché dans mon cabinet de toilette les attendait, il avait passe la unit ici. Voilà ce que vous pensez, bein? Pensez-le, je le veux. C'est la vérité pare. Je vous trompe. Après? Cela me palit, à moil

Elle s'assit sans colère et de l'air le plus dégagé du monde en regardant Camusot et Lucien, qui n'osaient se regarder.

— Je ne croirai que ce que vous vondrez que je croie, dit Camusot. Ne plaisantez pas, j'ai tort.

— Ou je suis une infânee dévergondée qui dans un moment s'est aumourachée de monsieur, ou je suis une pauvre misérable créature qui a senti pour ja première fois le véritable amorr après lequel courent toutes les femmes. Dans les deux cas, il faut me quitter ou me prendre comme je suis, di-tièle en faisant un geste de sonveraine par lequel elle écrasa le néceoiant.

 Serait-ce vrai? dit Camusot qui vit à la contenance de Lucien que Coralie ne riait pas et qui mendiait nne tromperie.

- J'aime mademoiselle, dit Lucien.

En entendant ce mot dit d'une voix émue, Coralie sauta au cou de son poète, le pressa dans ses bras et tourna la tête vers le marcband de soieries en lui montrant l'admirable groupe d'amour qu'elle faisait avec Lucien.

— Pauvre Musot, reprends tout ce que tu m'as donné, je ne veux rien de toi, j'aime comme une folle cet enfant-là, non pour son esprit, mais pour sa beauté. Je préfère la misère avec lui, à des millions avec toi.

Camusot tomba sur un fauteuil, se mit la tête dans les mains, et demeura silencieux.

Voulez-vous que nous nous en allions? lui dit-ello avec une incroyable férocité.

Lucies out foid dans le des en recreat chargé d'une femule.

Lucien eut froid dans le dos en se voyant chargé d'une femme, d'une actrice et d'un ménage.

— Reste ici, garde tont, Coralie, dit le marchand d'une voix Lible et douloureuse qui partait de l'âme, je ne veux rien reprendre. Il y a pourtant là soixante mille francs de mobilier, mais je ne ILLASIONS PERDESS: UN GINND HOMBUS DE PROV. A PARIS. 281 saurais me faire à l'idée de nua Coraile dans la misère. Quelque grands que soient les talents de monsieur, ils ne peuvent pas te donner une existence. Voilà ce qui nous attend tous, nous autres violitafed. Liaisse-moi, Caralie, le droit de venir te voir quelquefois : je puis t'être utile. D'ailleurs, je l'avone, il me serait impossible de vitre sans toi.

La douceur de ce pauvre homme, dépossédé de tout son bonheur an moment où il se croyait le plus heureux, toucha vivement Lucien, mais non Coralie.

Viens, mon pauvre Muset, viens tant que tu voudras, ditelle. Je t'aimerai mieux en ne te trompant point.

Camusot parut content de n'être pas chassé de son paradis terrestre où sans doute il derait souffrir, mais où il espéra rentrer plus tard dans tous ses droits en se fiant sur les hasards de la vie parisienne et sur les séductions qui allaient entourer Lucieu. Le vieux marchan natois pensa que tô to ut ard ce bau jeune honme se permettrait des infidélités, et pour l'espionner, pour le perdre dans l'esprit de Coralle, il voulait rester leur ami. Cette làcheté de la passion vaie effraya Lucieu. Camusot offirit à diner au Palais-Royal, chez Véry, ce qui fut accepté.

— Ouel bonheur, cria Coralie quand Camusot fut porti, plus de

mansarde au quartier Latin, tu demeureras ici, nons ne nous quitterons pas, tn prendras pour conserver les apparences un petit appartement, rue Charlot, et vogue la galère!

Elle se mit à danser son pas espagnol avec un entrain qui peignit nne indomptable passion.

- Je puis gagner cinq cents francs par mois en travaillant beaucoup, dit Lucien.

   J'en ai tout autant au théâtre, sans compter les feux. Camusot
- m'habillera toujours, il m'aime l Avec quinze cents francs par mois, nous vivrons comme des Crésus.

  — Et les chevaux, et le cocher, et le domestique ? dit Bérénice.
  - Et les chevaux, et le cocher, et le domestique? dit Bérénice.
     Je ferai des dettes, s'écria Coralie.

Elle se remit à danser une gigue avec Lucien.

- Il faut dès lors accepter les propositions de Finot, s'écria Lucien.
- Allons, dit Coralie, je m'habille et te mène à ton journal, je t'attendrai en voiture, sur le boulevard.

Lucien s'assit sur un sofa, regarda l'actrice faisaut sa toilette,

et se litra aur plus graves réflexions. Il edit mieux alué laisser Coralie libre que d'étre jeté dans les obligations d'un pareil mariage; missi il la vit soble, si bien faite, si attrayante, qu'il fut sais jar les pittoresques aspects de cette vie de Bobème, et jea le gant à la face de la Fortune. Bérénice eut ordre de veiller an déméagement et à l'installation de Lucien, Puis, la triomphante, la belle, leurense Coralie entraîna son amant aimé, son poète, et traverss tout Paris pour aller rue Saint-Fisere. Lucien grimpa lestement l'escalier, et se produisit en maltre dans les bareaux du journal. Coloquinte ayant toojours son papier intimbé sur la tête et le vieux Giroudeau lui dirent encore assez hypocritement que personne n'était vou.

- Mais les rédacteurs doivent se voir quelque part pour convenir du journal, dit-il.
- Probablement, mais la rédaction ne me regarde pas, dit le capitaine de la Garde Impériale qui se remit à vérifier ses bandes en faisant son éternel broum!
- En ce moment, par un hasard, doit-on dire heureux ou malheureux? Finot vint pour annoncer à Giroudeau sa fausse abdication, et lui recommander de veiller à ses intérêts.
- Pas de diplomatie avec monsieur, il est du journal, dit Finot à son oncle en prenant la main de Lucien et la lui serrant.
- Ahl monsienr est du journal, s'écria Giroudeau surpris du geste de son neveu. Ehl bien, monsieur, vous n'avez pas eu de peine à y entrer.
- Je veux y faire votre lit pour que vous ne soyez pas jobardé par Étienne, dit Finot en regardant Lucien d'un air fin. Monsieur aura trois francs par colonne pour toute sa rédaction, y compris les comptes-rendus de théâtre.
- To n'as jamais fait ces conditions à personne, dit Giroudeau en regardant Lucien avec étonnement.
- Il sura les quatre thôtres du honlevard, in auras soin que ses loges nel ni soient pas chippines, et que ses hilles de spectacle lus soient remis. Je vous conseille néanmoins de vous les faire adresser chez vous, dit-il en se tournant vers Lacien. Monsieur s'engage à faire, en outre de sa critique, dat articles Variétés d'environ deux colonnes pour cinquante francs par mois pendant un au. Cela vous vas-t-il?
  - Oui, dit Lucien qui avait la main forcée par les circonstances.

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 283

- Mon oncle, dit Finot au caissier, tu rédigeras le traité que nous signerous en desceudant.
- Oui est monsieur? demanda Giroudeau en se levant et ôtaut son bonnet de soie noire.
- Monsieur Lucien de Rubempré, l'auteur de l'article sur l'Alcade, dit Finot.
- Jeune houme, s'écria le vieux militaire en françant sur le frout de Lucien, vous avez là des mines d'or. Je ne suis pas littéraire, mais votre article, je l'ai lu, il m'a fait plaisir. Parlez-moi de cela! Voilà de la gajeté. Aussi ai-je dit : - ( a nons amènera des abonnés l'Et il en est venu. Nous avons vendu cinquante numéros,
- Mon traité avec Étienne Lousteau est-il copié double et prêt à signer, dit Finot à son oncle.
  - Oui, dit Giroudeau.
- Mets à celui que je signe avec mousieur la date d'hier, afin que Lousteau soit sous l'empire de ces conventions. Finot prit le bras de son nouveau rédacteur avec un semblant de camaraderie qui séduisit le poète, et l'entraîna dans l'escalier en lui disant : - Vous avez ainsi une position faite. Je vous présenterai moi-même à mes rédacteurs. Puis, ce soir, Lousteau vous fera reconnaître aux théàtres. Vous pouvez gagner cent cinquante francs par mois à notre petit journal que va diriger Lonsteau; aussi tâchez de bien vivre avec lui. Déjà le drôle m'en voudra de lui avoir lié les mains en votre endroit, mais yous avez du talent, et je ne yeux pas que yous sovez en butte aux caprices d'un rédacteur en chef. Entre nous, vous pouvez m'apporter jusqu'à deux feuilles par mois pour ma Revue hebdomadaire, je vous les paverai deux cents francs. Ne parlez de cet arrangement à personne, je serais en proie à la vengeance de tous ces amours-propres blessés de la fortnne d'un nouveau venu. Faites quatre articles de vos deux feuilles, signez-en deux de votre nom et deux d'un pseudonyme, afin de ne pas avoir l'air de manger le pain des autres. Vous devez votre position à Blondet et à Vignon qui vous trouvent de l'avenir. Ainsi, ne vous gaivaudez pas. Surtout, défiez-vous de vos amis. Quant à nous deux, entendons-nous bien toujours. Servez-moi, je vous servirai. Vous avez pour quarante francs de loges et de billets à vendre, et pour soixante francs de livres à laver. Cà et votre rédaction vous donneront quatre cent cinquante francs par mois. Avec de l'esprit, vous saurez tronver au moins deux cents francs en sus chez les libraires qui vous paveront des

284 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE. articles et des prospectus. Mais vous êtes à moi, n'est-ce pas? Je puis compter sur vous.

Lucien serra la main de Finot avec un transport de joie inoui.

— N'ayons pas l'air de nous être entendus, lui dit Finot à l'oreille en poussant la porte d'une mausarde au cinquième étage de la maison, et située au fond d'un long corridor.

Lucien aperçut alors Lousteun, Félicien Vernou, Ilector Merlin et deux autres rédacteurs qu'il ne connaissait pas, sous réuius à nue table couverte d'un tapis vert, devant un bon feu, aur des chaises ou des futentis, funnant ou riant. La table était chargée de papiers, il s'y trouvait un véritable encrire plein d'encre, des plaunes assez mauvaises, mais qui servaient aux rédacteurs. Il fut démontré au nouveau journaiste que la S'édhorait le grand euvre,

— Messicurs, dit Finot, l'objet de la rénnion est l'installation en uno lien et place de notre che Lousseu comune rédacteur en chef du journal que je suis obligé de quitter. Mais, quoique mes opinions subissent une transformation nécessaire pour que je puisse passer rédacteur en chef de la Revue dont les destinées vous sont connues, mes convictions sont les mêmes et nous restous amis. Je suis tout à vous, comme tous serve à moi. Les circonstances sont variables, les principes sont fixes. Les principes sont le pivot sur lequel marchent les siguillés du baroutter politique quel marchent les siguillés du baroutter politique.

Tous les rédacteurs partirent d'un éclat de rire,

- Qui t'a donné ces phrases-là ? demanda Lousteau.
- Blondet, répondit Finot.
- Vent, pluies, tempête, beau fixe, dit Merlin, nous parcourrons tout ensemble,
- Enfin, reprit Finot, ne nous embarbouillons pas dans les métaphores : tous ceux qui auront quelques articles à m'apporter retrouveront Finot. Monsieur, dit-il en présentant Lucien, est des vôtres. J'ai traité avec lui. Lousteau.

Chacun complimenta Finot sur son élévation et sur ses nouvelles destinées.

- Te voilà à cheval sur nous et sur les autres, lui dit l'un des rédacteurs inconnus à Lucien, tn deviens Janus...
  - Pourvu qu'il ne soit pas Janot, dit Vernou.
  - Tu nous laisses attaquer nos bêtes noires ?
  - Tout ce que vous voudrez! dit Finot.
  - Ah! mais, dit Lousteau, le journal ne peut pas reculer. Men-

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 285 sieur Châtelet s'est fâché, nous n'allons pas le lâcher peudant uue semaine.

- Que s'est-il passé ? dit Lucien.
- Il est venu demander raison, dit Vernou. L'ex-beau de l'Empire a trouvé le père Giroudeu, qui, du plus beau saug-froid du monde, a montré dans Philippe Bridau l'auteur de l'article, et pèlippe a demandé au baron son heure et ses armes. L'affaire en est restée là. Nous sommes occapés à présenter des excuses au baron dans le numéro de demain. Chaque phrase est un coup de poignard.
- Mordez-le ferme, il viendra me trouver, dit Finot. J'aurai l'air de lui rendre service en vous apaisant, il tient au Ministère, et nous acrecherous là quedque chose, une place de professeur suppléant ou quelque bureau de tabac. Nous sommes heureux qu'il se soit piqué an jue. Qu'il de vous veut faire dans mon nouveau journal nn article de fond sur Nathar.
  - Donnez-le à Lucien, dit Lousteau. Hector et Vernou feront des articles dans leurs journaux respectifs.....
- Adieu, messieurs, nous nons reverrons seul à seul chez Barbin, dit Finot en riaut.

Lucien reçut quelques compliments sur son admission dans le corps redoutable des journalistes, et Lousteau le présenta comme un homme sur qui l'on pouvait compter.

- Lucien vous invite en masse, messieurs, à souper chez sa maîtresse, la belle Coralie.
  - Coralie va au Gymnase, dit Lucien à Étienne.
- Eb1 bien, messieurs, il est enteudu que nous pousserons Coralie, hein? Dans tous vos journaux, mettez quelques lignes sur son engagement et parlez de son talent. Yous donnerez du tact, de l'habileté à l'administration du Gynnaze, pouvous-nous lui donner de l'esorit?
- Nous lui donnerons de l'esprit, répondit Merlin, Frédéric a une pièce avec Scribe,
- Où l le directeur du Gymnase est alors le plus prévoyant et le plus perspicace des spéculateurs, dit Vernou.
- Ahl (à, ne faites pas vos articles sur le livre de Nathan que nous ne nous soyons concertés, vous saurez pourquoi, dit Lousteau. Nous devons être utiles à notre nouveau camarade. Lucien a deux livres à placer, un receuil de sonnets et un rousan. Par la vertu de Fentre-filet I doit étre un grand pôte à trois mois d'échéance,

285 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

Nous nous servirons de ses Marguerites pour rabaisser les Odes, les Ballades, les Méditations, toute la poésie romantique.

- Ça serait drôle si les sonnets ne valaient rien, dit Vernou. Que pensez-vous de vos sonnets , Lucien ?
- Là, comment les trouvez-vous? dit un des rédacteurs inconnus.
- Messicurs , ils sont bien , dit Lousteau , parole d'honneur.
   Eh l bien , j'en suis cantent , dit Vernou , je les jetterai dans
- les jambes de ces poètes de sacristie qui me fatiguent.

   Si Dauriat, ce soir, ne prénd pas les Marguerites, nous lui
- flanquerons article sur article contre Nathau.

   Et Nathan, que dira-t-il? s'écria Lucien.
  - Les cinq rédacteurs éclatèrent de rire.
- Il sera enchanté, dit Vernou, Vous verrez comment nous ar-
- rangerons les choses.

   Ainsi, monsieur est des nôtres? dit un des deux rédacteurs
- que Lucien ne connaissait pas.

   Oui, oui, Frédéric, pas de farces. Tu vois, Lucien, dit Étienne
- au néophyte, comment nous agissons avec toi, tu ne reculeras pas dans l'occasion. Nous aimois tous Nathan, et nous allous l'attaquer. Maintenant partageons-nous l'empire d'Alexandre. Frédéric, veuxtu les Français et l'Odéon?
  - Si ces messieurs y consentent, dit Frédéric.

Tous inclinérent\_la tête, mais Lucien vit briller des regards d'envie.

- Je garde l'Opéra, les Italiens et l'Opéra-Comique, dit Vernou.
   Eh! bien, Hector preudra les théâtres de Vaudeville, dit Lousteau.
- Et moi, je n'ai donc pas de théâtres? s'écria l'autre rédacteur que ne connaissait pas Lucien.
- Ehl bien, flector te laissera les Variétés, et Lucien la Porte-Saint-Martin, dit Étiene, Abandome-tui la Porte-Saint-Marin, il est fou de Fanny Beaupré, dit-il à Lucien, tu prendras le Cirque-Olympique en échange. Moi, j'aurai Bobino, les Funambules et Madame Saquí, Qu'avous-nous pour le journal de demain?
  - Rien, — Rien,
  - Rien!
  - Messieurs, soyez brillants pour mon premier numéro. Le

ILLUSIONS PERDUES: UN QUAND HOMME DE PROV. A PARIS. 287 baron Châtelet et sa seiche ne durerout pas huit jours. L'auteur du Solitaire est bien usé.

- Sostliène-Démosthène n'est plus drôle, dit Vernon, tout le monde nous l'a pris.
  - Oh! il nous faut de nouveaux morts, dit Frédéric.
- Messieurs, si nous prétions des ridicules aux hommes vertueux de la Droite? Si nous disions que monsieur de Bonald pue des nieds? s'écria Lousteau.
- Commençons une série de portraits des orateurs ministériels? dit Hector Merlin.
- Fais cela, mon petit, dit Lousteau, tu les connais, ils sont de ton parti, tu pourras satisfaire quelques haines intestines. Empoigne Beugnot, Syrieys de Mayrinlac et autres. Les articles peuvent être prêts à l'avance, nous ne serons pas embarrassés pour le iournal.
  - Si nous inventions quelques refus de sépulture avec des circonstances plus ou moins aggravantes? dit Hector.
- N'allons pas sur les brisées des grands journaux constitutionnels qui ont leurs cartons aux curés pleins de Canards, répondit Vernou.
  - De Canards? dit Encien.
- Nous appelous un canard, loi répondit Hector, un fait qui a l'air d'être vair, mais qu'on invente pour relever les Faits-Pars quand ils sont pâles. Le canard est une trouvaille de Franklin, qui a inventé le paratonnerre, le canard et la république. Ce journalisse troupa si bien les encyclopédistes par ses canards d'outre-mer que, dans l'Historier Philosophique des Indes, Rayual a donné deux de ces canards pour des faits authentiques.
- Je ne savais pas cela, dit Vernou. Quels sont les deux canards? L'histoire relative à l'Anglais qui vend sa libératrice, une négresse, après l'avoir rendue mère afin d'en tirer plus d'argent. Puis le plaidoyer subliue de la jeune fille grosse gagnant sa causs. Quand Franklin vint à Paris, il avoua ses canards chez Necker, à la grande confusion des philosophes français. Et voilà comment le Nouvea-Monde a deux fois corrompu l'ancien.
   Le iournal, dit bousteau tient nour vrai tout ce qui est pro-
- bable. Nous partons de là.
  - La justice criminelle ne procède pas autrement, dit Vernou.
  - Eli ! bien, à ce soir, neuf heures, ici, dit Merlin.

Chacun se leva, se serra les mains, et la séance fut levée au milieu des témoiguages de la plus touchante familiarité.

- Qu'as-tu donc fait à Finot, dit Étienne à Lucieu eu descendant, pour qu'il ait passé un marché avec toi? Tu es le seul avec lequel il se soit lié.
  - Moi, rien, il me l'a proposé, dit Lucien.
- Enfin, tu aurais avec lui des arrangements, j'en serais en chanté, nous n'en scrions que plus forts tous deux.
- Au rez-de-chaussée, Étienne et Lucien trouvèrent Finot qui prit à part Lousteau daus le cabinet ostensible de la Rédaction.
- Signez votre traité pour que le nouveau directeur croie la chose faite d'hier, dit Girondeau qui présentait à Lucien deux papiers timbrés.
- En lisant ce traité, Lucien entendit entre Étienne et Finot une discussion assez vive qui roulait sur les produits en nature du journal. Étienne voulait sa part de ces impôts perçus par Giroudeau. Il y cut sans doute une transaction entre Finot et Lousteau, car les deux amis sortient entièrement d'accord.
- A huit heures, aux Galerics-de-Bois, chez Dauriat, dit Étienne à Lucien.
- Un joune homme se présenta pour être rédacteur de l'air timide et inquiet qu'avait Lucien naguère. Lucieu vit avec un plaisir secret Giroudeau pratiquant sur le néophyte les plaisanteries par lesquelles le vieux militaire l'avait abusé; son intrêt l'un fit parfaitement comprendre la nécessité de ce manége, qui mettait des barrières presque infrauchissables entre les débutants et la mausarde on pénétraient les clus.
- Il n'y a pas déjà tant d'argent pour les rédacteurs, dit-il à Giroudeau.
- Si vous étiez plus de monde, chacun de vous en aurait moins, répondit le capitaine. Et donc l
- L'ancien militaire fit touruer sa canne plombée, sortit en broumbroumant, et parut stupéfait de voir Lucien montant dans le bel équipage qui stationnait sur les boulevards.
- Vous êtes mainteuant les militaires, et nous sommes les pékins, lui dit le soldat.
- Ма parole d'honneur, ces jeunes geus me paraissent être les meilleurs enfants du monde, dit Lucien à Coralie. Me voilà journaliste avec la certitude de pouvoir gagner six cents francs рат нюіз,

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. \$89

en travaillant comme un cheval; mais je placerai mes deux ouvrages et j'en ferai d'autres, car nues auns vont m'organiser un succès! Ainsi, je dis comme toi, Coralie : Vogue la galère.

— Tu réussiras, mon petit; mais ne sois pas aussi bon que tu es beau, tu te perdrais. Sois méchant avec les hommes, c'est bon genre.

Coralie et Lucien allèrent se promoner au bois de Boulogne, ils y rencontrèrent encore la marquise d'Espard, madame de Bargeton et le baron Châtelet. Madame de Bargeton regarda Lucien d'un si séduisant qui pouvait passer pour un salut. Canusot avait commandé le meilleur diner du monde. Coralie, en se scalaint débarrassée de de lui, fut si charmante pour le pauvre marchand de soieries qu'il ne se souvint pas, durant les quatorze mois de leur lisison, de l'avoir vue si graciense ui si attrayante.

- Allons, se dit-il, restons avec elle, quand même!

Camusot proposa secrètement à Coralie une inscription de six mille livres de rente sur le Grand-Livre, que ne connaissait pas sa femme, si elle voulait rester sa maitresse, en consentant à fermer les yeux sur ses amours avec Lucien.

— Trahir un pareil ange?... mais regarde-le donc, pauvre magot, et regarde-toi l'dit-elle eu lui montrant le poète que Camusot avait légèrement étourdi en le faisant boire,

Camusot résolut d'attendre que la misère lui rendit la femme que la misère lui avait déjà livrée.

— Je ne serai donc que ton ami, di-il en la baisant au front. Lucien laisso Coralie et Canusco pour aller aux Galeries de-Bois. Quel chaugement son initiation aux mystères du journal avait produit dans on seprit II Is emble ansa peur la loule qui ondopait dans les Galeries, il ent l'air impertinent parce qu'il avait une maiste. Il y trovar grande société, il y donns la main à Bloodet, à Natian, à Yinot, à toute la littérature avec laquelle il avait fraternié depuis une semaine : il se crut un personnage, et se flatta de surpasser ses camarades; la petite pointe de vin qui l'animait le servit à merville, il flut spiritule, et montra qu'il avait hurler avec les loups. Néanmoins, Luclen ne recueilli pas les approbations tacties, muettes on parfées sur lesquivelles il complatt, il aperçett un premier mouvement de jalousie parmi ce moude, moins inquiet que curieux peu-têtre de savoir quelle place perdardit une savoir que curieux peu-têtre de savoir quelle place perdardit une savoir que curieux peu-têtre de savoir quelle place perendarit une savoir.

19

périorité nouvelle, et ce qu'elle avalerait dans le partage général des produits de la Presse. Finot, qui trouvait en Lucien une mine à expholiter, Louseau, qui croyait avoir des droits avr lui, furent les seuls que le poète vit souriant. Loustean, qui avait déjà pris les aillures d'un rédacteur en chef, frappa vivement aux carreaux du cabinet de Dauriat.

Dans un moment , mon ami , lui répondit le libraire en levant la tête au-dessus des rideaux verts et en le reconnaissant.

Le moment dura une heure, après laquelle Lucien et son ami entrèrent dans le sanctuaire.

- Eh! blen, avez-vous pensé à l'affaire de notre ami? dit le nouveau rédacteur en chef.
- Certes, dit Dauriat en se penchant sultanesquement dans son fanteuil. J'ai parcouru le recneil, je l'ai fait lire à uu homme de goût, à un bon juge, car je n'ai pas la prétention de m'y connaître. Moi, mon ami, j'achète la gloire tout faite comme cet Anglais achetait l'amour. Vous êtes aussi grand poête que vous êtes ioli garcon, mon petit, dit Dauriat. Foi d'honnête homme, je ne dis pas de libraire, remarquez? vos sonnets sont magnifiques, on n'y sent pas le travall, ce qui est rare quand on a l'inspiration et de la verve. Enfin , vous savez rimer, une des qualités de la nouvelle école. Vos Marguerites sont un beau livre, mais ce n'est pas une affaire, et je ne peux m'occuper que de vastes entreprises. Par conscience, je ne veux pas preudre vos sonnets, il me serait impossible de les pousser, il n'y a pas assez à gagner pour faire les dépenses d'un succès. D'aitleurs vous ne continuerez pas la poésie, votre livre est un hivre isolé. Vous êtes jeune, jeune homme l vous m'apportez l'éter. nel recueil des premiers vers que font au sortir du collége tous les gens de lettres, auquel ils tiennent tout d'abord, et dont ils se moquent plus tard. Lousteau, votre ami, doit avoir un poème caché dans ses vicilles chaussettes. N'as-tu pas un poème, Lousteau? dit Dauriat en jetant sur Étienne un fin regard de compère.
  - El l comment pourrais-je écrire en prose? dit Lousteau.
- Ehl bien, vous le voyez, il ne mên a jamais parlé; mais notre ami connaît la librairie et les affaires, reprit Dauriat. Pour noi, la question, dit-il en călinant Lucien, n'est pas de savoir si vous êtes un grand poère; vous avez beaucoup, mais beaucoup de mérite; si je commençais la librairie, je commettrais la faute de vous éditer. Mais d'abord, aujourd'hni, mes commanditaires et

ILLUSIONS PERBUSS: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 291 mes bailleurs de fonds me couperaient les vivres; il suffit que j'y aie perdu vingt mille francs l'aunée dernière pour qu'ils ne veuilleut euteudre à aucuue poésie, et ils sont mes maîtres. Néanmoins la question n'est pas là. J'admets que vous soyez un grand poète, serez-vous fécond? Pondrez-vous régulièrement des sonnets? Deviendrez-vous dix volumes? Serez-vous une affaire? Eh! bien, non, vous serez un délicleux prosateur; vous avez trop d'esprit pour le gâter par des chevilles, vous avez à gaguer trente mille francs par an dans les journaux, et vous ne les troquerez pas contre trois mille francs' que vons donnerunt très-difficilement vos hémistiches, vos strophes et autres ficharades l

- Yuus savez, Dauriat, que monsieur est du journal, dit Lousteau.
- Oui, répondit Dauriat, j'ai lu son article; et, dans son intérêt bien entendu, je lui refuse les Marguerites! Oui, monsieur, je vous aurai donné plus d'argent dans six mois d'ici pour les articles que j'irai vous demander que pour votre poésie invendable!
  - Et la gloire? s'écria Lucieu.
    - Dauriat et Lousteau se mirent à rire. - Dam l dit Lousteau, ça conserve des illusions.
- La gloire, répondit Dauriat, c'est dix ans de persistance et une alternative de cent mille francs de perte on de gaiu pour le libraire. Si vous trouvez des fous qui imprimeut vos poésies, dans un an d'ici vous aurez de l'estime pour moi en apprenant le résultat de leur opération.
  - Vous avez là le manuscrit ? dit Lucien froidement.
- Le voici, mon ami, répondit Dauriat dont les façons avec Lucien s'étaient déjà singulièrement édulcorées.

Lucien prit le rouleau saus regarder l'état dans lequel était la ficelle, tant Dauriat avait l'air d'avoir lu les Marguerites. Il sortit avec Lousteau sans paraître ui consterné ni mécontent. Dauriat accompagna les deux amis dans la bontique en parlant de son juurnal et de celui de Lousteau. Lucien jouait négligemment avec le manuscrit des Marguerites.

- Tu crois que Dauriat a lu ou fait lire tes sonuets? lui dit Étienne à l'ureille.
  - Oui, dit Lucien,
  - Regarde les scellés.

Lucien aperçut l'encre et la ficelle dans un état de conjonction parfaite.

- 292 II. LIVRE , SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.
- Quel sonnet avez-vous le plus particulièrement remarqué? dit Lucieu au libraire en pâlissant de colère et de rage.
- Ils sont tous remarquables, mon ami, répondit Daurist, mais coluis urla marguerite est déficient, ils etermine par une pensée fine et très-délicate. Là, j'ai deviné le succès que votre prose doit obtenir. Aussi vous ai-je recommandé sur-le-champ à Finot. Faites-hous des articles, nous les payerons bien. Voyez-vous, penser à la gioire, c'est fort bçau, mais n'oubliez pas le solide, et prenez tout ce qui se présentera. Quand vous serce riche, vous ferça des vers.

Le poète sortit brusquement dans les Galeries pour ne pas éclater, il était furieux. — Eh! bien, enfaut, dit Lousteau qui le suivit, sois donc calme, accepte les hommes pour ce qu'ils sout, des moyens. Veux-tu prendre ta revanche?

- A tout prix, dit le poète.

- Voici un exemplaire du livre de Nathan que Dauriat vient de me donner, et dout la seconde édition paraît demain; relis cet ouvrage et fais un article qui le démolisse. Félicien Vernou ne peut souffrir Nathan dont le succès unit, à ce qu'il croit, au futur succès de son ouvrage. Une des manies de ces petits esprits est d'imaginer que, sous le soleil, il n'y a pas de place pour deux succès. Aussi fera-l'il mettre ton article dans le grand journal auquel il travaille. — Mais oue neut-on dire contre ce livre il les beau. yécris.
- Lucien.

   Ila! çà, mon cher, apprends ton métier, dit en riant Lousteau. Le livre, fût-il un chef-d'œuvre, doit devenir sous ta plumê une stupide niaiserie, nue œuvre dangereuse et malsaine.
  - Mais comment?
  - Tu changeras les beautés en défauts.
  - Je suis incapable d'opérer une pareille métamorphose,
- Mon cher, vioici la manière de procéder en semblable occurrence. Attention, mon petil! Tu commenceras par trouver l'euvre belle, et tu peux l'anusse à écrire alors ce que tu en penses. Le public se dira: Ce critique est sans jalousie, il sera sans doute imparital. Des lors le public tiendra la critique pour conscienciesse. Après avoir conquis l'estime de ton lecteur, tu regrettera d'avoir à blamer le système dans lequel de semblables livres vont faire entrer la littérature française. La France, diras-tu, ne gouverne-tele pas l'intelliguere du monde entièr? Jusqu'aujourd'hui, de sicèle en siècle, les écrisains français mainemaint l'Europe dans la voie de

Tanalyse, de l'examen philosophique, par la puissance du style et par la forme originale qu'ils donnaient aux idées. Ici, tu places, pour le bourgeois, un éloge de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de Montesquieu, de Buffon. Tu expliqueras combien en France la langue est impitoyable, tu prouveras qu'elle est un vernis étendu sur la pensée. Tu làcheras des axiomes, comme : Un grand écrivain en France est touiours un grand homme, il est tenu par la langue à toujours penser; il n'en est pas ainsi dans les autres pays, etc. Tu démontreras ta proposition eu comparant Rabener, un moraliste satirique allemand, à La Bruyère. Il n'y a rien qui pose un critique coume de parler d'un auteur étranger iuconnu. Kant est le piédestal de Cousin. Une fois sur ce terrain, tu lances un mot qui résume et explique aux niais le système de nos hommes de génie du dernier siècle, eu appelant leur littérature une littérature idéée. Armé de ce mot, tu iettes tous les morts illustres à la tête des auteurs vivants. Tu expliqueras alors que de nos jours il se produit une nouvelle littérature cù l'on abuse du dialogue (la plus facile des formes littéraires), et des descriptions qui dispensent de penser. Tu opposeras les romans de Voltaire, de Diderot, de Sterne, de Lesage, si substantiels, si incisifs, au roman moderne où tout se traduit par des images, et que Walter Scott a heaucoup trop dramatisé. Dans un pareil genre, il n'y a place que pour l'inventeur. Le roman à la Walter Scott est tuu genre et non un système, diras-tu. Tu foudroieras ce genre funeste où l'on délaye les idées, où elles sont passées au laminoir, genre accessible à tous les esprits, genre où chacun peut devenir auteur à bon marché, genre que tu nommeras enfin la littérature imagée. Tu feras tomber cette argumentation sur Nathan, en démontrant qu'il est un imitateur et n'a que l'apparence du talent. Le grand style serré du dix-huitième siècle manque à son livre, tu prouveras que l'auteur y a substitué les événemens aux sentiments. Le mouvement n'est pas la vie, le tableau n'est pas l'idée ! Lâche de ces sentenceslà, le public les répète. Malgré le mérite de cette œuvre, elle te parait alors fatale et dangereuse, elle ouvre les portes du Temple de la Gloire à la foule, et tu feras apercevoir dans le lointain une armée de petits auteurs empressés d'imiter cette forme. Ici tu pourras te livrer dès-lors à de tonnantes lamentations sur la décadence du goût, et tu glisseras l'éloge de MM, Étienne, Jouv, Tissot, Gosse, Duval, Jay, Benjamin Constant, Aignan, Baour-Lormian, Villemain, les corvoliées du parti libéral napoléonien, sous la protection

## 191 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

desquels se trouve le journal de Vernou. Tu montreras cette glorieuse phalange résistant à l'invasion des romantiques, tenant pour l'idée et le style contre l'image et le bavardage, continuant l'école voltairienne et s'opposant à l'école anglaise et allemande, de même que les dix-sent orateurs de la Gauche combattent pour la nation contre les Ultras de la Droite. Protégé par ces noms révérés de l'Immense majorité des Français qui sera toujours pour l'Opposition de la Gauche, tu peux écraser Nathan dont l'ouvrage, quoique renfermant des beautés supérieures, donne en France droit de bourgeoisie à une littérature sans idées, Dès lors, il ne s'agit plus de Nathan ni de son livre, comprends-tu? mais de la gloire de la France. Le devoir des plumes hounêtes et courageuses est de s'opposer vivement à ces importations étrangères, Là, tu flattes l'abonné. Selon toi, la France est nne fine commère, il n'est pas facile de la surprendre. Si le libraire a, par des raisons dans lesquelles tu ne veux pas entrer, escamojé un succès, le vrai public a bientôt fait justice des erreurs causées par les cinq cents niais qui composent sou avant-garde. Tu diras qu'après avoir eu le bonheur de vendre une édition de ce livre, le libraire est bien audacieux d'en faire une seconde, et tu regretteras qu'un si habile éditeur connaisse și peu les instincts du pays. Voilà tes masses. Saupoudre-moi d'esprit ces raisonnements, relève-les par un petit filet de vinaigre, et Danriat est frit dans la poêle aux articles. Mais n'oublie pas de terminer en avant l'air de plaindre dans Nathan l'erreur d'un homme à qui, s'il quitte cette voie, la littérature contemporaine devra de helles œuvres

Lucien fut stupéfait en entendant parler Lousteau : à la parole du journaliste, il lui tombait des écailles des yeux, il découvrait des vérités littéraires qu'il n'avait même pas soupçonnées.

 Mais ce que tu me dis, s'écria-t-il, est plein de raison et de justesse.

— Sans cela, pourrais-tu battre en brêche le litre de Nathan? dit Lonsteau, Voilà, mon petit, une première forme d'article qu'on emploie pour démodir un ouvrage. C'est le pie du critique. Mais il y a bien d'autres formules! ton éducation se fera. Quand tu seras obligé de parle absolument d'un homme que tu n'aimera pas, quelquefois les propriétaires, les rédacteurs en chef d'un journal ont la naim force, tu déphoieras les négations de ce que nous appelous Tarticle de fonds. On met en tête de l'article, le tirte du li-

ILLUSIONS PERDUES: LY GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 293 ver dont on veut que vous vous occupiez; on commence par des considérations générales dans lesquelles on peut parier des Gress et des Romains, pois ou dit à la fin: Ces considérations nous ramèment au livre de monsieur nut le, qui sera la matière d'un second article. Et le second article ne parail jamais. On étouffe ainsi le livre entre deux prounsesse, lic, lu ne fais pas un article contre Nachan, mais contre Dauriat; il faut un comp de pic. Sur un bel ouvrage, le pic n'entaner rien, et il entre dans un mauvis livre jusqu'au come: au premier cas, il ne blesse que le libraire; et dans le second, il rend service au public. Ces formes de critique littéraire s'emploieut également dans la critique politique.

La cruelle leçon d'Étienne ouvrait des cases dans l'imagination de Lucien qui comprit admirablement ce métier.

 Allons au journal, dit Lousteau, nous ytrouverons nos amis, et nous conviendrons d'une charge à fond de train contre Nathan, et ca les fera rire, tu verras.

Arrivés rue Saint-Fiacre, ils montierent ensemble à la mansarde où se faisait le journal, et Lucien fut aussi surpris que ravi de voir l'espèce de joie avec laquelle ses camarades convinrent de démolir le livre de Nathan. Hector Merlin prit un carrê de papier, et il écritit ces ligons qu'il alla porter à son journal.

On annonce une seconde édition du livre de nonsieur Nathan. Nous comptions garder le silence sur cet ouvrage, mais cette apparence de succès nous oblige à publier un article, moins sur l'auvre que sur la tendance de la jeune littérature.

En tête des plaisanteries pour le numéro dú lendentain, Lousteau mit cette phrase.

Le libraire Dauriat publie une seconde édition du livre de monsieur Nathan? It ne connaît done pas le proverbe du Palais: NON BIS IN IDEM. Honneur au courage matheureux!

Les paroles d'Étienne avaient été comme un flambeau pour Licien, à qui le désir de se venger de Daurist tint lien de conscience et d'inspiration. Trois jours après, pendant lesqués il ne sortit pas de la chambre de Coralis où il travaillait au coin du feu, servi par Bérénice, et caressé dans ses moments de lassitude par l'attentier et silencieuxe Coralis, Lucien mit au net un article critique, d'envi296 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

ron trois colonnes, où il s'était élevé à une hauteur surprenante. Il courut au journal, il était neuf heures du soir, il y trouva les rédacteurs et leur lut son travail. Il fut écoult sérieusement. Félicien ne dit pas un mot, il prit le manuscrit et dégringola les escaliers.

- Que lui prend-il? s'écria Lucien.
- Il porte ton article à l'imprimerie! dit Hector Merlin, c'est un chef-d'œuvre où il n'y a ni un mot à retrancher, ni nne ligne à aiouter.
  - Il ne faut que te montrer le chemin ! dit Lousteau.
- Je voudrais voir la mine que fera Nathan demain en lisant cela, dit un autre rédacteur sur la figure duquel éclatait une douce satisfaction.
  - Il faut être votre ami, dit Hector Merlin.
  - C'est donc bien? demanda vivement Lucien.
  - Blondet et Vignon s'en trouveront mal, dit Lousteau.
- Voici, reprit Lucien, un petit article que j'ai broché pour vous, et qui peut, en cas de succès, fournir une série de compositions semblables.
  - Lisez-nous cela, dit Lousteau.
- Lucien leur lut alors un de ces délicieux articles qui firent la fortune de ce peit journal, et où en deux colonnes in peiganiu un des menus détails de la vie parisienne, une figure, un type, un événement normal, ou quelques singularités. Cet échantillon, initité : Les passanis de Poris, étail écrit dans cette manière neuve et originale où la pensée résultait du choc des mots, où le cliquetis des adverbes et des adjectifs réveillait l'attention. Cet article étail aussi différent de l'article grave et profond sur Nathau, que les Lettres Persanse différent de Esprit des Lois.
- Tu es né journaliste, lui dit Lousteau. Cela passera demain, fais-en tant que tu vondras.
- Ah (à, dit Merlin, Dauriat est furieux des deux obus que nons avous lancés dans son magasin. Le viens de Lez lui ji Illulniniat des inprécations, il s'emportait contre l'inot qui lui dirait ('avoir vendut son journal. Moi, je l'ai pris à part, et loi ai coulò ces mots dans l'orcille: Les Marguerites vous coûteront cher! Il vous arrive un homme de talent, et vous l'enxovez promener quaadnous l'accuellons à bras ouverts.
- Dauriat sera foudroyé par l'article que nous venons d'entendre, dit Lousteau à Lucien. Tu vois, mon enfant, ce qu'est le jour-

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 297

nal? Mais ta vengeance marche! Le baron Châtelet est venu demander ce main ton adresse, il y a eu ce main un article sanghat contre lui, l'ex-bean a une tête faible, il est au désespoir. Tu n'as pas lu le journal? l'article est drôle. Vois? Convei du Héron pleuré par la Scielch. Madame de Bargeton est étécidment appède l'os de Seiche dans le monde, et Châtelet n'est plus nommé que le baron Héron.

Lucien prit le journal et ne pnt s'empêcher de rire en lisant ce petit chef-d'œuvre de plaisanterie dû à Vernou.

- Ils vont capituler, dit Hector Merlin.

Lucien participa joyeusement à quelques-uns des bons mots et des traits avec lesquels on terminait le journal, en causant et fu-mant, en racontant les aventures de la journée, les ridicines des camarades ou quelques nouveaux détails sur leur caractère. Cette conversation éminemment moqueuse, spirituelle, méchante mit Lucien au courant des mours et du nersonnel de la litérature.

— Pendant que l'on compose le journal, dit Lousteau, je vais aller faire un tour avec toi, te présenter à tous les contrôles et à toutes les coulisses des théâtres oû tu as tes entrées; puis nous irons retrouver Florine et Coralie au Panorama-Dramatique oû nous flotichonnerons avec elles dans leurs loues.

Tous deux donc, bras dessus, bras dessous, ils allèrent de théâtre en théâtre, où Lucien fut introaide comme rédacteur, conquisment par les directeurs, lorgné par les actrices qui tous avaient su l'importance qu'un seul article de lui venait de donner à Coralie et à Florine, engagées, June au Gymanes à donze mille francs par au, et l'autre à huit mille francs au Panorama. Ce fut antant de petites orations qui grandirent Lucien à ses propres yeur, els nidonnéerne la mesure de sa puissance. A ouze heures, les deux amis arrivèrent au Panorama-Dramatique où Lucien ent un air dégogé qui fit merveille. Nathan y était, Nathan tendit la main à Lucien qui la prit et la serra.

- -- Ah çà, mes maîtres, dit-il en regardant Lucien et Lousteau, vous voulez donc m'enterrer?
- Attends donc à demain, moncher, tu verras comment Lucien t'a empoigné! Parole d'houneur, tu seras content. Quand la critique est aussi sérieuse que celle-là, un livre y gagne.

Lucien était rouge de honte.

- Est-ce dur ? demanda Nathan.

- C'est grave , dit Lousteau,
- -- Il n'y aura donc pas de mal? reprit Nathan. Hector Merlin disait au foyer du Vaudeville que j'étais échiné.
- Laissez-le dire, et attendez, s'écria Lucien qui se sanva dans la loge de Coralie en suivant l'actrice au moment où elle quittait la scène dans son attrayant costume.
- Le leudemain, au moment où Lucien déjeunait avec Coralie, il enteudit un calrirdé dont le bruit net dans sa rue assez solitaire annonçait une déjegante voiture, et dont le cheval avait cette allure déliée et cette manière d'arrêter qui trabit la race pure. De sa fenétre, Lucien aperçut en efit le maguifique cheval anglais de Dauriat, et Dauriat qui teudisit les guides à son groom avant de descendre.
  - C'est le libraire, cria Lucien à sa maîtresse.
  - Faites attendre, dit aussitöt Coralie à Bérénice,

Lucien sourit de l'aplomb de cette jeune fille qui s'identifiait si admirablement à ses intérêts, et revint l'embrasser avec une effusion vraie : elle avait eu de l'esprit. La promptitude de l'impertinent libraire, l'abaissement subit de ce prince des charlatans tenait à des circonstances presque entièrement oubliées, tant le commerce de la librairie s'est violemment transformé depuis quinze ans. De 1816 à 1827, époque à laquelle les cabinets littéraires, d'abord établis pour la lecture des journaux, entreprirent de donner à lire les livres nouveaux movennant une rétribution, et où l'aggravation des lois fiscales sur la presse périodique firent créer l'Annonce, la librairie n'avait pas d'autres movens de publication que les articles insérés ou dans les feuilletons ou dans le corps des journaux. Jusqu'en 1822, les journaux français paraissajeut en feuilles d'une si médiocre étendue, que les grands journaux dépassaient à peine les dimensions des petits journaux d'aujourd'hui. Pour résister à la tvrannie des journalistes. Dauriat et Ladvocat, les premiers, inventèrent ces affiches par lesquelles ils captèrent l'atteution de Paris, en y déployant des caractères de fantaisie, des coloriages bizarres, des vignettes, et plus tard des lithographies qui firent de l'affiche un poème pour les veux et souvent une déception pour la bourse des amateurs. Les affiches devinrent si originales qu'un de ces maniaques appelés collectionneurs possède un recueil complet des affiches parisiennes. Ce moven d'annonce, d'abord restreint aux vitres des boutiques et aux étalages des boulevards, mais plus tard étendu à la France entière, fut abandonné pour l'Annonce, NéauILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 299 moins l'affiche, qui frappe encore les veux quand l'annonce et souvent l'œuvre sont oubliées, subsistera toujours, surtout depuis qu'on a trouvé le moyen de la peindre sur les murs. L'annonce, accessible à tous moyennant finance, et qui a converti la quatrième page des journaux en un chamu aussi fertile pour le fisc que pour les spéculateurs, naquit sous les rigueurs du timbre, de la poste et des cautionnements. Ces restrictions inventées du temps de monsieur de Villèle, qui aurait pu tuer alors les journaux en les vulgarisant, créèrent au contraire des espèces de priviléges en rendant la fondation d'un journal presque impossible. En 1821, les iournaux avaient donc droit de vie et de mort sur les conceptions de la pensée et sur les entreprises de la librairie. Une annonce de quelques lignes insérée aux Faits-Paris se pavait horriblement cher. Les intrigues étaient si multipliées au sein des bureaux de rédaction, et le soir sur le champ de bataille des imprimeries, à l'heure où la mise en page décidait de l'admission ou du rejet de tel ou tel article, que les fortes maisons de librairie avaient à leur solde un homme de lettres pour rédiger ces petits articles où il fallait faire entrer beaucoup d'idées en peu de mots. Ces journalistes obscurs, payés seulement après l'insertion, restaient souvent pendant la nuit aux imprimeries pour voir mettre sous presse, soit les grands articles obtenus. Dieu sait comme | soit-ces quelques lignes qui prirent depuis le nom de réclames. Aujourd'hni, les mœurs de la littérature et de la librairie ont si fort changé, que beaucoup de gens traiteraient de fables les immenses efforts, les séductions. les lâchetés, les intrigues que la nécessité d'obtenir ces réclames inspirait aux libraires, aux auteurs, aux martyrs de la gloire, à tous les forçats condamnés au succès à perpétuité. Dîners, cajoleries, présents, tout était mis en usage auprès des journalistes, L'anecdote suivante expliquera mieux que toutes les assertions l'étroite alliance de la critique et de la librairie.

Un homme de haut style et visant à devenir homme d'État, dans ces temps-là jeune, galant et rédacteur d'un grand journal, devin le bien-aimé d'une fameuse maison de librairie. Un jour, un di-nanche, à la campagne où l'opulent libraire fétait les principaux rédacteurs des journaux, la maitresse de la maison, alors jeune et jolie, emmena dans son parc l'illustre écrivain. Le premier commis, Allemand froid, grave et méthodique, ne pensant qu'aux affaires, se promenait un feuillecontes sous le brax, on caussuit d'une

entreprise sur laquelle il le consultait; la causerie les mêne hors du parc, ils atteignent les bois. An tond u'un fourré, l'Allemand voi quelque chose qui ressemble à sa patronne; il prend son lorgnon, fait signe au jeune rédacteur de se taire, de s'en aller, et retourne loi-même arce précatuiton sur se pasa. — Qu'avez-vous vrì hidemanda l'écrivain. — Presque rien, répondir-il. Notre grand article pase. Demain nosa surons au moist tois colonnes sus Débats.

Un autre fait expliquera cette puissance des articles. Un livre de monsieur de Chateauhriand sur le dernier des Stuarts était dans un magasin à l'état de rossignol. Un seul article écrit par un ieune homme dans le Journal des Débats fit vendre ce livre en une semaine. Par un temps où , pour lire un livre , il fallait l'acheter et non le louer, on débitait dix mille exemplaires de certains ouvrages libéraux, vantés par toutes les feuilles de l'Opposition; mais aussi la contre-facon belge n'existait pas encore. Les attaques préparatoires des amis de Lucien et son article avaient la vertu d'arrêter la vente du livre de Nathan. Nathan ne souffrait que dans son amour-propre, il n'avait rien à perdre, il était payé; mais Dauriat pouvait perdre trente mille francs. En effet le commerce de la librairie dite de nouveautés se résume dans ce théorème commercial : une rame de papier blanc vaut quinze francs, imprimée elle vaut, sclon le succès, ou cent sous ou cent écus. Un article pour ou contre, dans ce temps-là, décidait souveut cette question financière. Dauriat, qui avait cinq cents rames à vendre, accourait donc pour capituler avec Lucien. De Sultan, le libraire devenait esclave. Après avoir attendu pendant quelque temps en murmurant, en faisant le plus de bruit possible et parlementant avec Bérénice, il obtint de parler à Lucien. Ce fier libraire prit l'air riant des courtisans quaud ils entrent à la cour, mais mêlé de suffisance et de bonhomie,

— Ne vous déranger pas, mes chers amours I dit-il. Sont-ils gentils, ces deux tourtereaux I vous me faites l'effet, de deux colombes! Qui dirait, mademoiselle, que cet homme, qui a l'air d'une jeune fille, est un tigre à griffes d'acter qui vous déchire une réputation comme il doit déchirer vos prignoirs quand vous atrete à les ôter. Et il se mit à rire sans achever sa plaisanterie. Mon petit, dit-il en continuant et s'asseşant auprès de Lucien... Mademoiselle, je suis Dauriat, dit-il en s'interronpant.

Le libraire jugea nécessaire de lâcher le coup de pistolet de son nom , eu ne se trouvant pas assez bien reçu par Coralie. ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME BE PROV. A PARIS. 301

- Monsieur, avez-vous déjeuné, voulez-vous nous tenir compagnie? dit l'actrice.
- Mais oui, nous causerons mieux à table, répondit Dauriat. D'ailleurs, en acceptant votre déjeuner, j'aurai le droit de vous avoir à diner avec mon auni Lucien, car nous devons maintenant être amis comme le gant et la main.
- Bérénice! des bultres, des citrons, du beurre frais, et du vin de Champagne, dit Coralie.
- Vous êtes homme de trop d'esprit pour ne pas savoir ce qui m'amène, dit Dauriat en regardant Lucien.
  - Vous veuez acheter mon recueil de sonnets?
- Précisément, répondit Dauriat. Avant tont, déposons les armes de part et d'autre.

Il tira de sa poche un élégant portefeuille, prit trois billets de mille francs, les mit sur une assiette, et les offrit à Lucien d'un air courtisanesque en lui disant : — Mousieur est-il content?

 Oui, dit le poète qui se sentit inonde par une béatitude inconnue à l'aspect de cette somme inespérée.

Lucien se coutint, mais il avait envie de chanter, de sauter, il croyait à la Lampe Merveilleuse, aux Enchanteurs; il croyait enfin à son génie.

- Ainsi, les Marguerites sont à moi? dit le libraire. Mais yous n'attaquerez jamais aucune de mes publications.

  Les Marguerites sont à yous, mais ie ne puis engager ma plume.
- Les Marguerites sont à vous, mais je ne puis engager ma plume, elle est à mes amis, comme la leur est à moi.
- Mais, enfin, vous devenez un de mes auteurs. Tous mes auteurs sont mes amis. Ainsi vous ne nuirez pas à mes affaires sans que je sois averti des attaques afin que je puisse les prévenir.
  - -D'accord.
  - A votre gloire l dit Danriat en haussant sou verre.
  - Je vois bien que vous avez lu les Marguerites, dit Lucien. Dauriat ne se déconcerta pas.
- Mon petit, acheter les Marguerites stats les connaître est la plus helle flatterie que puisse se permettre un libraire. Dans six mois, vous serce un grand poète; vous aurrez des articles, ou vous craint, je n'aurai rien à faire pour vendre votre livre. Je suis aujourd'hui le même négociant d'il y a quatre jours. Ce n'est pas moi qui ai clangé, mais vous : la sentaine dernière, vos sonnels

## 302 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

étaient pour moi comme des feuilles de choux, aujourd'hui votre position en a fait des Messéniennes.

- Eh l bien, dit Lucien que le plaisir sultanesque d'avoir une belle maltresse et que la certitude de son succès rendait railleur et adorablement impertinent, si vous n'avez pas lu mes sonnets, vous avez lu mon article.
- Oui, mon ami, sans cela serais-je venn si promptement? Il cest malheureusement très-bean, ce terrible article. Ah I vous avez un immense talent, mon petit. Croyez-moi, profitez de la vogue, dit-il avec une bonhomie qui cachait la profonde imperimence du mot. Mais avez-vous reçu le journal, l'avez-vous lo?
- Pas encore, dit Lucien, et cependant voilà la première fois que je publie un grand morceau de prose; mais Hector l'aura fait adresser chez moi, rue Charlot.
  - Tiens , lis , dit Dauriat en imitant Talma dans Manlius.
  - Lucien prit la feuille que Coralie lui arracha.
- Λ moi les prémices de votre plume, vous savez bien, dit-elle en riant.
- Dauria fut étrangement flatteur et courissn, il craignait Lucien, il l'initia donc avec Coralie à un grand dinne qu'il donnait aux journalistes yers la fin de la semnine. Il emporta le manuscrit des Marguerites en disant à our poète de passer quand il lui plairait aux Galeries de lios pour sigure le traite qu'il itendrait preft. Toujours fidèle aux façons royales par lesquelles il essayait d'en imposer aux gens superficiée, et de passer plutit pour un Mécène que pour un libraire, il laissa les trois mille francs saus en prendre de reçu, refinsa la quittance offerte par Lucien en faisant un geste de nonchalance, et parite un bisant la main à Coralie.
- Eh! bien, mon amour, aurais-tu vu besucoup de ces chiffons-la in étais resté dans ton trou de la rue de Cluny à marauder dans tes bouquisse de la bibliothèque Sainte-Genevière? di Coralie à Lucieu qui lui avait raconté toute son existence. Tiens, tes petits amis de la rue des Quatre-vents me font l'effet d'être de grands Jobards!

Ses frères du Cénacle étaient des Jobards let Lucien entendit cet arrêt en riant. Il avait lu son article imprimé, il renait de godter cette ineffable joie des auteurs, ce premier plaisir d'amourpropre qui ne caresse l'esprit qu'une scule fois. En lisant et relisant son article, il en sentait mient la portée et l'étendue. L'impression

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 303 est aux manuscrits ce que le théâtre est aux femmes, elle met en lumière les beautés et les défauts; elle tue aussi bien qu'elle fait vivre; une faute saute alors aux yeux aussi vivement que les belles peusées. Lucien euivré ne songeait plus à Nathan , Nathan était son marche-pied, il nageait dans la joie, il se vovait riche. Pour un enfant qui naguère descendait modestement les rampes de Beaulieu à Angoulême, reveuait à l'Houmeau dans le greuier de Postel où toute la famille vivait avec douze cents francs par an , la somme apportée par Dauriat était le Potose. Un souvenir , bien vif encore , mais que les continuelles jouissances de la vie parisienne devaient éteindre, le ramena sur la place du Mûrier. Il se rappela sa belle, sa noble sœur Éve, son David et sa pauvre mère; aussitôt il envoya Bérénice changer un billet, et pendant ce temps il écrivit une petite lettre à sa famille : puis il dépêcha Bérénice aux Messageries en craignant de ne pouvoir, s'il tardait, donuer les cinq cents francs qu'il adressait à sa mère. Pour lni, pour Coralie, cette restitution paraissait être une bonne action. L'actrice embrassa Lucien, elle le trouva le modèle des fils et des frères, elle le combla de caresses, car ces sortes de traits enchantent ces bonnes filles qui toutes ont

 Nous avons maintenant, lui dit-elle, un diner tous les jours pendant une semaiue, nous allons faire un petit carnaval, tu as bien assez travaillé

le cœur sur la main.

Coralle, en fremme qui voulait jouir de la beauté d'un homme que toutes les femmes allaient lui envire, le ramena chez Staub, elle ne trouvait pas Lucien assex lien labillé. De la, les deux amants allèvent au bois de Boulogne, et reviarent diner chez madame du Val-Noble od. Lucien trouva Rasignac, Bistiou, des Lupeualty. Finot, Blondet, Vignon, le baron de Nucingeut, Beaudenord, Philippe Bridau, Coui le grand nussicien, tout le monde des artistes, des spéculateurs, des gens qui veuleut opposer de grandes functions à de grands travaux, et qui tous accueillirent Lucien à merveille. Lucien, à râr de lui, déploys aon esprit commer 5'îl n'eu fissiti pas comuerce, et fut proclamé homme fort, étoge alors à la mode entre ces deui-camaradres.

— Oh! il faudra voir ce qu'il a dans le ventre, dit Théodore Gaillard à l'un des poètes protégés par la cour qui songeait à fonder un petit journal royaliste appelé plus tard le RÉVEIL.

Après le diner, les deux journalistes accompagnèrent leurs mai-

tresses à l'Opéra, où Merlin avait une loge, et où toute la compagnie se reudit. Ainsi Lucien repartut rivomphant boù, quelques mois auparavant, il était lourdement tombé. Il se produisit au foyer donnant 
le bras à Merlin et à Blondet, regardant en face les dandies qui naguère l'avaient mysifié. Il tenait Châtelet sous ses pides I De Marsay, Vandenesse, Manerville, les lions de cette époque, échangèrent 
alors quelques sis risonettes avec lui. Certes, il avait été question du 
beau, de l'élégant Lucien dans la loge de madanne d'Espard, où 
Rastignac fit une longue visite, car la marquise et madanne de Bargeton lorguèrent Coralie. Lucien excitait-il un regret dans le cœur 
de madanne de Bargeton? Cette penée préoccupa le poète : en 
voyant la Corinne d'Angoulème, un désir de vengeacue agilait son 
cœur comme au jour où il avait essuyé le mépris de cette femme 
et de sa cousine aux Chanpas-Ébysées.

- Éles-vous venu de votre province avec une amulette? dit Blondet à Lucie ne nitrant quelqueje ours après vers onze heures chez Lucien qui n'était pas encore levé. Sa heanté, dit-il en montrant Lucien à Coralie q'ni blasia au front, fait des ravages depuis la cave jusqu'nu grenier, en haut, en bas. Je vieus vous mettre en réquisition, mon cher, dit-il en serrant la main au poète, hier, aux Italieus, madame la comtesse de Montcornet a voulque qie tous présentasse chez elle. Vous ne réfuserez pas une femme charmante, jeune, et chez qui vous rouverez l'étite du beau monde?
- Si Lucien est gentil, dit Coralie, il n'ira pas chez votre comtesse, Qu'a-t-il besoin de traîner sa cravate dans le monde? il s'y ennuierait.
- Voulez-vous le tenir en charte-privée? dit Blondet, Étes-vous jalouse des femmes comme il faut?
  - Oni, s'écria Coralie, elles sont pires que nous.
  - Comment le sais-tu, ma petite chatte? dit Blondet.
- Par leurs maris, répondit-elle. Vous onbliez que j'ai eu de Marsay pendant six mois.
- Croyez-vous, mon enfant, dit Blondet, que je tienne beaucoup à lintroduire cher malame de Montrorrett un homme aussi bean que le vôtre? Si vous vous y opposez, prenons que je n'ai rien d'L. Mais il s'agit moins, je crois, de femme, que d'obtenir paix et miséricorde de Lucien à propos d'un pauvre diable, le plastron de son journal. Le barron Chiefet a la sottise de prendre des articles au sérieux. La marquisée d'Espard, madame de Bargeton et le salon de sérieux. Su marquisée d'Espard, madame de Bargeton et le salon de

ILLUSIONS PENDUES: UN GRAND HOMME RE PROV. A PARIS. 305 la comtesse de Montcornet s'intéressent au Héron, et j'ai promis de réconcilier Laure et Pétrarque,

- Ahl s'écria Lucieu dont toutes les veines reçurent un sang plus frais et qui sentil l'enivarate jouissance de la vengance saisfaite, j'ai douc le piels sur leur ventre l'Vous me faites adorer ma plume, adorer mes amis, adorer le journal et la faite puissance de la pensée. Je n'à pas encore fait d'articles sur la Seiche et le liferon. J'irai, mon petit, di-il en prenam Blondet par la taille, oui, J'irai, mais quand ce couple aura sent le poids de cette choes si légere! Il prit la plume avec l'aquelle il avait écrit l'article sur Nathan et la brandit. Demain je leur lance deux petites colonnes à la tête. Après, nous verrons. Ne t'inquiète de rien, Coralie : il ne s'agit pas d'amour, mais de vengence, et je la veux compléte.
- Voila un homme! dit Blondet. Si tu savais, Lucien, combien il est rare de trouver une explosion semblable dans le monde blasé de Paris, tu pourrais t'apprécier. Tu seras na fier drôle, dit-il en se servant d'une expression un peu plus énergique, tu es dans la voie qui même au pouvoir.
  - Il arrivera, dit Coralie.
    - Mais il a déjà fait bien du chemin en six semaines.
- Et quand il ne sera séparé de quelque sceptre que par l'épaissenr d'un cadavre, il pourra se faire un marchepied du corps de Coralie.
- Yous vous aimez comme au temps de l'age d'or, dit Blondet. Je te fais mon compliment sur ton graud article, reprit-il en regardant Lucien, il est plein de choses neuves. Te voilà passe maître.
- Lousteau vint avec Hector Merlin et Vernou voir Lucien, qui fut prodigieusement flatté d'étre Dépit de leurs attentions. Félicien apportait cent franca à Lucien pour le prix de son article. Le journal avait sent la nécessité de rétribuer un travail si bien fait, afin de s'attache l'auteur. Coralie, en voyant ce Chapitre de journalistes, avait envojé commander un déjeuner au Cadran-Bleu, le restaurant le plus voisir. elle les invitat toas à passer dans as belle salle à manger quand Berénice vint lui dire que tout était prêt. Au millieu du repas, quand le vin de Champagne eut mouit fourse les têtes, la ration de la visite que fassient à Lucien ses camarades es dévois.
- Tu ne veux pas, lui dit Lousteau, te faire un ennemi de Nathan? Nathau est journaliste, il a des amis, il te jouerait un mauvais tour à ta première publication. N'as-tu pas l'Archer de Char-

COM. HUM. T. VIII.

306 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

les IX à vendre? Nous avons vu Nathan ce matin, il est au désespoir; mais tu vas lui faire un article où tu lui seringueras des éloges par la figure.

 Comment ! après mon article contre son livre , vous voulez... demanda Lucieu.

Émile Blondet, Hector Merlin, Étienne Lousteau, Félicien Vernou, tous interrompirent Lucien par uu éclat de rire.

- Tu l'as invité à sonper ici pour après-demain ? lui dit Blondet.

— Tun article, Ini dit Lousteau, n'est pas signé. Félicien, qui n'est pas si uenf que toi, n'a pas manqué d'y mettre au bas un C, avec lequel tu pourras désormais signer tes articles dans son journal, qui est Gauche pure. Nous sommes tous de l'Opposition. Félicien a eu la délicatesse de ne pas engager tes futures opinions. Dans la boutique d'Hector, dont le journal est Centre droit, tu puurras signer par un L. Ou est anonyme jour l'attaque, mais on signe très-bien l'élège.

— Les signatures ne m'inquiètent pas , dit Lucien ; mais je ne vois rien à dire en favenr du livre.

Tu pensais donc ce que tu as écrit? dit Hector à Lucien.
 Oui.

- Ah! mon petit, dit Blundet, je te croyais plus fort! Non, ma parole d'honneur, en regardant ton front, je te douais d'une omnipotence semblable à celle des grands esprits, tous assez puissamment constitués pour pouvoir considérer toute chose dans sa double forme. Mon petit, en littérature, chaque idée a son envers et son endroit : et personne ne peut prendre sur lui d'affirmer quel est l'envers. Tout est bilatéral dans le domaine de la pensée. Les idées sont binaires. Janus est le mythe de la critique et le symbole du génie. Il n'v a que Dieu de triangulaire l Ce qui met Molière et Corneille hors ligne , n'est-ce pas la faculté de faire dire oui à Alceste et non à Philinte, à Octave et à Cinna. Rousseau, dans la Nouvelle-Héloise, a écrit une lettre ponr et une lettre contre le duel, oserais-tu prendre sur toi de déterminer sa véritable opinion? Qui de nous pourrait prononcer entre Clarisse et Lovelace, entre Hector et Achille? Quel est le héros d'Homère? quelle fut l'intention de Richardson? La critique doit contempler les œuvres sons tous leurs aspects. Enfin nous sommes de grands rapporteurs,

--- Vous tenez dunc à ce que vous écrivez ? lui dit Vernou d'un air railleur. Mais nons sommes des marchands de phrases, et nons

ILLUSIONS PERDUES : UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 307 vivons de notre commerce. Quand vous voudrez faire une grande et belle œuvre, un livre eufin, vous pourrez y jeter vos pensées, vôtre âme, vous y attacher, le défendre; mais des articles lus aujourd'bui, oubliés demain, ca ne vaut à mes veux que ce qu'on les pave. Si yous mettez de l'importance à de pareilles stupidités, yous ferez donc le signe de la croix et vous invoquerez l'Esprit saint pour écrire un prospectus !

Tous parureut étonnés de trouver à Lucien des scrupules et ache... vèrent de mettre en lambeaux sa robe prétexte pour lui passer la robe virile des journalistes.

- Sais-tu par quel mot s'est consolé Nathan après avoir lu ton article? dit Lousteau.
- --- Comment le saurais-ie ?
- Nathan s'est écrié : Les petits articles passent, les grands ouvrages restent! Cet homme viendra souper ici dans deux jours, il doit se prosteruer à tes pieds, baiser tou ergot, et te dire que tu es un grand homme.
  - Ce serait drôle, dit Lucien.
  - Drôle l reprit Blondet, c'est nécessaire,
- Mes amis, ie veux bien, dit Lucien un peu gris; mais comment faire?
- Eh! bien, dit Lousteau, écris pour le journal de Merlin trois belles colonnes où tu te réfoteras toi-même. Après avoir ioni de la fureur de Nathan, nous venons de lui dire qu'il nous devrait bientôt des remerciments pour la polémique serrée à l'aide de laquelle nous allions faire enlever son livre en huit jours. Dans ce moment-ci, tu es, à ses yeux, un espion, une canaille, un drôle; aprés-demain tu seras un grand homme, que tête forte, un homme de Plutarque! Nathau t'embrassera comme son meilleur ami. Dauriat est venu, tu as trois billets de mille francs; le tour est fait. Maintenant il te faut l'estime et l'amitié de Nathan. Il ne doit v avoir d'attrapé que le libraire. Nous ne devons immoler et poursuivre que nos ennemis, S'il s'agissait d'un homme qui eût conquis uu nom saus nous, d'un taleut incommode et qu'il fallut annuler, nous ne ferious pas de réplique semblable : mais Nathan est un de nos amis, Bloudet l'avait fait attaquer dans le Mercure pour se donner le plaisir de répondre dans les Débats. Aussi la première édition du livre s'est-elle culevée l - Mes amis , foi d'honnête homme , ie suis incanable d'écrire deux mots d'éloge sur ce livre...

— Tu auras encore cent francs, dit Merlin, Nathan t'aura déjà rapporté dis louis, saus compter un article que tu peux faire dans la Revne de Finot, et qui te sera payé cent francs par Dauriat et cent francs par la llevue: total, vingt louis!

- Mais que dire? demanda Lucien.

- Voici comment tu peux t'en tirer, mon enfant, répondit Blondet en se recueillant. L'envie, qui s'attache à toutes les belles œuvres, comme le ver aux beaux et bons fruits, a essavé de mordre sur ce livre, diras-tu. Pour y trouver des défauts, la critique a été forcée d'inventer des théories à propos de ce livre, de distinguer deux littératures : celle qui se livre aux idées et celle qui s'adonne aux images, Là, mon petit, tu diras que le dernier degré de l'art littéraire est d'empreindre l'idée dans l'iniage. En essavant de prouver que l'image est toute la poésie, tu te plaindras du peu de poésie que comporte notre langue, tu parleras des reproches que nous font les étrangers sur le positivisme de notre style, et tu loueras monsieur de Canalis et Nathan des services qu'ils rendent à la France en déprosaïsant son langage. Accable ta précédente argumentation en faisant voir que nous sommes en progrès sur le dix-huitième siècle. Invente le Progrès (une adorable mystification à faire aux bourgeois) ! Notre jeune littérature procède par tableaux où se concentrent tous les genres, la comédie et le drame, les descriptions, les caractères, le dialogue, sertis par les nœuds brillants d'une intrigue intéressante, Le roman, qui veut le sentiment, le style et l'image, est la créatiou moderne la plus immense. Il succède à la comédie qui, dans les mœurs modernes, n'est plus possible avec ses vieilles lois ; il embrasse le fait et l'idée dans ses inventions qui exigent et l'esprit de La Bruvère et sa morale incisive, les caractères traités comme l'entendait Molière, les grandes machines de Shakspeare et la peinture des nuances les plus délicates de la passion, unique trésor que nous aient laissé nos devanciers. Aussi le roman est-il bien supérieur à la discussion froide et mathématique, à la sèche analyse du dix-huitième siècle. Le roman, diras-tu sentencieusement, est que épopée amusante. Cite Corinne, appuie-toi sur madame de Staël. Le dix-huitième siècle a tont mis en question, le dix-neuvième est chargé de conclure : aussi conclut-il par des réalités : mais par des réalités qui vivent et qui marchent; enfin il met en jeu la passion, élément inconnu à Voltaire, Tirade coutre Voltaire, Quant

à Rousseau, il n'a fait qu'habiller des raisonnemeuts et des sys-

tèmes. Julie et Claire sont des entéléchies, elles n'ont ni thair ni os. Tu peux démancher sur ce thème et dire que nous devons à la paix, aux Bourbons, une littérature jeune et originale, car tu écris dans un journal Centre droit. Moque-toi des faiseurs de systèmes. Enfin tu peux t'écrier par un beau mouvement : Voilà bien des erreurs, bien des mensonges chez notre confrère! et pourquoi ? pour déprécier une belle œuvre , tromper le public et arriver à cette conclusion: Un livre qui se vend ne se vend pas. Proh pudor! lâche Proh pudor! ce juron honnête anime le lecteur. Eufin annonce la décadence de la critique! Conclusion : Il n'y a qu'nue seule littérature, celle des livres amusants. Nathan est entré dans une voie nouvelle, il a compris son époque et répond à ses liesoius. Le besoin de l'époque est le drame. Le drame est le vœu du siècle où la politique est un mimodrame perpétuel. N'avous-nons pas vu en vingt ans, diras-tu, les quatre drames de la Révolution, du Directoire, de l'Empire et de la Restauration? De là, tu roules dans le dithyrambe de l'éloge, et la seconde édition s'enlève; car, samedi prochain, tu feras une feuille dans notre Revue, et tu la signeras DE RUBEMPRÉ en toutes lettres. Dans ce dernier article, tu diras : Le propre des belles œuvres est de soulever d'amples discussions. Cette semaine tel journal a dit telle chose du livre de Nathan, tel autre lui a vigoureusement répondu. Tu critiques les deux critiques C, et L., tu me dis en passant une politesse à propos de mon article des Débats, et tu finis en affirmant que l'œuvre de Nathau est le plus beau livre de l'époque. C'est comme si tu ne disais rien, on dit cela de tous les livres. Tu auras gagné quatre cents francs dans ta semaine, outre le plaisir d'écrire la vérité quelque part. Les gens sensés donueront raison ou à C. ou à L. ou à Rubempré, peut-être à tous trois! La mythologie, qui certes est une des plus grandes inventions humaines, a mis la Vérité dans le fond d'un puits, ne fautil pas des seaux pour l'en tirer? tu en auras donné trois pour un au public? Voilà, mon enfant. Marche! Lucien fut étourdi, Blondet l'embrassa sur les deux joues en lui disant : - Je vais à ma boutique.

Chaeun s'en alla à sa boutique; car, pour ces hommes forts, le journal était une boutique. Tous devaient se revoir le soir aux Galeries de bois, oit Lucien irait siguer son traité chez Daurist. Florine et Lousteau, Lucien et Coralle, Blondet et Finot dinaient au Palais-Royal, où Du Bruel traisit le directeur du Panoranus-Dramalent Royal, où Du Bruel traisit le directeur du Panoranus-Dramalent 310 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

— Ils ont raison! s'écria Lucien quand il fut seul avec Coralie, les hommes doirent être des noyens entre les mains des gens forts. Quatre cents francs pour trois articles! Doguereau me les donnait à peine pour un livre qui m'a coûté deux ans de travail.

Fais de la critique, dit Coralie, amuse-toil Est-ce que je ne suis pas ce soir en Andalouse, demain ne me mettrai-je pas en bohémienne, un autre jonr en homme? Fais comme moi, donue-leur des grimaces pour leur argent, et vivous heureux.

Lucien, épris du paradoxe, fit monter son esprit sur ce mulet capricieux, fils de Pégase et de l'auesse de Balaam. Il se mit à galoper dans les champs de la pensée pendant sa promenade au Bois, et découvrit des beautés originales dans la thèse de Blondet. Il dina comme dinent les geus heureux , il signa chez Danriat uu traité par lequel il lui cédait en toute propriété le manuscrit des Marguerites sans y apercevoir aucun inconvénient ; puis il alla faire un tour au journal, où il brocha deux colonnes, et revint rue de Vendôme. Le lendemain matin , il se trouva que les idées de la veille avaient germé dans sa tête, comme il arrive chez tous les esprits pleius de sève dont les facultés ont encore peu servi. Lucien éprouva du plaisir à méditer ce nouvel article, il s'v mit avec ardeur. Sous sa plume se rencontrèrent les beautés que fait naître la contradiction. Il fut spirituel et moqueur, il s'éleva même à des considérations neuves sur le sentiment et l'image en littérature. Ingénieux et fin. il retrouva, pour louer Nathan, ses premières impressions à la lecture du livre au cabinet littéraire de la cour du Commerce. De sauglant et âpre critique, de moqueur comique, il devint poète en quelques phrases finales qui se balancèrent majestueusement comme un encensoir chargé de parfums vers l'autel.

 Cent francs, Coralie! dit-il en montrant les huit feuillets de papier écrits pendant qu'elle s'habillait.

Dans la verve où il était, il fit à petites plumées l'article terrible promis à Blondet contre Châtetet et madau de Bargeton. Il goist pendant cette matinée l'un des plaisirs secrets kes plus vife des journalites, celui d'aiguiner l'épignamum, d'en poir la lame froide qui rouve sa gaine dans le cœur de la victime, et de sculpter le manche pour les Jectuers. Le public admirre le travail spirituel de cette poginée, il n'y entend pas malice, il giuore que l'acier du bon nou altéré de veageance harbote dans un annour-propre fouillé s'assamment, Bessé de mille coups. Cet horrible plaisir, sombre et soli-

## ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 311

taire, digusté sans témoirs, est comme un duel avec un absent, Infà distance avec le tuyau d'une plume, comme si le journaliste avail la puissance fantastique accordée aux désirs de ceux qui possèdent de la haine, de la haine, de la haine qui hérite de toutes les maurisses passions de l'homme, de même que l'amour concentre toutes ses bonnes qualités. Aussi n'est-la past d'homme qui ne soit spiritude en se vengeau, par la raison qu'il n'en est pas un à qui l'amour ne donne des jouissances. Malgré la facilité, la vulgarié de cet esprie ne France, il est toujours hien accueilli. L'article de Lucien devait mettre et mit le comble à la réputation de malier et de méchancée du journair jui entra jusqu'au fond de deux cœurs, il lhessa gréévement unadanc de Bargeton, son ex-laure, et le barron Châtelet, son rival.

— Eh! bien, allons faire une promenade au Bois, les chevaux sont mis, et ils piaffent, lui dit Coralie; il ne faut pas se tuer.

— Portous l'article sur Nathan chez Hector. Décidément le journal est comme la lance d'Achille qui guérissait les blessures qu'elle avait faites, dit Lucien en corrigeant quelques expressions.

Les deux amants partirent et se montrèrent dans leur splendeur à ce Paris qui , naguère, avait reuié Lucien, et qui unaintenaut commençait à s'eu occuper. Occuper Paris de soi quand ou a compris l'immensité de cette ville et la difficulté d'y être quelque chose, caus a'envirantes jouissances qui grisèrent Lucien.

— Mon petit, dit l'actrico, passons chez ton tailleur presser tes habits ou les essayer s'ils sont prêts. Si tu vas chez tes belles madames, je veux que tu efficos ce monstre de De Marsay, le petit Rastiguac, les Ajuda-Pitto, les Maxime de Trailles, les Yaudenesse, enfin tous les élégants. Songe que ta maltresse est Coralie! Mais ne me fais pas de traits, hein?

Deux jours après, la veille du souper offert par Lucien et Coralie à leurs anis , l'umbigu domait une pièce nouvelle dont le compte devait être rendu par Lucien. Après leur diner, Lucien et Coralie al-Rerent à pied de la rue de Vendônea au Panoraua-Demantique, par le boulevard du Teuple du côté du café Turc, qui, dans ce temps-là, était un lieu de promenade en faveur. Lucien entendit vauter son bonheur et la beanté de sa maitresse. Les uns dissient que Coralie était la plus helle femme de Paris, les antres trouvaient Lucien digue d'était. Le poète se sentit dans son milieu. Cette vio était sa viu. Le Cénacle, à peine l'aprecravair-la. Ces grande seprits qu'il admirait de Cénacle, à peine l'aprecravair-la. Ces grande seprits qu'il admirait de l'entre de l'acceptance de l'entre de l'

tant deux mois auparavant, il se demandait s'ils n'étaient pas un peu niais avec leurs idées et leur puritanisme. Le mot de johards, dit insouciamment par Coralie, avait germé dans l'esprit de Lecien, et portait déjà ses fruits. Il mit Coralie dans sa loge, flâna dans les coulises du thétire où les promeasit en sultan, où toutes les actrices le caressaient par des regards brûlants et par des mosts flatteurs.

- Il faut que j'aille à l'Ambigu faire mon métier, dit-il.
- A l'Ambigu, la salle était pleine. Il ne s'y trouva pas de place pour Lucien. Lucien alla dans les coulisses et se plaiguit ambrement de ne pas être placé. Le régisseur, qui ne le connaissait pas encore, lui dit qu'on avait envoyé deux loges à son journal, et l'envoya promener.
- Je parlerai de la pièce selon ce que j'en aurai entendu, dit Lucien d'un air piqué.
- Étes-vons bête? dit la jeune première au régisseur, c'est l'amant de Coralie!
- Aussitöt le régisseur se retourna vers Lucien et lui dit : Monsieur, je vais aller parler au directeur.

Ainsi les moindres détails prouvaient à Lucien l'immensité du pouvoir du journal et caressaient sa vanité. Le directeur vint et obtint du duc de flhétoré et de l'allia, le premier sujet, qui se trouvaient dans une loge d'avant-scène, de prendre Lucien avec eux. Le duc y consentit en reconnaissant Lucien.

- Yous avez réduit deux personnes au désespoir, lui dit le jeune homme en lui parlant du baron Châtelet et de madame de Bargeton.
- Que sera-ce donc demain? dit Lucien. Jusqu'à présent mes amis se sont portés contre cur se voltigieurs, mais fei tré à bouler rouge cette nuit. Demain, vous verrez pourquoi nous nous moquoms de Potelet. L'article est intitudé: Partetet de 1811 à Partetet de 1831. Châteles erra le type des geas qui out ronic leur bienhaiteur en se ralliant ans Bourbons. Après avoir fait sentir tout ce que je puis, J'irai chez madaue de Monteomet.

Lucien ent avec le jeune duc une conversation étincelante d'esprit; il était jaloux de prouver à ce grand seigneur combien mesdames d'Espard et de Bargeton s'étaient grossièrement troupées en le méprisant; mais il montra le bout de l'orcille en essayant d'établir ses droits à porter le nom de Rubienspré, quand, par malice, le duc de Hébetor l'appela Chalvlon. — Vous devirez, lui dit le duc, vous faire rhyaliste. Vous vous éts moutre un houme d'esprit, soyez mainteant homme de bou sens. La scule manière d'obtenir une ordonnance da roi qui vous rende le titre et le nom de vos ancêtres maternels, est de la demander en récompense des services que vous rendrez an chateau. Les Libéraux ne vous feront jamais comte l'Osyez-vous, la Restauration finir apar avoir raison de la Presse, la seule puissance à crainére. On a déjà trop attendu, elle devrait être muselée. Profitze de ses deniriers moments de liberté pour vous rendre redunable. Dans quedques années, un nom et un titre seront en France des richesses plus aftres que la claut. Vous pouvez ains iout avoir: esprit, noblesse et beaute, vous arriverez à tout. Ne soyez donc en ce moment libéral que pour vender ave avantage votre rovalisme.

Le due pria Lucien d'accepter l'invitation à dîner que devait lui envoyer le ministre avec lequel il avait soupé chez Florine. Lucien fut en nn moment séduit par les réflexions du gentilhomme, et charmé de voir s'ouvrir devant lui les portes des salons d'où il se crovait à jamais banni quelques mois auparavant. Il admira le pouvoir de la pensée. La Presse et l'esprit étaient donc le moven de la société présente. Lucien comprit que neut-être Lousteau se repentait de lui avoir onvert les portes du temple, il sentait déjà pour son propre compte la nécessité d'opposer des barrières difficiles à franchir aux ambitions de ceux qui s'élançaient de la province vers Paris. Un poète serait venu vers lul comme il s'était jeté dans les bras d'Étienne, il n'osait se demander quel accueil il lui ferait. Le jeune duc apercut chez Lucien les traces d'une méditation profonde et ne se trompa point en en cherchant la cause : il avait découvert à cet ambitieux , sans volonté fixe, mais non sans désir, tout l'horizon politique comme les journalistes lui avaient montré en haut du Temple, ainsi que le démon à Jésus, le monde littéraire et ses richesses. Lucien ignorait la petite conspiration ourdie contre lui par les gens que blessait en ce moment le journal, et dans laquelle monsieur de Rhétoré trempait. Le jeune duc avait effrayé la société de madame d'Espard en leur parlant de l'esprit de Lucien. Chargé par madaine de Bargeton de sonder le journaliste, il avait espéré le rencontrer à l'Ambigu-Comique. Ni le monde, ni les journalistes n'étajent profonds, ne croyez pas à des trahisons ourdies. Ni l'un ni les autres ils n'arrêtent de plan; leur machiavélisme va pour ainsi dire an jour le jour, et consiste à toujours être là , prêts à tout, prêts à profiter du mal

comme du bien, à épier les moments où la passion leur livre un homme. Pendant le souper de Floriue, le jeune dne avait recomm le caractère de Lucien, il venait de le prendre par ses vauités, et s'essavait sur lui à devenir dinformate.

Lucien, la pièce jouée, conrut à la rue Saint-Fiacre y faire son article sur la pièce. Sa critique fut, par calcul, âpre et mordante; il se plut à essaver son pouvoir. Le mélodrame valait mieux que celui dn Panorama-Dramatique; mais il voulait savoir s'il pouvait, comme on le lui avait dit, tuer nne bonne et faire réussir nne mauvaise pièce. Le leudemain, en déjeunant avec Coralie, il déplia le jonrnal, après lui avoir dit qu'il y éreintait l'Ambigu-Comique. Lucien ne fut pas médiocrement étouré de lire, après son article sur madame de Bargeton et sur Châtelet, un compte-rendu de l'Ambigu si bien édulcoré durant la nuit, que, tout en conservant sa spirituelle analyse, il en sortait nue conclusiou favorable. La pièce devait remplir la caisse du théâtre. Sa fureur ne saurait se décrire ; il se proposa de dire deux mots à Loustean. Il se crovait déià nécessaire, et se promettait de ne pas se laisser dominer, exploiter comme un uiais. Pour établir définitivement sa puissance, il écrivit l'article où il résumait et balançait toutes les opinions émises à propos du livre de Nathan pour la Revue de Dauriat et de Finot. Puis, une fois monté, il brocha l'un de ses articles Variétés dus au petit journal. Dans leur première effervescence, les ieunes iournalistes pondent des articles avec amour et livrent ainsi très-imprudenment toutes leurs fleurs. Le directeur du Panorama-Dramatique donnait la première représentation d'un vaudeville, afin de laisser à Florine et à Coralie leur soirée. On devait jouer avant le souper. Lousteau vint chercher l'article de Lucien, fait d'avance sur cette petite pièce, dont il avait vu la répétition générale, afin de n'avoir aucune inquiétude relativement à la composition de numéro. Quand Lucien lui eut lu l'un de ces petits charmants articles sur les particularités parisieunes, qui firent la fortune du journal, Étienne l'embrassa sur les deux veux et le nomma la providence des journaux.

Pourquoi donc t'amuses tu à changer l'esprit de mes articles?
 dit Lucien, qui n'avait fait ce brillant article que pour donner plus de force à ses griefs.

<sup>-</sup> Moi! s'écria Lonsteau.

<sup>-</sup> Eh! bieu, qui douc a changé mon article?

## ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOWNE DE PROV. A PARIS. 315

- Mon cher, répondit Étienné en riant, tu n'es pas encore au courant des affaires. L'Ambigu nous preud vigat abonnements, dont neuf seulemat sont servis au directeur, au chef d'orchestre, au régisseur, à leurs maitresses et à trois copropriétaires du théâters. Chacun des théâtres du bouleard paye ains buit cents francs au journal. Il y a pour tont autant d'argeut en loges données à Finot, sans compter les abonnements des acteurs et des auteurs. Le drôle se fait donc buit mille francs aux houlerants. Par les peins théâtres, juge des grauds ! Compreuds-tu ? Nous sommes tenus à beaucoup d'induigence.
- Je comprends que je ne suis pas libre d'écrire ce que je pense....
- Eh! que l'importe, si tu y fais tes orges, s'écria Lousteu. D'ailleurs, nou cher, quel grief a-stu contre le théarte? il à te faut une raison pour échiner la pièce d'hier. Échiner pour échiner, nous compronettrions le journal, Quand le journal frapperait avec justies, il ne produirait plus aœun effet. Le directeur [-1-s-il marqué].
  - Il ne m'avait pas réservé de place.
- Bon, fit Lousteau, Je montrerai ton article an director, je Ini dirai que je Liai alonci, it (ren trouveras mienx que de l'aviré fit paraltre. Denande-lui demain des billes, il t'en signera quarante en blane tous les mois, et je te mènerai chez un homme avec qui tu l'entendras pour les placer; il te les achètera lous à cinquante pour cent de remise sur le prix des places. On fait sur les billets de spectecle le unême trafie que sur les lives. To verras un autre Barbet, un chef de claque, il ne demeure pas loin d'ici, nous avons le temps, yémes?
- Mais, mon cher, Finot fait un infâme métier à lever ainsi sur les champs de la pensée des contributions indirectes. Tôt ou tard...
- Ah! 2s, d'où viens-tu! s'écria Loustean. Pour qui prends-tu Finot 1 Sous a fausse bonhomie, sous cet air Turcaret, sous sou ignorance et sa bétise, il y a toute la finesse du marchand de chapeaux dont il est issu. N'as-tu pas vu dans sa cege, au Bureon du journal, un vieux soldat de l'Empire, l'oucle de Finot? cet concle est non-seulement un homble homme, mais il a be hombeur de passer pour un niais. Il est l'homme comprousis dans toutes les transactions pécuniaires. A Paris, un ambitieux est bien riche quand il a près de lui une créature qui consent à être compromise. Il est

en politique crume en journalisme une foule de cas où les chefa ne doivent janais être mis en cause. Si Finot devenait un personnage politique, son oncle deviendrait son secrétaire et recevrait pour son compte les contributions qui se l'évent dans les bureaux sur les grandes affaires. Giondeau, qu'a premier abord on prendrait pour un niais, a précisément assez de finesse pour être un compère indéchiffable. Il est en vedette pour empêcher que nous ne soyons assommés par les crialleries, par les débutants, par les réclamations, et je ne crisi pas qu'il y ai son pareil dans un autre journal.

- Il joue bien son rôle, dit Lucien, je l'ai vu à l'œuvre.

Étienne et Lucien allèrent dans la rue du Faubourg-du-Temple, où le rédacteur en chef s'arrêta devant une maison de belle apparence.

- Monsieur Braulard y est-il ? demanda-t-il au portier.
- Comment monsieur? dit Lucien. Le chef des claqueurs est donc monsieur?
- Moncher, Braulard a vingt mille livres de rentes, il a la griffe des auteurs dramatiques du boulevard qui tous ont un compte courant chez lui, comme chez un banquier. Les billets d'auteur et de faveur se vendent. Cette narchandise, Braulard la place. Fais un peu de statistique, estience assex uitle quand on i'en abuse pas. 4 cinquante billets de faveur par soirée à chaque spectacle, tu trouveras deux cent cinquante billets par jour; si, l'un dans l'autre, ils valeut quarante sous, Braulard paye cent vingt-einq francs par jour aux auteurs et court la chance d'en gagner autant. Ainsi, les seuls billets des auturs lui procurent près de quatre mille francs par mois, au total quarante luit mille francs par mois, au total quarante luit mille francs par mois, au total quarante luit mille francs par mille francs par epre, car il ne peut pas toujours placer ses billets.
  - Pourquoi ?
- Ah I les gens qui viennent payer leurs places au hureau passent concurremment avec les billets de faveur qui n'ont pas de places réservées. Enfin le théâtre garde ses droits de location. Il y a les jours de beau temps, et de mauvais spectacles. Ainsi, Braulard gagne peut-être trente mille frances par au rect article. Puis il a ses étaqueurs, autre industrie. Florine et Coralie sont ses tributaires; si clles ne le subventionnaient pas, elles ne seraient point applaudies à toutes les entrées et leurs sorties.

Lousteau donnait cette explication à voix basse en montant l'escalier.



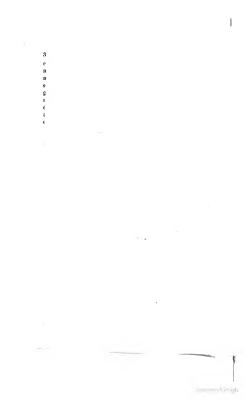





BRATLAND a vingt mille livres de rentes. puis ii a ses claqueurs.

(ILLUSIONS PERDLES )



ILLUSIONS PERDUCS: UN GRAND HOUME DE PROV. A PARIS. 317

 Paris est un singulier pays, dit Lucien en trouvant l'intérêt accroupi dans tous les coins.

Une servante proprette introduisă les deux journalistes chez monsieur Braulard. Le marchand de billets, qui ségeait sur un fau-teuil de cabinet, devant un grand secrétaire à cylindre, se leva en vojant Lousteau. Braulard, enveloppé d'une redingote de mol-leton gris, portait un pantalon à pied et des pantoules rouges absolument comme un médecin ou comme un avoié. Lucien vit en lui l'homme du peuple enrichi : un visage commun, des yeux gris pleins de finesse, des mains de claqueur, un teint sur leque les orgies avaient passé comme la pluie sur les toits, des cheveux grisonnants, et une vois assez écondée.

- Vous venez, saus doute, pour mademoiselle Floriue, et monsieur pour mademoiselle Coralle, dit-il, je vous connais bien. Soyez tranquille, monsieur, dit-il à Lacieu, j'achiet la clientéle du Gyunase, je soignerai votre maîtresse et je l'avertirai des farces qu'on voudrait lui faire.
- Ce u'est pas de refus, mon cher Braulard, dit Lousteau; mais nous veuons pour les hillets du journal à tous les théâtres des boulevards: moi comme rédacteur en chef, monsieur comme rédacteur de chaque théâtre.
- Ah, oui, Finot a vendu sou journal. J'ai su l'alfaire. Il va bien, Finot. Je lui donue à diner à la fin de la semaine. Si vous voulez me faire l'honneur et le plaisir de venir, vous pouvez amefier vos épouses, il y aura noces et festius, nous avons Adèle Dupuis, Ducange, Frédéric Du Petit-Méré, mademoiselle Millot ma maltresse, nous rirons bieu I nous boirous mieux I.
  - Il doit être gêné, Ducange, il a perdu son procès,
- Je lui ai prété dix mille francs, le succès de Calas va me les reundre; aussi l'aje; chanfél l'uncage est un homme d'espiri, i, à des nuoyens. ... Lucien croyait rêver en entendant cet homme apprécier les talents des auteurs. Coralie a gagaé, lui dit Braulard de l'air d'un juge compétent. Si elle est homne enfant, je la soutiendrai serrettement courte la cabale à son début au Gymnase. Écoutez ? Pour clé. , Jurair de hommes bien mis sun galeries qui souriront et qui feront de petits mormures afin d'entrainer l'applaudissement. Voilà un manége qui pose une feunne. Elle me plait, Coralie, et vous devez être content d'elle, elle a des sentiments. M1 je puis faine chuter qui je veux...

- Mais pour les billets? dit Lousteau.
- Hé! bien, j'irai les prendre chez monsieur, vers les premiers jours de chaque mois. Monsieur est votre ami, je le traiterai comme vous. Yous avez cinq thêtres, on vous donnera trente billes; ce sera quelque chose comme soixante quinze francs par mois. Peutêtre désirez - vous une avance? dit le marchand de billets en revenant à son serviciaire et tirant a caisse nétien dévus.
- Non, non, dit Lousteau, nous garderons cette ressource pour les mauvais jours...
  - Monsieur, reprit Braulard en s'adressant à Lucien, j'irai travailler avec Coralie ces jours-ci, nons nous entendrons bien.
- Lucien ne regardait pas sais un étonnement profond le cabinet de Braulard où il voyait une bibliothèque, des gravures, un meuble convenable. En passant par le salon, il en remarqua l'ameublement également étoigné de la mesquinerie et du trop grand luxe. La salle à manger lui parut être la pièce la mieux tenue, il en plaisant.
- Mais Braulard est gastronome, dit Lousteau. Ses diners, citès dans la littérature dramatique, sont en harmonie avec sa caisse.
- tes dans la interature d'amauque, sont en narmonie avec sa caisse.

   J'ai de bons vins, répondit modestement Braulard. Allons, voilà ines allumeurs, s'écria-t-il en entendant des voix enrouées et le bruit de pas singuliers d.ns l'escalier.

En sortant, Lucien vii défiler devant lui la puante esconade des clajueurs et des vendeurs de hiltes, tous gens à esquettes, à paqualous mûrs, à redingotes râpées, à figures patibulaires, bleudtres, verdâtres, boncusse, rabougries; à barbes longues, aux yeux férroces et patelins tout à la fois, horrible population qui viet efoisonne sur les bonlevards de Paris, qui, le matin, vend des chaînes de sârcéd, des bjoux en or pour vingte cinq sous, et qui claque sous les lustres le soir, qui se plie enfin à toutes les fangeuses nécessités de Paris.

- Voilà les Romains! dit Lonsteau en riant, voilà la gloire des actrices et des auteurs dramatiques. Vu de près, ça n'est pas plus beau que la nôtre.
- Il est difficile, répondit Lucien en revenant chez lui, d'avoir des illusions sur quelque chose à Paris. Il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès.

Les couvives de Lucien étaient Dauriat, le directeur du Panorama, Matifat et Florine, Camusot, Loustean, Finot, Nathan, Hector Merlin et madame du Val-Noble, Félicien Vernou, Blondet, Viguou, Philippe Bridau, Mariette, Giroudeau, Cardot et Florentine, Bixiou. Il avait intrié ses anis du Céracle. Tulla la danseuse, qui, disait-no, était peu cruelle pour du Bruel, fut aussi de la partie, nais sans son duc, ainsi que les propriétaires des journaux où travaillaient Nathan, Merlin, Vignon et Vernou. Les convives formaient une assemblée de trente personnes, la salle à manger de Coralie ne pouvait en content d'avantaex.

Vers huit heures, au feu des lustres allumés, les meubles, les tentures, les fleurs de ce logis prireut cet air de fête qui prête au luxe parisien l'apparence d'un rêve. Lucien éprouva le plus indéfinissable mouvement de bouheur, de vanité satisfaite et d'espérance en se voyant le maître de ces lieux, il ne s'expliquait plus ni comment ni par qui ce coup de baguette avait été frappé. Florine et Coralie. mises avec la folle recherche et la magnificence artiste des actrices, souriaient au poète de province comme deux auges chargés de lui ouvrir les portes du palais des Songes, Lucien songeait presque. En quelques mois sa vie avait si brusquement changé d'aspect, il était si promptement passé de l'extrême misère à l'extrême opulence, que par moments il lui prenait des inquiétudes comme aux gens qui, tont en révant, se savent endormis. Son œil exprimait néanmoins à la vue de cette belle réalité une confiance à laquelle des envieux eussent donné le nom de fatuité. Lui-même, il avait changé. Henreux tous les jours, ses couleurs avaient pâli, son regard était trempé des moites expressions de la langueur; enfin, selon le mot de madame d'Espard, il avait l'air aimé. Sa beauté y gagnait. La conscience de son pouvoir et de sa force percait dans sa physionomie éclairée par l'amour et par l'expérience. Il contemplait enfin le monde littéraire et la société face à face, en croyant pouvoir s'y promener en dominateur. A ce poête, qui ne devait réfléchir que sous le poids du malheur, le présent parut être sans soucis. Le succès enflait les voiles de son esquif, il avait à ses ordres les instruments nécessaires à ses projets : une maison montée, une maîtresse que toût Paris lui enviait, un équipage, enfin des sommes incalculables dans son écritoire. Son âme, son cœur et son esprit s'étaient également métamorphosés : il ne songeait plus à discuter les movens en présence de si beaux résultats. Ce train de maison semblera si justement suspect aux économistes qui ont pratiqué la vie parisienne, qu'il n'est pas inutile de montrer la base, quelque frêle qu'elle

fût, sur laquelle reposait le bonheur matériel de l'actrice et de son poète. Sans se compromettre, Camusot avait engagé les fournisseurs de Coralie à lui faire crédit pendant au moins trois mois. Les chevaux, les gens, tout devait donc aller comme par enchantement pour ces deux enfants empressés de jouir, et qui jouissaient de tout avec délices. Coralie vint prendre Lucien par la main et l'initia par avance au coup de théâtre de la salle à manger, parée de son couvert splendide, de ses candélabres chargés de quarante bougies, aux recherches royales du dessert, et au menu, l'œuvre de Chevet, Lucien baisa Coralie au front en la pressant sur son cœur.

- J'arriverai, mon enfant, lui dit-il, et je te récompenserai de tant d'amour et de tant de dévouement.

- Bah! dit-elle, es-tu content?

- Je serais bien difficile.

- Eh! bien, ce sourire pave tout, répondit-elle en apportant par un mouvement de serpent ses lèvres aux lèvres de Lucien,

Ils trouvèrent Florine . Lousteau . Matifat et Camusot en train d'arranger les tables de jen. Les amis de Lucien arrivaient, Tons ces gens s'intitulaient déià les amis de Lucien. Ou ioua de neuf heures à minuit. Heureusement pour lui, Lucien ne savait aucun icu : mais Lousteau perdit mille francs et les emprunta à Lucien qui ne crut pas pouvoir se dispenser de les prêter, car son ami les lui demanda. A dix heures environ, Michel, Fulgence et Joseph se présentèrent. Lucien, qui alla causer avec eux dans un coin, trouva leurs visages assez froids et sérieux, pour ne pas dire contraints. D'Arthez n'avait pu venir, il achevait son livre. Léon Giraud était occupé par la publication du premier numéro de sa Revue. Le Cénacle avait envoyé ses trois artistes qui devaieut se trouver moins dépaysés que les autres au milieu d'une orgie.

- Eh! bien, mes enfants, dit Lucien en affichant un petit ton de supériorité, vous verrez que le petit farceur peut devenir un grand politique.

- Je ne demande pas mieux que de m'être trompé, dit Michel. - Tu vis avec Coralie en attendant mieux? lui demanda Ful-

gence.

- Oui, reprit Lucien d'un air qu'il voulait rendre naîf. Coralie avait un pauvre vieux négociant qui l'adorait, elle l'a mis à la porte, Je suis plus heureux que ton frère Philippe qui ne sait comment gouverner Mariette, ajonta-t-il en regardant Joseph Bridau,

#### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND ROMME DE PROV. A PARIS. 321

- Eufiu, dit Fulgence, tu es maintenant un homme comme un autre, tu feras ton chemiu.
- Un homme qui pour vous restera le même en quelque situation qu'il se trouve, répondit Lucien.

Michel et Fulgence se regardèrent en échangeant un sourire moqueur que vit Lucien, et qui lui fit comprendre le ridicule de sa phrase.

- --- Coralie est bien admirablement belle, s'écria Joseph Bridau. Quel magnifique portrait à faire!
- Et bonne, répondit Lucien. Foi d'homme, elle est angélique; mais tu feras son portrait; prends-la, si tu veux, pour modèle de ta Vénitienne amenée au vieillard.
- Toutes les femmes qui aiment sont angéliques, dit Michel Chrestien.
- En ce moment Raoul Nathan se précipita sur Lucien avec une furie d'amitié, lui prit les mains et les lui serra.
- Mon bon ami, non-seulement vous êtes un grand homme, mais encore vous avez du œur, ce qui est aujourd'hui plus rare que le géuire, dit-il. Vous êtes dévoué à vos amis. Enfin, je suis à vous à la vie, à la mort, et n'oublierai jamais ce que vous avez fait cette semaine pour moi.
- Lucien, au comble de la joie en se voyant pateliné par un homme dont s'occupait la Renoumée, regarda ses trois amis du Cénacle avec une sorte de supériorité. Cette entrée de Vathan était due à la communication que Merlin lui avait faite de l'épreuve de l'article en faveur de son livre, et qui paraissait daus le journal du lendemain.
- Je n'ai consenti à écrire l'attaque, répondit Lucien à l'oreille de Nathau, qu'à la condition d'y répondre moi-même. Je suis des vôtres.
- Il revint à ses trois amis du Cénacle, enchanté d'une circonstance qui justifiait la plirase de laquelle avait ri Fulgence.
- Vienne le livre de d'Arthez, et je suis en position de lui être utile. Cette chance seule m'engagerait à rester dans les journaux.
  - Y es-tu libre? dit Michel.
- Autant qu'on peut l'être quand on est indispensable, répondit Lucien avec une fausse modestie.

Vers minuit, les convives furent attablés, et l'orgie commença. Les discours furent plus libres chez Lucien que chez Matifat, car per-

COM. RUM. T. VIII.





sonne ne soupçonna la divergence de sentiments qui existait entre les trois députés du Céaucle et les représentants des journaux. Ces jeunes espeits, si déprarés par l'habitude du Pour et du Coutre, en vinrent aux prises, et se reuvoyèrent les plus terribles axismes de la prispamilence qu'enfantait alors be journalisme. Calaude Yignon, qui voulsit conserver à la critique un caractère auguste, s'éleva contre la tendance des petits journaux vers la personalité, disant que plus tard les écrivains arriveraient à se déconsidérer euxmêmes. Lousteau, Merliu et Finot prirent alors ouvertement la défense de ce système, appelé dans l'argot du Journalisme la béague, en soutenant que ce serait comme un poinçon à l'aide duquel on marquerait le talent.

- Tous ceux qui résisteront à cette épreuve seront des hommes réellement forts , dit Lousteau.

  D'ailleurs , s'écria Merliu , pendant les ovations des grands -
- hommes, il faut autour d'eux, comme autour des triomphateurs romains, un concert d'injures.

  El l'dit lucien tous ceux de qui l'on se monuera croiront à
- Eh! dit Lucien, tous ceux de qui l'on se moquera crolront à leur triomphe!
  - Ne dirait-on pas que cela te regarde ? s'écria Fiuot.
- Et nos sonnets! dit Michel Chrestien, ne nous vaudraient-ils pas le triomphe de Pétrarque?
  - L'or (Laure) y est déjà pour quelque chose, dit Danriat dont le calembour excita des acclamations générales.
- Faciamus experimentum in anima vili, répondit Lucieu en souriant.
- Eh l malheur à ceux que le Jourual ne discutera pas, et auxquels il jettera des couronnes à leur début l Ceux-là seront relégués comme des saints dans leur niche, et personne n'y fera plus la moindre attention, dit Vernou.
- On leur dira comme Champcenetz au marquis de Genlis, qui regardait trop amoureusement sa feinme; — Passez, bonhomme, on yous a déjà donné, dit Blondet.
- En France, le succès tue, dit Finot. Nous y sommes trop jaloux les uns des autres pour ne pas vouloir oublier et faire oublier les triomplies d'autrui.
- C'est en effet la contradiction qui donne la vie en littérature, dit Claude Vignon.
  - Comme dans la nature , où elle résulte de deux principes qui

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROY. A PARIS. 323 se combatteut, s'écria Fulgence. Le triomphe de l'un sur l'autre est la mort.

- Comme en politique, ajouta Michel Chrestien.
- Nous venons de le prouver, dit Lousteau. Dauriat vendra cette semaine deux mille exemplaires du livre de Nathau. Pourquoi? Le livre attaqué sera bien défendu.

  Gomment un article semblable, dit Merlin en prenant l'é-
- preuve de son journal du lendeniain , n'enlèverait-il pas une édition ?
  - Lisez-moi l'article? dit Dauriat. Je suis libraire partout, mênté en soupant.
  - Merlin lut le triomphant article de Lucien, qui fut applaudi par toute l'assemblée.
  - Cet article aurait-il pu se faire sans le premier ? demanda Lousteau.
- Dauriat tirá de sa poche l'épreuve du troisième article et le lut. Finot suivit avec attention la lecture de cet article destiné au second numéro de sa Retue; et, en sa qualité de rédacteur en chef, il exagéra son enthousisme.
- Messieurs, dit-il, si Bossuet vivait dans notre siècle, il n'eût pas écrit autrement.
- Je le crois bien, dlt Merlin. Bossuet aujourd'hui serait jourualiste.
- A Bossuet II I dit Claude Vignon en élevant son verre et saluant ironiquement Lucien.
- A mon Christophe Colomb! répondit Lucien en portant un toast à Dauriat.
  - Bravo! cria Nathan.
- -- Est-ce un surnom? demanda méchamment Merlin en regardant à la fois Finot et Lucien.
- Si vous continuez ainsi, dit Dauriat, nous ne pourrons pas vous suivre, et ces messieurs, ajoutat-t-ll eu montrant Matifat et Camusot, ne vous comprendrout plus. La plaisanterie est conume le coton qui filé trop fin, casse, a dit Bonaparte.
- Messicurs, dit Lonsteau, nous sonnmes téunoins d'un fait grave, inconcevable, inoui, vraiment surpreaant. N'admirez-vous pas la rapidité avec laquelle notre ami s'est changé de provincial en journaliste?
  - Il était né journaliste, dit Daurial.

— Mes enfants, dit alors l'inot en se levaut et tenant une bouteille de vin de Champagne à la main, nous avons protégé tous et tous encouragé les débuts de notre amplitron dans la carrière où il a surpassé nos espérances. En deux mois il a fait ses preuves par les beaux articles que nous conaissons : je propose de le baptiser journaiste authentiquement.

 Une couronne de roses afin de constater sa double victoire, cria Bixiou en regardant Coralie.

Coralie fit un signe à Bérénice qui alla chercher de vieilles fleurs artificileis dans les cartons de l'actrice. Une couronne de roses fut bientôt tressée dès que la grosse femme de chambre eut apport des fleurs avec lesquelles se parèrent grotesquement ceux qui se trouvaient les plus irves. Finot, le grand-prêtic, veras quolques gouttes de vin de Champagne sur la belle tête blonde de Lucien en prononçant avec une dédiceius egravité ces paroles seramentales:

— Au nom du Timbre, du Cautionnement et de l'Amende, je te baptise Journaliste. Que tes articles te soient légant.

- Et pavés sans déduction des blancs l dit Merlin,

En ce moment Lucien aperçut les visages attristés de Michel Chrestien, de Joseph Bridau et de Fulgence Ridal qui prirent leurs chapeaux et sortirent au milieu d'un hurrah d'imprécations.

- Voilà de singuliers chrétiens? dit Merlin.

— Fulgence était un bon garçon , reprit Lousteau ; mais its l'ont perverti de morale.

— Qui ? demanda Claude Vignon.

— Des jeunes hommes graves qui s'assemblent dans un musico philosophique et religieux de la rue des Quatre-Vents, où l'on s'inquiète du sens général de l'Humanité... répondit Blondet.

- Oh! oh! oh!

— ... On y cherche à savoir si elle tourne sur elle-même, dit Blondet en continuant, ou si elle est en progrès. Ils étaient très-embarrassés entre la ligne droite et la ligne courbe, ils trouvaient un non-sens au triangle biblique, et il leur est alors apparu je ne sais quel prophète qui s'est prononcé pour la spirale.

 Des hommes réunis peuvent inventer des bêtises plus dangereuses, s'écria Lucien qui voulut défendre le Cénacle.

— Tu prends ces théories-là pour des paroles oiscuses, dit Félicien Vernou, mais il vient uu moment où elles se transforment en coups de fusil ou en guillotine.

#### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 325

- Ils n'en sont encore, dit Bisiou, qu'à chercher la pensée providentielle du vin de Champagne, le sens humanitaire des pantalons et la petite bête qui fait aller le monde. Ils ramssent des grands hommes tombés, comme Vico, Saint-Simon, Fourier, J'ai bien peur qu'ils ne tournent la tête à mon pauvre Joseph Bridau.
- Y enseigne-t-on la gymnastique et l'orthopédie des esprits : demanda Merlin.
- Ça se pourrait, répondit Finot. Rastignac m'a dit que Bianchon donnait dans ces rêveries.
- Leur chef visible n'est-il pas d'Arthez, dit Nathan, un petit jeune homme qui doit nous avaler tous?
  - C'est un homme de génie l s'écria Lucien.
  - J'aime mieux un verre de vin de Xérès, dit Claude Viguon en souriant.

En ce moment, chacun expliquait son caractère à son voisin. Quand les gens d'esprit en arrivent à vouloir s'expliquer en enmes, à donner la clef de leurs cœnrs, il est sûr que l'Irresse les a pris en croupe. Une heure après, tons les convires, devenus les meilleurs amis du monde, se trailacient de grands hommes, d'hommes forts, de gens à qui l'avenir appartenait. Lucien, en qualité de maître de maison, avait conservé quedepe lexifié dans l'experi : il écouta des sophismes qui le frappèrent et achevèrent l'œuvre de sa démoralisation.

- Mes enfants , dit Finot , le parti libéral est obligé de raviver sa polémique, car il n'a riea à dire en ce mouent coutre le gouvermement, et vous compenez dans quel embarras se trouve alors l'Opposition. Qui de rous veut écrire une brochure pour demander le réablissement du droit d'alnesse, afin de faire crier contre les desseins sercets de la Cour I La brochure sera bien payée.
  - Moi, dit Hector Merlin, c'est dans mes opinions.
- Ton parti dirait que tu le compromets, répliqua Finot. Félicien charge-toi de cette brochure, Dauriat l'éditera, nous garderons le secret.
  - Combien donne-t-on? dit Vernou.
  - Six cents francs | Tu signeras : le comte C...
  - Ca val dit Vernou.
- Vous allez donc élever le canard jusqu'à la politique? reprit Loustean.
  - C'est l'affaire de Chabot transportée dans la sphère des idées ,

reprit Finot. On auribue des intentions au Gouvernement, et l'on déchaîne contre lui l'opiuion publique.

- Je serai toujours dans le plus profond étonnement de voir uu gouvernement abandonnant la direction des idées à des drûles commo nous autres, dit Claude Vignon.
- Sile Ministère commet la sottise de descendre dans l'arène, reprit Finot, on le mène tambour battant; s'il se pique, on envenime la question, on désaffectionne les masses. Le Journal ne risque jamais rien, là où le Pouvoir a toujours tout à perdre. — La France est annulée usqu'au four où le Journal sera mis
- hors la loi, reprit Claude Viguoa. Vous faites d'heure en heure des progrès, dit-il à Finot. Vous serez les Jésuites, moins la foi, la pensée fixe, la discipline et l'union.
- Chacun regagna les tables de jeu. Les lueurs de l'aurore firent bientôt pàlir les bougies.
- Tes amis de la rue des Quatre-Vents étaient tristes comme des condamnés à mort, dit Coralie à son amant.
  - Ils étaient les juges, répondit le poète.
- Les juges sont plus amusants que ça, dit Coralie.
- Lucien vit pendant un mois son temps pris par des soupers, des diners, des déjeuners, des soirées, et fut entraîné par un courant invincible dans un tourbillon de plaisirs et de travaux faciles. Il ne calcula plus. La puissance du calcul au milieu des complications de la vie est le sceau des grandes volontés que les poètes, les gens faibles ou purement spirituels ne contrefont jamais. Comme la plupart des journalistes, Lucien vécut au jour le iour, dépensant son argent à mesure qu'il le gagnait, ne songeant point aux charges périodiques de la vie parisienne, si écrasantes pour ces bohémieus. Sa mise et sa tournure rivalisaient avec celles des dandies les plus célèbres. Coralie aimait, comme tous les fanatiques, à parer son idole; elle se ruina pour donner à son cher poète cet élégant mobilier des élégants qu'il avait tant désiré peudant sa première promenade aux Tuileries. Lucien eut alors des cannes merveilleuses, une charmante lorgnette, des boutons en diamants, des anneaux pour ses cravates du matin, des bagues à la chevalière, enfin des gilets mirifiques en assez grand nombre pour pouvoir assortir les couleurs de sa mise. Il passa bientôt dandy. Le jour où il se rendit à l'invitation du diplomate allemand, sa métamorphose excita une sorte d'euvie contenue chez les jeunes gens

qui s'y trouvèrent, et qui tenaient le haut du pavé dans le royaume de la fashion, tels que de Marsay, Vandenesse, Ajuda-Pinto, Maxime de Trailles, Rasignae, le duc de Maufrigneuse, Reudenord, Manerville, etc. Les houmes du monde sont jaloux entre cux à la marière des femmes. La couteses de Monterontet et la marquise d'Espard, pour qui le diner se donnait, eurent Lucieu entre elles, et le comblèrent de competeries.

- Pourquoí donc avez-vous quitté le moude? Iui demanda la marquise, il était si disposé à vous bien accueillir, à vous féter. J'ai une querelle à vous fairel vous me deviez une visite, et je l'attends encore. Je vous ai aperçu l'autre jour à l'Opéra, vous n'avez pas daigné venir me voir ai me abluer.
- Votre cousine, madame, m'a si positivement signifié mon congé...
- Vous ne connaissez pas les femmes, répondit madame d'Espard en interrompant Lucien. Vous avez blessé le cœur le plus angélique et l'àme la plus noble que je connaisse. Yons ignorez tout ce que Louise voulait faire pour vous, et combien elle mettait de finesse dans son plan. Oh l elle eût réussi, fit-elle à une une muette dénégation de Lucien. Son mari qui maintenant est mort, comme il devait mourir, d'une indigestion, n'allait-ll pas lui rendre, tôt ou tard, sa liberté? Croyez-vous qu'elle voulût être madame Chardon? Le titre de comtesse de Rubempré valait bien la peine d'être conquis. Voyez-vous? l'amour est une grande vanité qui doit s'accorder, surtout en mariage, avec toutes les autres vanités. Je vous aimerais à la folie, c'est-à-dire assez pour vous épouser, il me serait très-dur de m'appeler madame Chardon. Convenez-en? Maintenant, vous avez vu les difficultés de la vie à Paris, vous savez combien de détours il faut faire pour arriver au but; eh! bien, avouez que pour un inconnn sans fortune, Louise aspirait à nne faveur presque impossible, elle devait donc ne rien négliger. Vous avez beaucoup d'esprit, mais quand nous aimons, nous en avons eucore plus que l'homme le plus spirituel. Ma cousine voulait enti-lover ce ridicule Châtelet... Je vous dois des plaisirs, vos articles contre lui m'ont fait bien rire l dit-elle en s'interrompant.

Lucien ne sarait plus que penser. Initié aux trahisons et aux perfidies du journalisme, il ignorait celles du monde; aussi, malgré sa perspicacité, devait il y recevoir de rudes lecons,

— Comment, madame, dit le poète dont la curiosité fut vivement éveillée, ne protégez-vous pas le Héron?

— Mais dans le monde on est forcé de faire des politeses à ses plus cruels ennemis, de paraltre s'anneer avec les enonyeux, et souvent on sacrifie en apparence ses amis pour les mieux servir. Vous êtres donc encore bien neuf? Comment, vous qui voulez écrire, vous ignorze les tromperies courantes du monde. Si ma consine a semblé vous sacrifier au Brécon, ne le faliai-il pas pour metre cette influence à profit pour vous, car notre homme est treb-hien va par le Ministère actuel; aussi, loi avons-nous démontré que jusqu'à un certain point vou statagnes le servaient, a fin de pouvoir vous rac-commoder tous deux, un jour. On a dédommagé Châtelet de vos persécutions. Comme le dissit des Lupeaults aux ministres : Pendant que les journant vourent Châtelet en ridicale, ils laissent en resone le Ministère.

— Monsieur Blondet m'à fait espérer que l'anaris le plaisir de vous voir chez moi, dit la comtesse de Montcornet pendant le temps que la marquise abandoma Lucien à ses réflecions. Vous y trouver ez quedques artistes, des écrivains et une femme qui a le plas vil désir de vous consuitre, mademoiselle des Touches, un de ces falents rares parmi notre sex, et chet qui sans doute vous irez. Mademoiselle des Touches, Camille Maupin, si vous voulez, a l'un des salons les plus remarquables de Paris, elle est prodigieusement riche; on lui a dit que vous étes aussi beau que spiritud, elle se meur d'écavie de vous voir.

Lucion ne put que se confondre en remerclments, et jeta sur Blondet un regard d'avait. Il y avait autant de différence entre nue femme du geure et de la qualité de la comtesse de Montcornet et Caralie qu'entre Coralie et ane filité des rues. Cette contesses, jeune, belle et spiritules, avait, pour beauti spéciale, la blancheur excessive des femmes du Nord; sa mère était née princesse Scherbellof; aussi le ministre, avant le dienre, jui avait-il prodigué ses plus respectueuses attentions. La marquise avait alors achevé de sucer dédaigneusement nea aile de poulet.

— Ma pauvre Louise, di-elle à Locien, avait taut d'affection pour vous ] 'étais dans la confidence du bel avenir qu'elle rêvai por vous : elle aurait supporté bien des choese, mais quel mépris vous lui avez marqué en lui renvoyant ses lettres! Nons pardonnous les cranattés, il faut encore croire en nous pour nous blesser; mais ILLESIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 329

l'indifférence !... l'indifférence est comme la glace des pòles, elle étonife tout. Allons, convenez-es 7 vous avez perdu des tréors par votre faute. Pourquoi rompre? Quand même vous eussiez été dédaigné, n'avez-rous pas votre fortune à faire, votre nom à reconquérir! Louise pensait à tout cela.

- Pourquoi ne m'avoir rien dit? répondit Lucien.
- Ehl mon Dieu, c'est moi qui iui ai donné le conseil de ne pas vous mettre dans a confidence. Tenez, entre nous, en vous voyant si pen fait au monde, je vous craignais : j'avais peur que votre inexpérience, voire ardeur étourile ne détraitssessent on ne dérangeassent ses calculs et nos plans. Pouvez-t-rous maintenant vous sorienir de vous-même? A vouez-le l' vous seriez de mon opinion en voyant aujourd'hui voirer Sois. Vous ne vous resemblez plans. Les els estel tort que nous ayons eu. Mais, en mille, se reacontret-il no homme qui reinsies à tant d'esprit une si merveilleuse aptitude à prendre l'unisson 2 le n'ai pas cru que vous fussiez une si surprenante exception. Vous vous étes si néamemphos è promptement, vous vous êtes si facilement initié aux façons parigiennes, que je ne vous ai pas reconnu a Bois de Bontogne, il y a un mois.

Lucien écoutait cette grande dame avec un plaisir inexprimable : elle joignait à ses paroles flatteuses un air si confiant, si mutin, si nall'; elle paraissait s'intéresser à lui si profondément, qu'il crut à quelque prodige semblable à celui de sa première soirée an Pasorama-Dramatique. Depsis cet benerat soir, tout le monde lui sonriait, il attribuait à sa jennesse une puissance talismanique, ji voulut alors' éprouver la marquise en se promettant de ne pas se laisser surprendre.

- Quels étaient donc, madame, ces plans devenus aujourd'hni des chimères?
- Louise voulait oblenir du roi une ordonnance qui vous permit de porter le nom et le titre de Rubempré. Elle voulait enterrer le Chardon. Ce premier succès, si facile à obtenir alors, et que maintenant vos opinions rendent presque impossible, était pour vous nen fortune. Vous traiterez ce sidées de visions et de bagatelles; mais nous savons un peu la vie, et nous connaissons tout ce qu'il y a de soidie dans un titre de comte porté par un étégant, par un ravissant jeune homme. Annoncez ici devant quelques jeunes Anglaises millionnaires on devant des héritières : Monsieur Chardon ou Monsieur le contre de Rubempré? Jas efrait deux

monvements bien différents. Fût-il endetté, le comte trouverait les cœurs onverts, sa beauté mise en lumière serait comme un diamant dans une riche monture, Monsieur Chardon ne serait pas seulement remarqué. Nous n'avons pas créé ces idées, nous les trouvons régnant partout, même parmi les bourgeois. Vous tournez en ce moment le dos à la fortune. Regardez ce joli jeune homme, le vicomte Félix de Vandenesse, il est nn des denx secrétaires particuliers du roi. Le roi aime assez les jeunes gens de talent, et celuilà quand il est arrivé de sa province, n'avait pas un bagage plus lourd que le vôtre, vous avez mille fois plus d'esprit que lui : mais appartenez-yons à une grande famille? avez-yons un nom? Vous connaissez des Lupeaulx, son nom ressemble au vôtre, il se nomme Chardin : mais il ne vendrait pas pour un million sa métairie des Lupeaulx, il sera quelque jour comte des Lupeaulx, et son petit-fils deviendra peut-être un grand seigneur. Si vous continuez à marcher dans la fausse voie où vous vous êtes engagé, vous êtes perdu. Voyez combien monsienr Émile Blondet est plus sage que vous? il est dans un journal qui soutient le pouvoir, il est bien vu par toutes les puissances du jour, il peut sans danger se mêler avec les Libéraux. il pense hien; aussi parviendra-t-il tôt ou tard; mais il a su choisir et son opinion et ses protections. Cette iolie personne, votre voisine, est uue demoiselle de Troisville qui a deux pairs de France et deux députés dans sa famille, elle a fait un riche mariage à cause de son nour; elle recoit beaucoup, elle aura de l'influence et remuera le monde politique pour ce petit monsieur Émile Blondet. A quoi vous mêne une Coralie? à vous trouver perdu de dettes et fatigué de plaisirs dans quelques années d'ici. Vous placez mai votre amour, et vous arrangez mal votre vie. Voilà ce que me disait l'autre jour à l'Opéra la femme que vous prenez plaisir à blesser. En déplorant l'ahus que vous faites de votre talent et de votre belle ieunesse, elle ue s'occupait pas d'elle, mais de vous,

- Ah! si vous disiez vrai, madame l s'écria Lucien,
- Quel intérêt verriez-vous à des mensonges? fit la marquise en jetant sur Lucien un regard hautain et froid qui le replongea dans le néant

Lucien interdit ne reprit pas la conversation, la marquise offensée ne lui parla plus. Il fut piqué, mais il reconnut qu'il y avait eu de sa part maladresse et se promit de la réparer. Il se tonrna vers madanne de Montcornet et lui parla de Blondet en evaltant le méILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 331 rite de ce jeune écrivain. Il fut bien reçu par la comtesse qu'il'invita, sur un signe de madanie d'Espard, à sa prochaine soirée, en lui demandant s'il n'y verrait pas avec plaisir madame de Bargeton qui, malgré son deuil, y viendrait : il ne s'agissait pas d'une grande soirée, c'était sa réunion des petits jours, on serait entre amis.

- Madame la marquise, dit Lucien, prétend que tous les torts sont de mon côté, n'est-ce pas à sa consine à être bonne pour moi?

- Faites cesser les attaques ridicules dont elle est l'obiet, qui d'ailleurs la compromettent fortement avec un homme de qui elle se moque, et vous aurez bientôt signé la paix. Vous vous êtes cru joué par elle, m'a-t-on dit, moi je l'ai vue bien triste de votre abandon. Est-il vrai qu'elle ait quitté sa province avec vous et pour vous?

Lucien regarda la comtesse en sonriant, sans oser répondre.

- Comment pouviez-vous vous défier d'une femme qui vous faisait de tels sacrifices | Et d'ailleurs belle et spirituelle comme elle l'est, elle devait être aimée quand même. Madame de Bargeton vous aimait moins pour vous que pour vos talents. Croyez-moi, les femmes aiment l'esprit avant d'aimer la beauté, dit-elle en regardant Émile Blondet à la dérobée.

Lucien reconnut dans l'hôtel du ministre les différences qui existent entre le grand monde et le monde exceptionnel où il vivait depuis quelque temps. Ces deux magnificences n'avaient aucune similitude, aucun point de contact. La hauteur et la disposition des pièces dans cet appartement, l'un des plus riches du faubourg Saint-Germain; les vieilles dorures des salous, l'ampleur des décorations, la richesse sérieuse des accessoires, tout lui était étranger, nouveau; mais l'habitude si promptement prise des choses de luxe empêcha Lucien de paraître étonné. Sa contenance fut aussi éloiguée de l'assurance et de la fatuité que de la complaisance et de la servilité. Le poète eut bonue facon et plut à ceux qui n'avaient aucune raison de lui être hostiles, comme les jeunes gens à qui sa soudaine introduction dans le grand monde, ses succès et sa beauté donnèrent de la jalousie. En sortant de table, il offrit le bras à madame d'Espard qui l'accepta. Eu voyant Lucien courtisé par la marquise d'Espard, Rastiguac vint se recommander de leur compatriotisme, et lui rappeler leur première entrevue chez madame du Val-Noble. Le jenue noble parut vonloir se lier avec le grand homme de sa province en l'invitant à venir déjenner chez lui quel-

que matin, et s'offrant à lui faire connaître les jeunes gens à la mode. Lucien accepta cette proposition.

- Le cher Blondet en sera, dit Rastignac.

Le ministre vint se joindre an groupe formé par le marquis de Ronquerolles, le duc de Rhétoré, de Marsay, le général Montriveau, Rastignac et Lucien.

— Très bien, dit-il à Lucien avec la bomhomie allemande sous laquelle il cachait sa redoutable finesse, rous avez fait la paix avec madame d'Espard, elle est enchantée de vous, et nous savons tous, dit-il en regardant les hommes à la ronde, combien il est difficile de lui plaire.

 Oui, mais elle adore l'esprit, dit Rastignac, et mon illustre compatriote en vend.

Il ne tardera pas à reconnaître le mauvais commerce qu'il fait, dit vivement Blondet, il nous viendra, ce sera bientôt un des nôtres.

Il y eut autour de Lucien un chorus sur ce thème. Les hommes sérieux lancèrent quelques phrases profondes d'nn ton despotique, les jeunes gens plaisantèrent du parti libéral.

— Il a, je suis sûr, dit Blondet, tiré à pile ou face pour la Gauche on la Droite: mais il va maintenant choisir.

I.ucien se mit à rire en se souvenant de sa scène au Luxembourg avec Lousteau.

— Il a pris pour corrac, dii Blondet en continuant, un Étienne Lousteau, un bretteur de petit journal qui voit nne pièce de cent sons dans une colonne, dont la politique consiste à croire au retour de Napoléon, et, ce qui me semble encore plus nisis, à la reconnaissance, au patriotisme de messieurs du Côde Gouche. Comme Rubempré, les penchants de Lucien doivent être aristocrates; comme journaliste, il doit être pour le pouvoir, ou fi ne sera jamais ni Rubempré ni secrétaire général.

Lucien, à qui le diplomate proposa une carte pour jouer le whist, excita la plus grande surprise quand il avoua ne pas savoir le jeu.

— Mon ami, lui dit à l'oreille Rastignac, arrivez de bonne henre chez on le Jour où vous y viendrez faire un méchant déjeuner, je vous apprendrait e whist, vous déshonorez notre royale ville d'Angouléme, et je répéterai un mot de monsieur de Talleyrand en vous disant que, si vous ne savez pas ce jeu-là, vous vous préparez une vieillesse très-nableureuse.

## ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS. 333

On annouça des Lupeaulx, un maître des requêtes en faveur et qui rendait des services secrets au Ministère, homme fin et ambitieux qui se coulait partout. Il salua Lucieu avec lequel il s'était déjà rencontré chez madame du Val-Noble, et il y eut dans son salut un semblant d'amitié qui devait tromper Lucien. En trouvant là le jeune journaliste, cet homme qui se faisait en politique ami de tout le monde, afin de n'être pris au dépourvn par personne, comprit que Lucien allait obtenir dans le monde autant de succès que dans la littérature. Il vit un ambitieux en ce poète, et il l'enveloppa de protestations, de témoignages d'amitié, d'intérêt, de manière à vieillir lenr connaissance et tromper Lucien sur la valeur de ses promesses et de ses paroles. Des Lupeaulx avait pour principe de bien connaître ceux dont il voulait se défaire, quand il tronvait en eux des rivaux. Ainsi Lucien fut bien accueilli par le monde. Il comprit tout ce qu'il devait au duc de Rhétoré, au ministre, à madame d'Espard, à madame de Moutcornet. Il alla causer avec chacune de ces femmes pendant quelques moments avaut de partir, et déploya pour elles toute la grâce de son esprit,

- Quelle fatuité l dit des Lupeaulx à la marquise quand Lucien la quitta.
- Il se gâtera avant d'être mûr, dit à la marquise de Marsay en sonriant. Vous devez avoir des raisons cachées pour lui tourner ainsi la tête;

Lucien trouva Coralic au fond de sa voiture dans la cour, elle était venue l'attendre; il fut touché de cette attention, et lui raconta sa soirée. A son grand étonnement, l'actrice approuva les nouvelles idées qui trottaient déjà dans la tête de Lucien, et l'engagea fortement à s'envière sous la bannière ministérielle remissérielle.

— Tu ras que des conpa à gagner avec les Libéraux, lis conspirent, ils ont tu le duc de Berry. Reunenscont la le gouvernement I Jaminé I. Par eux, un n'arrivera à rien; tandis que, de l'autre còté, ut deviendras conte de Rubempré. Tu peux rendre des services, dère nommé pair de France, éponser une femme riche. Sois ultra. D'ailleurs, c'est bon genre, a jouta-t-elle en lançant le mot qui pour elle était la raison suprême. La Val- oble, chez qui je suis albée diner, m'a dit que Théodore Gaillard Iondair décidément son petit journal royaliset appelé le Révell, afin de ripoter aux plaisautories du vôtre et du Miroir. A l'entendre, mousieur de Villèle et son parti seront au Ministère vant un an. Tèche de pro-

fiter de ce changement en te mettant avec enx pendant qu'ils ne sont rien encore; mais ne dis rien à Étienne ni à tes amis qui seraient capables de te jouer quelque manyais tour.

Huit jours après, Lucien se présenta chez madame de Montcornet, où il éprouva la plus violente agitation en revoyant la femme qu'il avait tant aimée, et à laquelle sa plaisanterie avait percé le cœur. Louise aussi s'était métamorphosée! Elle était redevenue ce qu'elle eût été saus son séjour en province, grande dame. Il y avait dans son deuil une grâce et une recherche qui annoncaient une veuve heureuse. Lucien crut être pour quelque chose dans cette coquetterle, et il ne se trompait pas; mais il avait, comme un ogre, goûté la chair fraîche, il resta pendant toute cette soirée indécis entre la belle, l'amoureuse, la voluptueuse Coralie, et la sèche, la hautaine, la cruelle Louise. Il ne sut pas prendre un parti, sacrifier l'actrice à la grande dame. Ce sacrifice, madame de Bargeton, qui ressentait alors de l'amour pour Lucien en le voyant si solrituel et si beau . l'attendit pendant touté la solrée : elle en fut pour ses frais , pour ses paroles insidleuses, pour ses mines coquettes, et sortit du salon avec un irrévocable désir de vengeance.

— Eh! hien, cher Lucien, dit-elle avec une bonté pleine de grâce parisienne et de noblesse, vous devize être mon orgueil, et vous m'avez prise pour votre première vletime. Je vous ai pardonné, mon enfant, en songeant qu'il y avait un reste d'amour dans une parelle vengeance.

Madame de Bargeton reprenait sa position par cette phrase accompagnée du nair royal. Lucien, qui croyat avoir mille fois raison, se trouvait avoir tort. Il ne flut question ni de la terrible lettre d'àdicu par laquelle il avair rompu, ul des moits de la rupture. Les femmes du grand monde ont un talent merveilleux pour anuindrileurs torts en en phisantant. Elles peuvent et savent tout efface par un sourire, par une question qui joue la surprise. Elles nae souviennent de rien, elles expliquent tout, elles s'étonnent, elles interrogent , elles commenten, elles amplifient, elles querellent, et finissent par enferer leurs torts comme on enlète une tache par un petit savonnager vous les savix noires, elles deriement en un noment blanches et innocentes. Quant à vous, vous étes bienheureux de ne pas vous trouver coupable de quelque crime irrimissible. Bu un monent, Lucien et Louise avaient repris leurs illusions sur eaxmèmes, parlaient le langege de l'amitie; mais lucien, ivre de vamémes, parlaient le langege de l'amitie; mais lucien, ivre de vamémes, parlaient le langege de l'amitie; mais lucien, ivre de vamémes, parlaient le langege de l'amitie; mais lucien, ivre de vamitié superficielle à laquelle se prennent tous ceux qui ne connaissent pas à fond la vie parisieune, où l'habitude et la continuité des - Si je lui plaisais autant qu'elle me plaît, dit Lucien à Rastignac et à de Marsay, nous abrégerions le roman....

iouissances rendent si avide de la nouveauté.

- Vous savez l'un et l'autre trop bien les écrire pour vouloir en faire, répondit Rastignac. Entre auteurs, peut-on jamais s'aimer? Il arrive toujours un certain moment où l'on se dit de petits mots
- Vous ne feriez pas un mativais rêve, lui dit en riant de Marsay, Cetto charmante fille a trente ans, il est vrai; mais elle a près de quatre-vingt mille livres de rente. Elle est adorablement capriciense, et le caractère de sa beauté doit se sontenir fort long-temps. Coralie est une petite sotte, mon cher, bonne pour vous poser; car il ne faut pas qu'un joli garçon reste saus maîtresse; mais si vous ne faites pas quelque belle conquête dans le monde . l'actrice vons nuirait à la longue. Allons, mon cher, supplantez Conti qui va chanter avec Camille Maupin. De tout temps la poésie a eu le pas sur la musique.

Quand Lucieu enteudit mademoiselle des Touches et Conti, ses espérances s'envolèrent,

- Conti chante trop bien, dit-il à des Lupeaulx.

Lucien revint à madame de Bargeton, qui l'emmeua dans le salon où était la marquise d'Espard.

- Eh | bien , ne voulez-vous pas vous intéresser à lui ? dit madame de Bargetou à sa cousine.
- Mais monsieur Chardon, dit la marquise d'un air à la fois impertinent et doux, doit se mettre en position d'être patroné sans inconvénient. Pour obtenir l'ordonnance qui lui permettra de quitter le misérable nom de son père pour celui de sa mère, ne doit-il pas être au moins des nôtres?
  - Avant deux mois j'aurai tout arrangé, dit Lucien.
- Eh l bien, dit la marquise, je verrai mou père et mon oncle qui sont de service auprès du roi, ils en parleront au chancelier.

Le diplomate et ces deux femmes avaient bien deviné l'endroit sensible chez Lucien. Ce poète, ravi des splendeurs aristocratiques, ressentait des mortifications indicibles à s'entendre appeler Chardon, quand il vovait n'entrer dans les salons que des hommes portant des noms sonores enchâssés dans des titres. Cette douleur se répéta partout où il se produisit pendant quelques jours. Il épronvait d'ailleurs une sensation tout aussi désagréable en redescendant aux affaires de son métier, après être allé la veille dans le grand monde, où il se montrait convenablement avec l'équipage et les gens de Coralie. Il apprit à monter à cheval pour pouvoir galoper à la portière des voitures de madame d'Espard, de mademoiselle des Touches et de la comtesse de Montcornet, privilége qu'il avait tant envié à son arrivée à Paris. Finot fut euchanté de procurer à son rédacteur essentiel une entrée de faveur à l'Opéra. Lucien anpartint dès lors au monde spécial des élégants de cette époque. Il rendit à Rastignac et à ses amis du monde un splendide déjeuner ; mais il commit la fante de le donner chez Coralie. Lucien était trop jeune, trop poète et trop confiant pour connaître certaines nuances. Une actrice, excellente fille, mais sans éducation, pouvait-elle lui apprendre la vie? Le provincial prouva de la manière la plus évidente à ces jennes gens, pleins de mauvaises dispositions pour lui, cette collasion d'intérêts entre l'actrice et lui que tout jeune homme jalouse secrètement et que chacun flétrit. Celui qui le soir même en plaisanta le plus cruellement fut Rastignac, quoiqu'il se soutint dans le monde par des movens pareils, mais en gardant si bien les apparences, qu'il pouvait traiter la médisance de calognie, Lucien avait promptement appris le whist. Le jeu devint

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOWNE DE PROY, A PARIS, 337 une passion chez lui. Coralie , pour éviter toute rivalité , loin de désapprouver Lucien , favorisait ses dissinations avec l'avenglement particulier aux sentiments entiers, qui ne voient jamais que le présent, et qui sacrifient tout, même l'avenir, à la jouissance du moment. Le caractère de l'amour véritable offre de constantes similitudes avec l'enfauce ; il en a l'irréflexion, l'imprudence, la dissipation, le rire et les pleurs.

A cette époque florissait une société de jeunes gens riches et désœuvrés appelés viveurs, et qui vivaient en effet avec une incrovable insouciance, intrépides mangeurs, buveurs plus intrépides encore. Tous bourreaux d'argent et mélaut les plus rudes plaisanteries à cette existence, nou pas folle, mais enragée, ils ne reculaient devant aucune impossibilité, se faisaient gloire de leurs méfaits, contenus néaumoins dans de certaines bornes. L'esprit le plus original convrait leurs escapades, il était impossible de ne pas les leur pardonner. Aucun fait n'accuse si hautement l'ilotisme auquel la Restauration avait condamné la jeunesse. Les jeunes gens, qui ne savaient à quoi employer leurs forces, ne les jetaient pas seulement dans le journalisme, dans les conspirations, dans la littérature et dans l'art, lls les dissipaient dans les plus étranges excès, tant il y avait de sève et de luxuriantes puissances dans la jeune France, Travailleuse, cette belle iennesse voulait le pouvoir et le plaisir ; artiste, elle voulait des trésors; oisive, elle voulait animer ses passions; de toute manière elle voulait que place, et la politique ne lui en faisait nulle part. Les viveurs étaient des gens presque tous donés de facultés éminentes ; quelques-uns les ont perdues dans cette vie énervante, quelques autres v ont résisté. Le plus célèbre de ces viveurs, le plus spirituel. Rastignac a fini par entrer, conduit par de Marsay, dans une carrière sérieuse où il s'est distingué. Les plaisanteries auxquelles ces jeunes gens se sont livrés sont devenues si famenses qu'elles ont fourni le sujet de plusieurs vaudevilles. Lucien lancé par Blondet dans cette société de dissipateurs, y brilla près de Bixiou, l'un des esprits les plus méchants et le plus infatigable raifleur de ce temps. Pendant tout l'hiver, la vie de Lucien fut donc une longue ivresse coupée par les faciles travaux du journalisme; il continua la série de ses petits articles, et fit des efforts énormes pour produire de temps en temps quelques belles pages de critique fortement peusée. Mais l'étude était une exception , le poète ne s'y adounait que contraint par la nécessité : les déjeuners, les dîners, les parties de plaisir, CON. HUM. T. VIII.

22

les soirées du monde, le jeu prenaient tout son temps, et Coraile dévourait le reste. Louien se défendit de souger au hendemain. Il voyait d'ailleurs ses prétendus amis se conduisant tous comme lui, défrayés par des prospectus de librairie chèrement payés, par des princes données à certains articles nécessires aux spécnations hasardées, mangeant à même et peu soucieux de l'avenir. Die fois admis dans le journalisme et daus la littérature uru npied d'égalité. Lucien aperçut des difficultés énormes à vaincre au cas où il voudrait s'élevre : chacun consentait à l'avoir pour égal, nul ne le voulait pour supérieur. Insensiblement Il renonça donc à la gloire littéraire eu crovant la fortune politione uns facile à obtenir.

— L'intrigue soulève moins de passions contraires que le talent, se moins des présonnes sourdes n'éveillent l'attention de personne, Jou dit un jour Châtelet avec qui Lucien s'était rarcommodé. L'intrigue est d'ailleurs supérieure au talent. De rien, elle fait quelque chose; tandis que la plupart du temps les immenses ressources du talent ne servent à rien.

A travers cette vie abondante, pleine de luxe, où toujours le Lendemain marchait sur les talons de la Veille au milieu d'une orgie et ne trouvait point le travail promis . Lucien poursnivit donc sa pensée principale : il était assidu dans le monde , li courtisalt madame de Bargetou, la marquise d'Espard, la comtesse de Montcornet, et ne manquait iamais une seule des soirées de mademoiselle des Touches. Il arrivait dans le monde avant une parfie de plaisir . après quelque diner donné par les auteurs ou par les libraires ; il quittait les salons pour un souper, fruit de quelque pari. Les frals de la conversation parisienne et le jeu absorbaient le peu d'idées et de forces que lui laissaient ses excès. Lucien n'eut plus alors cette lucidité d'esprit, cette froideur de tête nécessaires pour observer autour de lui, pour déployer le tact exquis que les parvenus doivent employer à tout instaut; il lui fut impossible de reconnaître les moments où madame de Bargetou revenait à lul, s'éloignait blessée, lui faisait grâce ou le coudamnait de nouveau. Châtelet aperçut les chances qui restaieut à sou rival, et devint l'ami de Lucien pour le maintenir dans la dissipation où se perdaient ses forces. Rastignac, jaloux de son compatriote et qui trouvait d'ailleurs dans le baron un allié plus sûr et plus utile que Lucien, en épousa la cause. Aussi, quelques jours après l'entrevue du Pétrarque et de la Laure d'Angoulème, Rastignac avait-il réconcilié le poète

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROY, A PARIS, 339 et le vieux beau de l'Empire au milieu d'un magnifique souper au Rocher de Cancale. Lucien qui rentrait toujours le matin et se levait au milieu de la journée, ne savait pas résister à un amour à domicile et toujours prêt. Ainsi le ressort de sa volonté, sans cesse assoupli par une paresse qui le rendait indifférent aux belles résolutions prises dans les moments où il entrevoyait sa position sous sou vrai jour, devint nul, et ne répoudit bientôt plus aux plus fortes pressions de la mIsère. Après avoir été très-heureuse de voir Lucien s'amusant, après l'avoir encouragé en voyant dans cette dissipation des gages pour la durée de son attachement et des liens dans les nécessités qu'elle créait, la douce et tendre Coralie eut le courage de recommander à son amant de ne pas oublier le travail, et fut plusieurs fois obligée de lui rappeler qu'il avait gagné peu de chose dans son mois. L'amant et la maîtresse s'endettèrent avec une effrayante rapidité. Les quiuze cents francs restant sur le prix des Marguerites, les premiers cinq cents francs gagnés par Lucien avaient été promptement dévorés. En trois mois, ses articles ne produisirent pas au poète plus de mille francs, et il crut avoir énormément travaillé. Mais Lncien avait adopté déjà la jurisprudence plaisaute des vivenrs sur les dettes. Les dettes sont johes chez les jeunes gens de vingt-cing ans ; plus tard, personne ne les pardonne. Il est à remarquer que certaines âmes, vraiment poétiques, mais où la volonté faiblit, occupées à sentir pour rendre leurs sensations par des images, manquent essentiellement du sens moral qui doit accompagner toute observation. Les poètes aimeut plutôt à recevoir en eux des impressions que d'entrer chez les autres y étudier le mécanisme des sentiments. Ainsi Lucien ne demanda pas compte anx viveurs de ceux d'entre enx qui disparaissaient, il ne vit pas l'avenir de ces prétendus amis qui les uns avaient des héritages, les autres des espérances certaines, ceux-ci des talents reconnus, ceux-là la foi la plus intrépide en leur destinée et le dessein prémédité de tourner les lois. Lucien crut à sou avenir en se fiant à ces axiomes profonds de Blondet :

« Tont finit par s'arranger. — Rien ne se dérange chez les gens qu' n'ont rien, ... Nous ne pouvous perdre que la fortune que « nous cherchons! — En allant avec le courant, on finit par ar-rivér quelque part, ... Un homme d'esprit qui a pied daus le » monde fait fortune quaid al le veut! »

Cet hiver, rempli par tant de plaisirs, fut nécessaire à Théodore Gaillard et à Hector Merlin pour trouver les capitaux qu'exi-

geait la fondation du Réveil, dont le premier numéro ne parut qu'en mars 1822. Cette affaire se traitait chez madame du Val-Noble, Cette élégaute et spirituelle courtisane qui disait, en montraut ses magnifiques appartements : - Voilà les comptes des mille et une nuits! exercait une certaine influence sur les hanquiers, les grands seigneurs et les écrivains du parti royaliste tous habitués à se réunir dans son salon pour traiter des affaires qui ne pouvaient être traitées que là, Hector Merlin, à qui la rédaction en chef du Réveil était promise, devait avoir pour bras droit Lucien, devenu son ami intime, et à qui le feuilleton d'un des journaux ministériels fut également promis. Ce changement de front dans la position de Lucien se préparait sourdement à travers les plaisirs de sa vie. Il se'croyait nu grand politique eu dissimulant ce coup de théâtre, et comptait beaucoup sur les largesses ministérielles pour arranger ses comptes, pour dissiper les ennuis secrets de Coralie, L'actrice , toujours souriant , lui cachait sa détresse ; mais Bérénice , plus hardie , instruisait Lucieu, Lucieu , comme tous les poètes, s'apitoyait un moment sur les désastres, il promettait de travailler, il oubliait sa promesse et novait ce souci passager dans ses débauches. Le jour où Coralie apercevait des uuages sur le front de Lucien , elle grondait Bérénice et disait à son poète que tout se pacifiait. Mádame d'Espard et madame de Bargeton attendaient la conversion de Lucien pour faire demander au nunistre par Châtelet l'ordonnance taut désirée par le poète. Lucien avait promis de dédier ses Marguerites à la marquise d'Espard, uni paraissait très-flattée d'une distinction que les auteurs ont reudue rare depuis qu'ils sont devenus un pouvoir. Quand Lucien allait le soir chez Dauriat et demandait où en était son livre, le libraire lui opposait d'excelleutes raisons pour retarder la mise sous presse. Danriat avait telle ou telle opération en train qui lui prenait tout son temps, Ladvocat allait publier un nouveau volume de monsieur Hugo contre lequel il ne fallait pas se heurter, les secondes Méditations de monsieur de Lamartine étaient sous presse, et deux importants recneils de poésie ne devaient pas se rencontrer, Lucien devait d'ailleurs se fier à l'habileté de son libraire, Cependant les besoins de Lucien devenaient pressants, et il eut recours à Finot qui lui fit quelques avances sur des articles. Quand le soir, à sonper, Lucien, un peu triste, expliquait sa situation à ses amis les viveurs, ils novaient ses scrupules dans des flots de vin de ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HONNE DE PROV. A PARIS. 341

Champagne glacé de plaisanteries. Les dettes! il n'y a pas d'homme fort sans dettes! Les dettes représentent des besoins satisfaits, des vices exigeants. Un homme ne parvient que pressé par la main de fer de la nécessité.

- Aux grands hommes, le Mont-de-Piété reconnaissant! lui criait Blondet.
  - Tout vouloir, c'est devoir tout, criait Bixiou.
- Non, tout devoir, c'est avoir en tout. Irépondait des Lupeauts. Les vieurs savaient prouver à cet enfant que ses éctes seraient l'aiguillon d'or avec lequel il piquerait les cheraux attréés au char de sa fortune. Pais, toujours Céstr avec ses quarante millions de dettes, et Frédérie II recevant de son père un durct par mois, et toujours les fameux, les corrupteurs exemples des grands hommes montrés dans leurs vices et non dans la toute-puissance de leur courage et de leurs conceptions! Pafin la volture, les cheraux et le mobilier de Coralie furent saisis par plusieurs créanciers pour des sommes dont le total montait à quatre mille francs. Quand Lucien recourut à Lousteau pour lui redemander le hillet de mille francs q'il lui avait préci. Lousteau lui montra des papiers timbrés qui établissaient cher Florieu une position analogue à celle de Coralie; mais Lousteau reconnaissant lui proposa de faire les démarches nécessaires pour placer l'Archer de Charles I X.
  - Comment Florine en est-elle arrivée là? demanda Lucien,
- Le Matifat s'est effrayé, répondit Loustean, nous l'avons perdu; mais si Florine le veut, il payera chér sa trahison l Je te conterai l'affaire!

Trois jours après la démarche inutile faite par Lucien chez Lousteau, les deux amants déjounairet tristement au coin du feu dans la belle clambre à coucher; Réchice leur avait cuisiné des œufs sur le plat dans la cheminée, car la cuisioire, le cocher, les geus étaient partis. Il était impossible de disposer du mobilier saisi, Il n'y avait plus dans le ménage aucun objet d'ur ou d'argent, ni aucune valuer intrinséque; mais tout était d'aillieurs représenté par des reconnaissances du Mont-de-Piété formant un petit volume in-octeau très-instrucili. Rérénice avait consière déeux couverts. Le petit journal reudait des services inappréciables à Lucien et à Coralie en mainteaun le tailleur, la marchande de modes et la countrière, qui tous tremblaient de mécontenter un journaliste capable de tympanier leurs établissements. Lousteau vin pedant le déjeuer et 312 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

criant: — Hourrah! Vive l'Archer de Charles IX I J'ai lavé pour

ceut francs de livres, mes enfants, dit-il, partageons?

Il remit cinquante francs à Coralie, et envoya Bérénice chercher un déjeuner substantiel.

- Hier, Hector Merlin et moi nous avons diné avec des libraires. et nous avons préparé la vente de ton roman par de savantes insinuations. Tu es en marché avec Dauriat ; mais Dauriat lésine, il ne yout pas donner plus de quatre mille francs pour deux mille exemplaires, et tu veux six mille francs. Nous t'avons fait deux fois plus grand que Walter Scott. Oh! tu as dans le ventre des romans incomparables! tu n'offres pas un livre, mais une affaire; tu n'es pas l'anteur d'un roman plus ou moins ingénieux, tu seras une collection! Ce mot collection a porté coup. Ainsi n'oublie pas ton rôle, tu as en portesenille : la Grande mademoiselle, ou la France sous Louis XIV .- Cotillon I", oules Premiers jours de Louis XV. - la Reine et le Cardinal, ou Tableau de Paris sous la Fronde, - Le Fils de Concini, ou Une intrigue de Richelieu!... Ces romans seront annoucés sur la couverture. Nous appelons cette manœuvre berner les succès. On fait sauter ses livres sur la converture iusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres, et l'on est alors bien plus grand par les œuvres qu'on ne fait pas que par celles qu'on a faites. Le Sous presse est l'hypothèque littéraire ! Allons , rions un pen? Voici du vin de Champagne, Tu comprends, Lucien, que pos hommes ont ouvert des yeux grands comme tes soucoupes,... Tu as donc encore des soucoupes?

- Elles sout saisies, dit Coralie,

— Je comprends, et je reprends, reprit Lousteu. Les libraires croiront à tous tes mauscrist, s'ils en vioent un seul. En libraires, ou demande à voir le mauuscrit, ou a la prétention de le lire. Laissons aux libraires leur fotuité : jamais ils ne lisent de livres, autenent ils n'en publièreaient pas tant. Il tector en moi, nous avous laissé pressentir qu'à cinq mille francs tu concéderais trois mille exemplaires en deux éditions. Donne-moi in emanuent de l'Archer, après-demain nous déjeunous chez les libraires et nous les enfoucous!

- Qui est-ce? dit Lucien.

 Deux associés, deux bons garçons, assez ronds en affaires, nomniés Fendaut et Cavalier. L'un est un ancien premier commis de la maison Vidal et Porchon, l'autre est le plus habile voyageur du quai

## ILLUSIONS PERBUSS: UN GRAND HOMMS DE PROV. A PARIS. 343

des Augustius, tous deux établis depais un an. Après avoir perdu quelques lègers capitanx à publier des rousaus traduits de l'anglais, mes gaillands veulent maintenant exploiter les rousaus intigènes. Lo bruit çourt que ces deux marchands de papier noirci risquent uniquement les capitanx des autres, mais il t'ést, je pense, assez indifférent de savoir à qui apparitient l'argent qu'on te donnera.

Le surlendemain, les deux journalistes étaient invités à déjeuner rue Serpente, dans l'ancien quartier de Lucien, où Lousteau conservait toujours sa chambre rue de la Harpe; et Lucien, qui viut y prendre son ami , la vit dans le même état où elle était le soir de son introduction dans le monde littéraire, mais il ne s'en étonna plus ; son éducation l'avait initié aux vicissitudes de la vie des journalistes, il en concevait tout. Le grand homme de province avait recu, joué, perdu le prix de plus d'un article en perdaut aussi l'envie de le faire ; il avait écrit plus d'une colonne d'après les procédés ingénieux que lui avait décrits Lousteau quand ils avaient descendu de la rue de la Harpe au Palais-Royal. Tombé sous la dépendance de Barbet et de Braulard, il trafiquait des livres et des billets de théâtres; enfin il ne reculait devant aucun éloge, ni devant aucune attaque; il éprouvait même en ce moment une espèce de joie à tirer de Lousteau tout le parti possible avant de tourner le dos aux Libéraux, qu'il se proposait d'attaquer d'autant mieux qu'il les avait plus étudiés. De son côté, Lousteau recevait, an préjudice de Lucien, une somme de cinq cents francs en argent de Fendant et Cavalier, sous le nom de commission, pour avoir procuré ce futur Walter Scott any deux libraires en quête d'un Scott français.

La maison Fendant et Cavalier était une de ces maisons de librairie établis sans aucune espèce de capital, comme il s'eu disblisait beaucoup alors, et connue il s'en établisa toojours, tant que la papterier et l'impirancie continuerout à lâire catélit à labrairie, peudant le temps de jouer sept à buit de ces ceups de cartes appelés publications. Aors comme aujoural lini, les ouvrages s'achtteient aux auteurs en billets souscrias à des chéannece de sië, unet et douze mois, payement fondé sur la nature de la vente qui se soble entre libraires par des valeurs encore plus lougues. Ces libraires payaient en même mounaie les papetiers et les insprimeurs, qui avaient ainsi pendant un an entre les mains; grarlas, toute une librairie composée d'une douzaine on d'une vingtaine d'ouvrages. En supposant deux ou trois succès, le produit des bonnes affaires och dait les mauvaises, et ils se soutenaient en entant livre sur livre. Si les opérations étaient toutes douteuses, ou si, pour leur malheur, ils rencontraient de bons livres qui ne pouvaient se vendre qu'après avoir été goûtés, appréciés par le vrai public; si les escomptes de leurs valeurs étaient onéreux, s'ils subissaient eux-mêmes des faillites, ils déposaient tranquillement leur bilan, sans nul souci, préparés par avance à ce résultat. Ainsi toutes les chances étaient en leur faveur, ils iouaient sur le grand tapis vert de la spéculation les fonds d'autrui, non les leurs. Fendant et Cavalier se trouvaient dans cette situation. Cavalier avait apporté son savoir-faire. Fendant y avait joint son industrie. Le fonds social méritait éminemment ce titre, car il consistait en quelques milliers de francs, épargnes péniblement amassées par leurs maîtresses, sur lesquels ils s'étaient attribué l'un et l'autre des appointements assez considérables, très-scrupuleusement dépensés en dîners offerts aux journalistes et aux auteurs, au spectacle où se faisaient, disaient-ils, les affaires, Ces demi-fripons passaient tous deux pour habiles; mais Fendant était plus rusé que Cavalier, Digne de son noun, Cavalier voyageait, Fendant dirigeait les affaires à Paris. Cette association fut ce qu'elle sera toujours entre deux libraires, un duel,

Les associés occupaient le rez-de-chaussée d'un de ces vieux hôtels de la rue Serpente, où le cabinet de la maison se trouvait au bout de vastes salons convertis en magasins. Ils avaient déjà publié beaucoup de romans, tels que la Tour du Nord, le Marchand de Bénarès, la Fontaine du Sépulcre, Tekeli, les romans de Galt, auteur anglais qui n'a pas réussi en France. Le succès de Walter Scott éveillait tant l'attention de la librairie sur les produits de l'Angleterre, que les libraires étaient tous préoccupés, en vrais Normands, de la conquête de l'Angleterre; ils y cherchaient du Walter Scott, comme plus tard on devait chercher des asphaltes dans les terrains caillouteux, du bitume dans les marais, et réaliser des bénéfices sur les chemins de fer en projet. Une des plus grandes niaiseries du commerce parisien est de vouloir trouver le succès dans les analogues, quand il est dans les contraires. A Paris surtout, le succès tue le succès. Aussi sous le titre de Les Strelitz, ou la Russie it y a cent ans, Fendant et Cavalier inséraient-ils bravement en grosses lettres, dans le genre de Walter Scott. Fendant et Cavalier avaient soif d'un succès : un bon livre pouvait leur servir à écouler leurs ballots de pile, et ils avaient été affriolés par la

#### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 345

perspective d'avoir des articles dans les jonrnaux , la grande condition de la vente d'alors, car il est extrêmement rare qu'un livre soit acheté pour sa propre valeur, il est presque toujours publié par des raisons étrangères à son mérite. Fendant et Cavalier voyaient en Lucieu le journaliste, et dans son livre une fabrication dont la première veute lenr faciliterait une fin de mois. Les journalistes trouvèrent les associés dans leur cabinet, le traité tout prêt, les billets signés. Cette promptitude émerveilla Lucien. Fendant était un petit homme maigre, porteur d'une sinistre physionomie : l'air d'un Kalmouk, petit front bas, nez rentré, bonche serrée, deux petits veux noirs éveillés, les contours du visage tourmentés, un teint aigre, une voix qui ressemblait au son que rend une cloche félée, eufin tons les dehors d'un fripon consommé; mais il compensait ces désavautages par le mielleux de ses discours, il arrivait à ses fins par la conversatiou, Cavalier, garcon tout rond et que l'on aurait pris pour un conducteur de diligence plutôt que pour un libraire, avait des cheveux d'un blond hasardé, le visage allumé, l'encolure épaisse et le verbe éternel du commis-voyageur.

- Nous u'aurons pas de discussions, dit Fendant en s'adressant à Locien et à Lousteau. J'ai lu l'ouvrage, il est très-littéraire et nous convient si bien que j'ai déjà remis le manuscrit à l'impérimerie. Le traité est rédigé d'après les bases convenues ; d'ailleurs, nous ne sortous jamais des conditions que nous y avons stipulée. Nos effets sont à six, neuf et douze mois, vous les excompteres facilement, et nous vons rembourserons l'escompte. Nous uous sommes réserte le droit de donner un autre titre à l'ouvrage, uous n'aimons pas l'Archer de Charles IX, il ne pique pas assez la curionité des lecteurs, il y a plusieurs rois du nom de Charles, et dans le Noyen-Age il se trouvait tant d'archers! Ish l'si rous disiere Le Soldat de Napo-Kont mais l'Archer de Charles IX. ... Cavalies estrat obligé de faire un cours d'histoire de France pour placer chaque exemplaire en province.
- Si vous counaissiez les gens à qui nous avons affaire, s'écria Cavalier.
- La Saint-Barthélemy vaudrait mieux, reprit Fendant.
   Catherine de Médicis, ou la France sous Charles IX,
- Catherine de Médicis, ou la France sous Charles IX,
   dit Cavalier, ressemblerait plus à un titre de Walter Scott,
- Enfin nous le déterminerons quand l'ouvrage sera imprimé, reprit Fendant,

 Comme vous voudrez, dit Lucien, pourvu que le titre me convienne.

Lo traité lu, signé, les doubles échangés, Lucien mil les billets dans sa poche avec une satisfaction saus égale. Puis tous quatre, ils monièrent chez Feedant oil si firent le plus vulgaire des déjeuners : des huitres, des beefleaks, des rognous au vin de Champagne et du frumage de Brie; mais ces mets furent accompagnés par des vins exquis, dus à Cavalier qui connaissait un vòyageur du commerce des vins. Au moment de se mettre à table apparut l'imprimeur à qui était conféc l'impression du pronus, et qui vint surprendre Lucien en lui apportant les deux premières feuilles de son litre en énouvel.

 Nous voulons marcher rapidement, dit Feudant à Lucien, nous comptons sur votre livre, et nous avons diantrement besoin d'un succès.

Le déjeuner, commencé vers midi, ne fut fini qu'à cinq heures.

Où trouver de l'argent? dit Lucien à Lousteau.
 Allons voir Barbet, répondit Étienne.

Les deux amis descendirent, un peu échauffés et avinés, vers le quai des Augustins,

Coralic est surprise au dernier point de la perte que Florine a faite, Florine ne la lui a dite qu'hier en t'attribuant ce malheur, elle paraissait aigrie au point de te quitter, dit Lucien à Lousteau,

— Cest vrai, dil Lousteau, qui ne conserva pas sa prudence el s'ouvrit à Lucien, Mon ani, car tu es mon ania, toi, Lucien, ut un'as prêté mille francs et tu ne me les as encore demandés qu'une fois, Défie-toi du jeu. Si je ne jousis pas, je serais heureux. Je dois à Dien et au disble. J'ai dans ce monent-el les Cardes du Commerce à mes trousses. Efin je suis forcé, quand je vais au Palais-Royal, de doubler des caps dangereux.

Dans la langue des viveurs, doubler un cap dans Paris, c'est faire un détour, soit pour ne pas passer devant un créaneire, soit pour éviter l'endroit où il peut être rencoutré. Lucien qui u'allait pas indifféremment par toutes les rues, connaissait la manœuvre sans en connaire le nou

- Tu dois donc beaucoup?

— Une misère! reprit Lousteau. Mille écus une sauveraient. J'ai voulu me ranger, ne plus jouer, et, pour me liquider, j'ai fait un peu de chantage.

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 347

 — Qu'est-ce que le Chantage? dit Lucien à qui ce mot était inconuu.

- Le Chantage est une invention de la presse anglaise, importée récemment en France, Les Chanteurs sont des gens placés de manière à disposer des journaux. Jamais un directeur de journal, ni nn rédacteur en chef, n'est censé tremper dans le chautage. On a des Giroudeau, des Philippe Bridau. Ces bravi viennent trouver un homme qui, pour certaines raisons, ne veut pas qu'on s'occupe de lui. Beaucoup de gens ont sur la conscieuce des peccadilles plus ou moins originales. Il y a beaucoup de fortunes suspectes à Paris, obtenues par des voies plus ou moins légales, souvent par des manœuvres criminelles, et qui fourniraient de délicieuses auecdotes, comme la gendarmerie de Fouché cernant les espions du préfet de police qui, n'étant pas dans le secret de la fabrication des faux billets de la banque anglaise, allaient saisir les imprimeurs clandestins protégés par le ministre : puis l'histoire des diamants du prince Galathione, l'affaire Mauhreuil, la succession Pombreton, etc. Le Chanteur s'est procuré quelque pièce, un document important, il demande un rendez-vous à l'homme eurichi. Si l'homme compromis ne donne pas une somme quelconque, le Chanteur lui montre la presse prête à l'entamer, à dévoiler ses secrets. L'homme riche a peur, il finance. Le tour est fait. Vous vons livrez à quelque opération périlleuse, elle peut succomber à nne suite d'articles : on vous détache un Chanteur qui vous propose le rachat des articles. Il y a des ministres à qui l'on envoie des Chanteurs, et qui stipulent avec eux que le journal attaquera leurs actes politiques et non leur personne, ou qui livrent lenr personne et demandent grace pour leur maîtresse. Des Lupeaulx, ce joli maître des requêtes que tu connais, est perpétuellement occupé de ces sortes de négociations avec les journalistes. Le drôle s'est fait une position merveilleuse au centre du pouvoir par ses relatious : il est à la fois le mandataire de la presse et l'ambassadeur des ministres, il maquiguonne les aniours-propres, il étend même ce commerce aux affaires politiques, il obtieut des journaux leur silence sur tel emprunt, sur telle concession accordés sans concurrence ni publicité dans laquelle on donne une part aux loups-cerviers de la banque libérale. Tu as fait un peu de chantage avec Dauriat, il t'a donné mille écus pour t'empêcher de décrier Nathan. Dans le dix-huitième siècle où le journalisme était au maillot, le chantage se faisait au moyen de

pamphlets dont la destruction était achetée par les favorites et les grands seigneurs. L'inventeur du Chantage est l'Arétin, un trèsgrand homme d'Italie qui imposait les rois comme de nos jours tel journal impose les acteurs.

- Ou'as-tu pratiqué contre le Matifat pour avoir tes mille écus? - J'ai fait attaquer Florine dans six journaux, et Florine s'est plaint à Matifat. Matifat a prié Braulard de découvrir la raison de ces attaques. Braulard a été joué par Finot, Finot, au profit de qui je chantais, a dit au droguiste que tu démolissais Florine dans l'iutérêt de Coralie. Girondeau est venu dire confidentiellement à Matifat que tout s'arrangerait s'il voulait vendre son sixième de propriété dans la Revue de Finot movennant dix mille francs. Finot me donnait mille écus en cas de succès. Matifat allait conclure l'affaire, heureux de retrouver dix mille francs sur ses trente mille qui lui paraissaient aventurés, car depuis quelques jours Florine lui disait que la Revue de Finot ne prenait pas. Au lieu d'un dividende à recevoir, il était question d'un nouvel appel de fonds. Avant de déposer son bilan, le directeur du Panorama-Dramatique a eu besoin de négocier quelques effets de complaisance; et, pour les faire placer par Matifat , il l'a prévenu du tour que lui Jouait Finot. Matifat, en fin commerçant, a quitté Florine, a gardé son sixième, et nous voit maintenant venir. Finot et moi, nous hurlons de désespoir. Nous avons eu le malheur d'attaquer un honme qui ne tient pas à sa maîtresse, un misérable sans cœur ni âme, Malheureusement le commerce que fait Matifat n'est pas justiciable de la presse, il est inattaquable dans ses intérêts. On ne critique pas un droguiste comme on critique des chapeaux, des choses de mode, des théâtres ou des affaires d'art. Le cacao, le poivre, les couleurs, les bois de teinture, l'opium ne peuveut pas se déprécier. Florine est aux abois, le Panorama ferme demain, elle ne sait que devenir,
- Par suite de la fermeture du théâtre, Coralie débute dans que par suite de la lacien, elle pourra servir Florine. — Jamais I dit Lousteau. Coralie n'a pas d'espit, unais elle n'est pas encore assez bête pour se donner une rivale ! Nos affaires sont furieusement gâtées l Mais Finot est tellement pressé de raturaper sou sixième.
  - Et pourquoi?
- L'affaire est excellente, mon cher. Il y a chance de vendre le journal trois cent mille francs. Finot aurait alors un tiers, plus

ILLUSIONS PERDUES: UX GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 349 une commission allouée par ses asssociés et qu'il partage avec des Lupeaulx. Aussi vais-je lui proposer un coup de chantage.

- Mais, le chantage, c'est la bourse ou la vie?

- Bien mieux, dit Lousteau. C'est la bourse ou l'honneur. Avant-hier, un petit journal au propriétaire duquel on avait refusé un crédit, a dit que la montre à répétition entourée de diamants appartenant à l'une des notabilités de la capitale se trouvait d'une facon bizarre entre les mains d'un soldat de la garde royale, et il promettait le récit de cette aventure digne des Mille et une Nnits, La notabilité s'est empressée d'inviter le rédacteur en chef à dîner. Le rédacteur en chef a certes gagné quelque chose, mais l'histoire contemporaine a perdu l'anecdote de la montre. Toutes les fois que tu verras la presse acharnée après quelques gens puissants, sache qu'il y a là-dessons des escomptes refusés, des services qu'on n'a pas vonlu rendre. Ce chantage relatif à la vie privée est ce que craignent le plus les riches Anglais, il entre pour beaucoup dans les revents secrets de la presse britannique, infiniment plus dépravée que ne l'est la nôtre. Nous sommes des enfants l En Angleterre, on achète une lettre compromettante cinq à six mille fraucs pour la revendre.

- Quel moyen as-tu trouvé d'empoigner Matifat? dit Lucien.

- Mon cher, reprit Lousteau, ce vil épicier a écrit les lettres les plus curieuses à Florine : orthographe, style, pensées, tout est d'un comique achevé. Matifat craint beaucoup sa femme : nous pouvous, sans le nommer, sans qu'il puisse se plaindre, l'atteindre au sein de ses lares et de ses pénates où il se croit en sûreté. Juge de sa foreur en voyant le premier article d'un petit roman de mœurs, intitulé les Amours d'un Droguiste, quand il aura été loyalement prévenu du hasard qui met entre les mains des rédacteurs de tel journal des lettres où il parle du petit Cupidon, où il écrit gamet pour jamais, où il dit de Florine qu'elle l'aide à traverser le désert de la vie, ce qui peut faire croire qu'il la prend pour un chameau. Enfin, il y a de quoi désopiler la rate des abonnés pendant quinze jours dans cette correspondance éminemment drôlatique. On lui donnera la peur d'une lettre anonyme par laquelle on mettrait sa femme au fait de la plaisauterie. Florine voudra-t-elle prendre sur elle de paraître poursuivre Matifat? Elle a encore des principes, c'està-dire des espérances. Peut-être garde-t-elle les lettres pour elle, ct veut-elle une part. Elle est rusée, elle est mon élève. Mais quand elle saura que le Garde du Commerce n'est pas une plaisauterie, quand Finot lui aura fait un présent convenable, ou donué l'espoir d'un eegagement, elle me livrera les lettres, que je remettrai contre écus à Finot. Finot donnera la correspondance à son oncle, et Giroudeau fera capituler le d'oroguiste.

Cette confidence dégriés Lucien, il pens d'abord qu'il avait des anies extrêmement dangereux ; puis il songea qu'il ne fallait pas se brouiller avec eux, car il pouvait avoir besoin de leur terrible influence au cas où madame d'Espard, madame de Bargeton et Châtelet lui inanquercient de parole. Étienne et Lucien étaient alors arrivés sur le quai devant la misérable boutique de Barbet.

- Barbet, dit Étienne au libraire, nous avons cinq mille francs de Fendant et Cavalier à six, neuf et douze mois; voulez-vous nous escompter leurs billets?
- Je les prends pour mille écus, dit Barbet avec un caline Imperturbable.
  - Mille écus ! s'écria Lucien.
- Yous ne les trouverez chez personne, reprit le libraire. Des messieurs ferront faillite avant trois mois; mais je connais chez eux deux bons ouvrages dont la vente est dure, ils ne peuvent pas attendre, je les leur achèterai comptant et leur reudrai leurs valeurs : par ce moyen, J'aurai deux mille francs de diminution sur les marchandises.
  - Veux-tu perdre deux mille francs ? dit Étienne à Lucien.
  - Non! s'écria Lucien épouvanté de cette premlère affaire.
  - Tu as tort, répondit Étienne.
- Yous no régocierez leur papier nulle part, dit Barbet. Le livre de monsieur est le dérnier coup de cartes de Fendaut et Cavalier, lis ne peuvent l'Imprimer qu'en laissant les exemplaires en dépôt chez leur imprimeur, un succès ne les sauvera que pour six mois, car, tôt ou starf, lis sauterout l'es gens-la boirent plus de petits verres qu'ils ne vendent de livres! Pour moi leurs effets représentent une affaire, et tous pouvez alors en trouver une saleur supérieure à celle que donnerout les escompteurs qui se demanderont ce que vaut chaque signature. Le commerce de l'escompteur consiste à savoir si trois signatures donnerout chacune trente pour cent en cas de failité. D'abord, vous n'offrez que deux signatures, et chacune ne vaut pes dis pour cent.

Les deux amis se regardèrent, surpris d'entendre sortir de la

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 351 bouche de ce enistre une analyse où se trouvait en peu de mots tout l'esprit de l'escompte.

- Pas de phrases, Barbet, dit Lousteau. Chez quel escompteur pouvons nous aller?
- Le père Chaboisseau, quai Saint-Michel, vons savez, a fait la dernière fin de mois de Fendant. Si vous refusez ma proposition, voyez chez lui; mais vous me reviendrez, et je ne vous donnerai plus alors que deux mille cinq cents francs.

Étienne et Lucien allèrent sur le quai Saint-Michel dans une petite maison à allée, où demeurait ce Chaboisseau, l'un des escompteurs de la librairie; ils le trouvèrent au second étage dans uu appartement meublé de la façon la plus originale. Ce banquier subalterne, et néanmoins millionnaire, aimait le style grec. La corniche de la chambre était une grecque. Drapé par une étoffe teinte en pourpre et disposée à la grecque le long de la muraille comme le fond d'un tableau de David, le lit, d'une forme très-pure, datait du temps de l'Empire où tout se fabriquait dans ce goût. Les fautenils, les tables, les lampes, les flambeaux, les moindres accessoires sans doute cholsis avec patience chez les marchands de membles, respiraient la grâce fine et grêle mais élégante de l'Autiquité. Ce système mythologique et léger formait une opposition bizarre avec les mœurs de l'escompteur. Il est à remarquer que les hommes les plus fantasques se tronvent parmi les gens adonnés au commerce de l'argent. Ces gens sont, en quelque sorte, les libertins de la pensée. Pouvant tout posséder, et conséquemment blasés, ils se livrent à des efforts énormes pour se sortir de leur indifférence. Oui sait les étudier trouve toujours une manie, un coin du cœur par où ils sont accessibles. Chaboisseau paraissait retrauché dans l'Antiquité comme dans un camp imprenable.

--- Il est sans doute digne de son enseigne, dit en souriant Étienne à Lucien.

Chaboisseau, petit honme à cheveux poudrés, à redingote verdâtre, gilet couleur noisette, décoré d'une culotte noire et terminé par des bas chinés et des souliers qui craquaient sous le pied, prit les billets, les examina; puis il les rendit à Lucien gravement.

- Messieurs Fendant et Cavalier sont de charmants garçons, des jeunes gens pleins d'intelligence, mais je me trouve sans argent, dit il d'one voix douce.
  - Mon ami sera coulant sur l'escompte, répondit Étienne.

— Je ne prendrais ces valeurs pour aucun avautage, dit le petit homme dont les mots glissèrent sur la proposition de Lousteau comme le couteau de la guillotine sur la tête d'un homme.

Les deux amis se retirèrent; en traversan l'antichambre, jusqu'où les reconduist prudenument Claboissons, Lucien aperçut un tas de bouquins que l'escompteur, ancien libraire, avait achetés, et parmi lesquels brilla tont à coup aux yeux du romander l'ouvrage de l'architect Ducreceus un les missons royales et les Célbres châteaux de France dont les plans sont dessinés dans ce livre avec une grande exactitude.

- Me céderiez-vous cet ouvrage ? dit Lucien.
- Oui, dit Chaboisseau qui d'escompteur redevint libraire,
- Quel prix?
- . Cinquaute francs.
- C'est cher, mais il me le faut; et je n'aurais pour vous payer que les valeurs dont vous ne voulez pas.
- Yous avez un effet de cinq cents francs à six mois, je vous le prendrai, dit Chaboisseau qui sans doute devait à Fendaut et Cavalier un reliquat de bordereau pour nne somme équivalente.

Les deux amis rentrérent dans la chambre grecque, où Chaboisseau fit un petit bordereau à six ponr cent d'intérêt et six pour cent de commission, ce qui produisit, une déduction de trente francs; il porta sur le compte les cinquante francs, prix du Ducereau, et tra de sa caisse, pleine de beaux écus, quatre cent vingt francs.

- Ah çà! monsieur Chaboisseau, les effets sont tous bons ou tous mauvais, pourquoi ne nous escomptez-vous pas les autres?
  - ous mauvais, pourquoi ne nous escomplez-vous pas les autres?

     Je n'escompte pas, je me paye d'une vente, dit le bonhomme.
- Étienne et Lucieu risieut encore de Claboisseau sans l'avoircompris, quand lis arrivèrent chez Duratio at Loustean pris Gabusson de leur indiquer un escompteur. Les deux, amis prirent un cabriolet à l'heure et allièrent au houterad Poissonnière, monis d'une lettre de recommandation que leur avait domnée Cabuson, en leur aumouçant le plus hizarre et le plus étrange partieutier, sedon son expression.
- Si Samanou ne prend pas vos valeurs, avait dit Gabusson, personne ne vous les escomptera.

Bouquiniste au rez-de-chaussée, marchand d'habits au premier étage, vendeur de gravures prohibées au second, Samanon était encore prèteur sur gages. Ancun des personnages introduits dans les ILLUSIONS PERBLES: UN GRAND DOMME DE PROV. A PARIS. 353 romans d'Hoffmann, aucun des sinistres avares de Walter Scott ne peut être comparé à ce que la nature sociale et parisienue s'était permis de créer en cet homme, si toutefois Samanon est un homme. Lucien ue put réprimer un geste d'effroi à l'aspect de ce petit vieillard sec, dont les os voulaient percer le cuir parfaitement tanné, taché de nombreuses plaques vertes ou jaunes, comme une peinture de Titien ou de Paul Véronèse vue de près. Samanon avait un œil immobile et glacé , l'autre vif et luisant. L'avare , qui semblait se servir de cet œil mort en escomptant, et employer l'autre à vendre ses gravures obscèncs, portait une petite perruque plate dont le noir poussait au rouge, et sous laquelle se redressaient des cheveux blancs; son front jaune avait une attitude menacante. ses joues étaient creusées carrément par la saillie des mâchoires. ses dents encore blanches paraissaient tirées sur ses lèvres comme celles d'un cheval qui bâille. Le contraste de ses yeux et la grimace de cette bouche, tout lui donnait un air passablement féroce. Les poils de sa barbe, durs et pointus, devaient piquer comme autant d'épingles. Une petite redingote râpée arrivée à l'état d'amadon. une cravate noire déteinte, usée par sa barbe, et qui laissait voir un cou ridé comme celui d'un dindon, annonçaient peu l'envie de racheter par la toilette une physionomie sinistre. Les deux journalistes trouvèrent cet homme assis dans un comptoir horriblement sale, et occupé à coller des étiquettes au dos de quelques vieux livres achetés à une vente. Après avoir échangé un comp d'œil par lequel ils se communiquèrent les mille questions que sonlevait l'existence d'un pareil personnage, Lucien et Lousteau le saluèrent en lui présentant la lettre de Gabusson et les valeurs de Fendant et Cavalier. Pendant que Samanon lisait, il entra dans cette obscure boutique un homme d'une haute intelligence, vêtu d'une petite redingote qui paraissait avoir été taillée dans une couverture de zinc . tant elle était solidifiée par l'alliage de mille sub-

 J'ai besoin de mon habit, de mon pantalon noir et de mon gilet de satin, dit-il à Samanon en lui présentant une carte numérotée.

stances étrangères.

Dès que Samanon eut tiré le bouton en cnivre d'une sonnette, il descendit uue femme qui paraissait être Normande à la fraîcheur de sa riche carnation.

— Prête à monsieur ses habits, dit-il en tendant la main à l'au-COM, HUM, T. VIII. 23 teur. Il y a plaisir à travailler avec vous; mais un de vos amis m'a amené un petit ieune homme qui m'a rudement attrapé!

 On l'attrape! dit l'artiste aux deux journalistes en leur montrant Samanon par un geste profondément comique.

Ce grand homme donna, comme donnent les lazzaroni pour ravoir un jour leurs liabits de fête au Monte-di-Pieta, trente sous que la main jaune et crevassée de l'escompteur prit et fit tomber dans la caisse de son comptoir.

- Quel singulier commerce fais-tu? dit Lousteau à ce grand artiste livré à l'opium et qui retenu par la contemplation en des palais enchantés ne voulait ou ne pouvait rien créer.
- Cet homme prête beaucoup plus que le Mont-de-Prété sur les objets engaçoshes, et il a de plus l'Popurantable charifé de vous les laiseer reprendre dans les occasions où il fant que l'on suit vêur, répondit-il. Je vais ce soir diner chez les Keller avec una maltress, Il m'est plus facile d'avoir trente sons que deux cents francs, et je viens chercher ma garde-robe, qui, depuis six mois, a rapporté cent francs. Saumona déjà dévoir than abbliothèque livre à livre.
  - Et sou à sou, dit eu riant Lousteau.
- Je vous donnerai quinze cents francs, dit Sauianou à Lucien. Lucien fit un bond comme si l'escompteur lui avait plongé dans le cœur une broche de fer rougi. Samanon regardait les billets avec attention, en examinant les dates.
- Encore, dit le marchand, ai-je hesoin de voir Fendant qui devrait me déposer des livres. Vous ne valez pas grand'chose, ditil à Lucien, vous vivez avec Coralie, et ses meubles sont saisis,

Lousteau regarda Lucien qui reprit ses billets et santa de la boutique sur le boulevard en disant: — Est-ce le diable? Le poète coutempla pendant quedques instants cette petite boutique, devant laquelle tous les passants devaient sourire, tant elle était piteuse, tant les petites caises à livres étiquetés étaient mesquines et salles, ens de demade actisses à livres étiquetés étaient mesquines et salles, ens de demade actisses à livres étiquetés étaient mesquines et salles, ens de demade actisses à livres étiquetés étaient mesquines et

Quelques moments après, le grand inconnu, qui devalt assister, à dix aus de la, l'entreprise immense mais sans base, des Saint-simoniens, sortit très-bieu vêtu, sourit aux deux journalistes, et se dirigea vers le passage des Panoramas avec eux, pour ý compléter sa toilette en se faisant cirer ses bottes.

- Quand on voit entrer Samanon chez un libraire, chez un marchand de papier ou chez un imprimeur, ils sont perdus, dit l'arILLESIONS PERDUES: UN GRAND ROWME DE PROV. A PARIS, 355 tiste aux deux écrivains. Samquou est alors comme un croque-mort qui vient prendre mesure d'une bière.

- Tu u'escompteras plus tes billets, dit alors Étienne à Lucien,
- Là où Samanou refase, dit l'inconnu, personne n'accepte, car il estl'uttima ratio! C'est un des moutons de Gigonnet, de Palma, Werbrust, Gobseck et autres crooodlies qui nagent sur la place de Paris, et avec lesqueis tout haume dont la fortuue est à faire doit tôt ou tard se reucontrer.
- Si tu ne peux pas escompter tes billets à ciuquante pour cent, reprit Étienne, il faut les échanger contre des écus.
  - Comment?
- Donne-les à Coralie, elle les présenters chez Camusot.
   Tu te révultes, reprit Lousteau que Lucieu arrêta en faisant un bond.
   Quul enfantillage! Peux-tu mettre en balance tou avenir et une semblable niaiserie?
  - Je vais toujours porter cet argent à Coralie, dit Lucien.
- Autre sottise l's'écria Lonsteau. Tu n'apaiseras rien avec quatre ceuts francs là où il en faut quatre mille. Cardons de quoi nous griser en cas de perte, et joue!
  - Le conseil est bon, dit le graud inconnn.

A quatre pas de Fracali, ces paroles curent une vertu magnétique. Las deux auis reurojèren leur cabriolet et montirora na
jeu. D'abord ils gagnicent trois mille francs, e revinrent à cinq oants,
regagnicent trois mille sept cents francs; puis lis retombérent à
cent sous, se retrouvieral à deux mille francs, e les risquèrent une
Pair, pour les doubler d'un seul coup; Pair n'avait pas passé depuis cinq coups, ils y poniterent à soamne; Impair sortit enore.
Lucien et Lousteau dégringolèrent alors par l'escalier de ce pavillon
cébère, après avoir consumé deux heures en foncions dévorantes.
Ils avaient gardé cent francs. Sur les marches du petit péristyle à
deux colonnes qui soutenaient extériourement une petite marquise
en tôle que plus d'un cell a contemplée avec autour ou déscapoir.
Lousteau dit en voyant le regard enflammé de Lucien : — Ne
mangeons que cinquante francs.

Les deux journalistes remontèrent. En une heure, ils arrivèrent à mille écus; ils mirent les mille écus sur Rouge, qui avait passé cinq fois, en se fiaut au hasard auquel ils devaient leur perte précédente, Noir sortit. Il était six heures.

- Ne mangeons que vingt-cinq francs, dit Lucien.

Cette nouvelle tentative durs peu, les viugt-cing francs furent perdus en dix coups. Lucien jeta rageusement ses derniers vingt-cing francs sur le chiffre de son âge, et gagna: rien ne peut dependre le tremblement de sa main quand il prit le râteau pour retirer les écus que le banquier jeta. Il donna dix louis à Lousseau et lui dit: "— Sauve-toi chez Véry!

Lousteau comprit Lucien et alla commander le diner.

Lucien, resté seul au jeu, porta ses trente louis sur Rouge et gagna. Enhardi par la voix secrète qu'entendent parfois les joueurs, il laissa le tout sur Rouge et gagna; sou ventre devint alors un brasier I allajec la voix, il reporta les cent ving I louis sur Noir et perdit. Il sentit alors en lui la sensation délicieux qui succède, chez les joueurs, à leurs horribhes agitations, quand, n'ayant plus rien à riquepe, ils rentent dans la vie réelle et quittent le pablis ardent of se passent leurs rèves fugees. Il rejoignit Lousteau chez Véry où il se rua, sebon l'expression de La Fontaine, en cuisien, et noya ses soucis dans le vin. A neuf leures, il fleat is d'omplécement gris, qu'il ne comprit pas pourquoi sa portière de la rue de Vendôue le renvoyat rue de la Lune.

— Mademoiselle Coralie a quitté son appartement et s'est installée dans la maison dont l'adresse est écrite sur ce papier.

Lacien, trop livre pour s'étonner de quelque chose, remonta dans le finere qui l'avai anneé, se fit conduire rue de la Lune, et se dit à lui-même des calembours sur le nom de la rue. Pendant cette malmée, la faillité du Panorma-Dramatique avait éclate. L'actrice d'flargée s'était enpressée de vendre tout son mobilier du consenient de ses créanciers au petit père Cardot qui, pour ne pas changer la destination de cet apparement, y mit Florentiue. Coralie avait tout payé, tout liquisé et satisfait le propriétaire. Pendant le temps que prit cette opération, qu'élle appeilat une tessire. Bé-rénice garnissait, des meubles indispensables achetés d'occasion, un petit apparement de trois pièces, au quatrième desge d'une maison rue de la Lune, à deux pas du Gymnase. Coralie y attendait Lucien, ayant sauré de toute ses splendeurs son amour sans sonilure et un sec de doux e cents francs. Lucien, dans son irresse, ra-conta ses malbeurs à Coralie et à Bércicie.

— Tu as bien fait, mon ange, lui dit l'actrice en le serrant dans ses bras. Bérénice saura bien négocier tes billets à Braulard.

Le lendemain matin, Lucien s'éveilla dans les joies enchanteres es

que lui prodigua Coralie, L'actrice redoubla d'amour et de teudresse, comme pour compenser par les plus riches trésors du cœnr l'indigence de son nouveau ménage. Elle était ravissante de beauté, ses chevenx échappés de dessous un foulard tordu, blanche et fraîche, les yeux rieurs, la parole gaie comme le rayon de soleil levant qui entra par les fenêtres pour dorer cette charmante misère, La chambre, encore décente, était tendue d'un papier vert d'eau à bordure rouge, ornée de deux glaces, l'une à la cheminée, l'autre au-dessus de la commode. Un tapis d'occasion, acheté par Bérénice de ses deniers, malgré les ordres de Coralie, déguisait le carreau nu et froid du plancher. La garde-robe des deux amants tenait dans une armoire à glace et dans la commode. Les meubles d'acajou étaient garnis en étoffe de coton bleu. Bérénice avait sanvé du désastre une pendule et deux vases de porcelaine, quatre couverts en argent et six petites cuillers. La salle à manger, qui se trouvait avant la chambre à coucher, ressemblait à celle du ménage d'un employé à donze cents francs. La cuisine faisait face an palier, Au-dessus Bérénice couchait dans une mansarde. Le lover ne s'élevait pas à plus de cent écus. Cette horrible maison avait une fausse porte cochère. Le portier logeait dans un des veutaux condamné, percé d'un croisillon par où il surveillait dix-sept locataires. Cette ruche s'appelle une maison de produit en style de notaire, Lucien apercut un hureau, un fauteuil, de l'encre, des plumes et du papier. La gajeté de Bérénice qui comptait sur le début de Coralie an Gymnase, celle de l'actrice qui regardait son rôle,

— Pourvu que dans le monde on ne sache rien de cette dégringolade, nous nous en tirerons, dit-il. Après tout, nous avons quatre mille cinq cents francs devant nous! Je vais exploiter ma nouvelle position dans les journaux royalistes. Demain, nous inaugurous le Réveil, je me comais maintenant en journalisme; j'en ferait je.

nn cahier de papier noué avec un bout de faveur bleue, chassèrent les inquiétudes et la tristesse du poète dégrisé.

Coralie, qui ne vit que de l'amour dans ces pardes, baisa les lévres qui les avaient prononcées. En ce moment, Bérénice avait mis la table apprès du feu, et venair de servir un modeste déjenner composé d'œuis brouillés, de deux Cotlectets et de café à la crème. On frappa. Trois amis sincères, d'Arther, Léon Graud et Michel Chrestien apparament aux yeux étonnés de Lucien qui vivement touché leur offit de partager son étécumer.

## 358 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

— Non, dit d'Arbez. Nous venous pour des affaires plus sérieuses que de simples consolations, car nois savous tout, nous revenons de la rue de Vendôme. Vous connaissez mes opiaions, Lucien. Dans toute autre circonstance, je me réjouirais de vous voir ailoptant mes convictions politiques mais, dans la situation où vous vous êtes mis en écrivant ans journaux libéraux, vous ne saurire passer dans les rangs des Ulras sans Bétrir à jamais voire caractère et souiller votre existence. Nous venous vous conjurer au nom de notre amilé, quelque affaiblie qu'elle soit, de ne pas vous entacher ainsi. Vous avez atsqué les Romantiques, la broite et le Gouverenment; vous ne pource pas maintenant défendre le Gouvernement, la Droite et les Romantiques.

Les raisons qui me font agir sont tirées d'un ordre de pensées supérieur, la fin justifiera tout, dit Lucien.

. - Yous ne comprenez peut-être pas la situation dans laquello nour sommes, lui dit Léon Girand. Le Gouvernement, la Cour, les Bourbons, le parti absolutiste, ou, si vous voulez tout comprendre dans une expression générale, le système opposé an système constitutionnel, et qui se divise en plusienrs fractions toutes divergentes dès qu'il s'agit des movens à prendre pour étouffer la Révolution, est au moins d'accord sur la nécessité de supprimer la Presse. La fundation du Réveil, de la Foudre, du Drapeau blanc, tous journaux destinés à répondre aux calonnies, aux miures, aux railleries de la presse libérale, que je n'approuve pas en ceci, car cette méconnaissance de la grandeur de notre sacerdoce est précisément ce qui nous a conduits à publier un journal digne et grave dont l'influence sera dans peu de temps respectable et sentie, imposante et digne. dit-il en faisant une parenthèse; ch l bien, cette artillerie rovaliste et nfinistérielle est un premier essai de représailles, entrepris pour rendre aux Libéraux trait pour trait, blessure pour blessure. Oue croyez-vous qu'il arrivera . Lucien ? Les abonnés sont en majorité du Côté Gauche. Dans la Presse, comme à la guerre, la victoire se trouvera du côté des gros bataillons! Vous serez des infâmes, des menteurs, des ennemis du peuple : les autres seront des définseurs de la patrie, des gens honorables, des martyrs, quoique plus hypocrites et plus perfides que vous, peut-être. Ce moven augmentera l'influence perujcieuse de la Presse, en légitimant et consacrant ses plus odieuses entreprises. L'iujure et la personnalité deviendront un de ses droits publics, adopté pour le profit des abonnés et passé en force de chose jugée par un usage réciproque. Quand le mal se sera révélé dans toute son étendue, les lois restrictives et prohibitives, la Censure, mise à propos de l'assassinat du duc de Berry et levée depuis l'ouverture des Chambres, reviendra, Savez-vous ce que le peuple français conclura de ce débat ? il admettra les insinuations de la presse libérale, il croira que les Bourbons veulent attaquer les résultats matériels et acquis de la Révolution, il se lèvera quelque beau jour et chassera les Bourbous. Non-sculement yous salissez votre vie, mais vous serez un jour dans le parti vaincu. Vous êtes trop jeune, trop nouveau venu dans la Presse; vous en counaissez trop pen les ressorts secrets, les rubriques; vous y avez excité trop de jalousie, pour résister au totte général qui s'élèvera contre vous dans les journaux libéraux. Vous serez entraîné par la fureur des partis, uni sont encore dans le paroxysme de la fièvre : seulement leur fièvre a passé, des actions brutales de 1815 et 1816, dans les idées, dans les luttes orales de la Chambre et dans les débats de la Presse.

— Mes amis, dit Lucien, je ne suis pas l'étourdi, le poète que vous voulez voir eu moi. Quelque chose qui puisse arriver, j'aurai conquis un avantage que jausais le triomphe du parti libéral ne pent me donner. Quand vous aurez la victoire, mon affaire sera faite.

Nous te couperons... les cheveux, dit eu riant Michel Chrestien,
 J'aurai des enfants alors, répondit Lucien, et me couper la tête, ce sera ne rien couper.

Les trois auis ne comprirent pas Lucien, chez qui ses relatious avec le grand mode avaient dévelopé au plus haut degre l'orgonic ubblifaire et les vanités aristocratiques. Le poète voyait, avec raison d'ailleurs, une innuenne fortune dans sa beauté, claus son espeit appuyés du nom et du titre de counte de Bucheupré. Mahame d'Espard, madame de Bargeton et madame de Montorone le tensient par ce fit comme un enfant tient un hannelon. Lucien ne vobist plus que dans un cerche déterminé. Ces mots: — Il est des nôtres, il pesse bient « dist trois jours suparavant dans les salons de mademoiselle des Touches, l'avaient eniré, ainsi que les fédicitations qu'il avait reques des ducs de Lenoncourt, de Navarreius et de Grandlieu, de Rastignac, de Blondet, de la belle duchesse de Maufrigneuse, du contre d'Egyrignon, de des Lupeault, des gens les plus influents et les mieux en cour du part i roujaiste.

- Allons ! tout est dit , répliqua d'Arthez. Il te sera plus difficile

Les trois amis dirent adieu à Lucien sans lui tendre amicalement la main. Lucien resta pendant quelques instants pensif et triste.

— Eh laisse donc ces niais-là, dit Coralie en sautant sur les genoux de Lucien et lui jetant ses beaux bras frais autour du con, ils prennent la vie au sérieux, et la vie est une plaisanterie. D'ailleurs tu seras conte Lucien de Rubempré. Je ferai, s'îl le faut, des agaceries la chancellerie. Je sais par oû prender ce libertin de des Lupeault, qui fera signer tou ordonnance. Ne t'ai-je pas dit que, quand il te faudrait une marche de plus pour saisir ta proie, tu aurais le cadavre de Coralie!

Le lendemain, Lucien laissa mettre son nom parmi ceux des collaborateurs du Réveil. Ce som fint annoncé comme une cooquete dans le prospectus, distribué par les soins du ministère à cent mille exemplaires. Lucien vint au repas triomphal, qui dura neuf heures, cler Riobert, à deur pas de Fracacia, et auquel assistaient les corpphées de la presse royaliste: 3 Nartiuville, Auger, Destains et nue foule d'auteurs encore vivatus qui, dans ce teurpe-la, faitaient de la monarchie et de la religion, selon une expression consertée.

- Nous allons leur en donner, aux Libéraux! dit Hector Merlin.

— Messeurs I répondit Nathan qui s'embla sous cette bamière en jugeant bien qu'il valait mieux avoir pour soi que contre soi l'autorité dans l'exploitation du théâtre à laquelle il songeait, si nous leur faisons la guerre, faisons-la sérieusement; ne nous tirons pas des balles de liège l'Attaquons tous les écrivaims classiques et libéraux sans distinction d'âge ni de secte, passons-les au fil de la plaisantrie, et ne faisons pas de quartier.

 Soyous houorables, ne nons laissons pas gagner par les exemplaires, les présents, l'argent des libraires. Faisons la restauration du journalisme.

— Bien l dit Martinville. Justum et tenacem propositi virum! Soyons implacables et mordants. Je ferai de Lafayette ce qu'il est : Gilles Premier l

— Moi, dit Lucien, je me charge des héros du Constitutionnel, du sergent Mercier, des Œurres complètes de monsieur Jouy, des illustres orateurs de la Gauche! ILLUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 361

Une guerre à mort fut résolue et votée à l'unanimité, à une heure du matin, par les rédacteurs qui noyèrent toutes leurs nuances et toutes leurs idées dans un punch flamboyant.

 Nous nous sommes donné une fameuse culotte monarchique et religieuse, dit sur le seuil de la porte un des écrivains les plus célèbres de la littérature romantique.

Ce mo historique, révété par un libraire qui assistait au diner, parut le lendemain dans le Miroir; mais la révélation fût attribuée à Lucien. Cette défection fut le signal d'un effroyable tapage dans les journaux libéraux, Lucien devint leur bête soire, et fut tympaniée de la plus cruelle fapou ou ra roconta les infortunes de se sonnets, on apprit au public que Dauriat aimait mieux perdre mille écus que de les imprimer, on l'appela le poète sans sonnes! Un matin, danse ce même journal où Lucien avuit débuté sibril.

Un matin, dans ce même journal où Lucien avait débuté si brillamment, il lut les ligues suivantes écrites uniquement pour lui, car le public ne pouvait guère comprendre cette plaisanterie :

Si le libraire Dauriat persiste à ne pas publier les sonnets du futur Pétrarque français, nous agirons en ennemis généreux, nous ouvrirons nos colonnes à ces poimes qui doivent être piquants, à en juger par celui-ci que nous communique un ami de l'aucur.

Et, sous cette terrible annonce, le poète lut ce sonnet qui le fit pleurer à chaudes larmes.

> Une plante chétire et de louche apparence Surgit un beau matin dans un parterre en fleurs; A l'en croire, pourtant, de splendides couleurs Témoigneraient un jour de sa noble semence:

On la toléra donc! Mais, pour reconnaissance, Elle insulta bientôt ses plus brillantes sours, Qui, s'indignant enfin de ses grands airs casseurs, La mirent au défi de prouver sa naissance.

Elle fleurit alors. Mais un vil baladin Ne fut jamais sifflé comme tout le jardin Honnit, siffla, railla ce calice vulgaire.

Puls le mattre, en passant, la brisa sans pardon; Et le soir sur sa tombe un âne seul vint braire, Car ce n'était vraiment qu'un ignoble cavanon!

## 362 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

Vernou parla de la passion de Lucien pour le jeu, et signala d'avance l'Archer comme une œuvre anti-nationale où l'auteur prenait le parti des égorgeurs catholiques contre les victimes calvinistes. En buit jours, cette querelle s'envenima. Lucien comptait sur son ami Lousteau qui lui devait mille francs, et avec lequel il avait eu des conventions secrètes; mais Lousteau devint l'ennemi juré de Lucien. Voice comment. Denuis trois mois Nathan aimait Florine et ne savait comment l'enlever à Lousteau, pour qui d'ailleurs elle était une providence. Dans la détresse et le désespoir où se trouvait cette actrice en se voyant sans engagement, Nathan, le collaborateur de Lucien. vint voir Coralie, et la pria d'offrir à Florine un rôle dans une pièce de lui, se faisant fort de procurer un engagement conditionnel au Gymnase à l'actrice sans théâtre, I-lorine, enivrée d'ambition, n'hésita pas. Elle avait eu le temps d'observer Lousteau, Nathan était un ambitieux littéraire et politique, un homme qui avait autant d'énergie que de besoins . tandis que chez Lousteau les vices tuaient le vouloir. L'actrice, qui voulut reparaître environnée d'un nouvel éclat, fivra les lettres du drogniste à Nathan, et Nathan les fit racheter par Matifat contre le sixième du journal convoité par Finot, Florine eut alors un magnifique appartement rue Hauteville, et prit Nathan pour protecteur à la face de tout le journalisme et du monde théâtral. Lousteau fut si cruellement atteint par cet événement qu'il plenra vers la fin d'un diner que ses amis lui donnèrent pour le consoler. Dans cette orgie, les convives trouvèrent que Nathan avait joué son jeu. Quelques écrivains comme Finot et Vernou savaient la passion du dramaturge pour Florine; mais, au dire de tous, Lucien, en maquignonnant cette affaire, avait manqué aux plus saintes lois de l'amitié. L'esprit de parti, le désir de servir ses uouveaux amis rendaient le nouveau rovaliste inexcusable.

— Nathan est emporté par la logique des passions; taudis que le grand homme de province, comme dit Blondet, cède à des calculs! s'écria Bixion.

Aussi la perte de Lucien, de cet intrus, de ce petit drûle qui voulait araler tout le monde, fut-telle manimement résolue et perfondément méditée. Vernou qui haisasit Lucien se chargea de ne pas le lacher. Pour se dispenser de payer millé écus à Lonsteau, Find accusa Lucien de l'avoir empéché de gagger ciuquante mille france en domant à Nathan le secret de l'opération contre Matifat. Nathan, conseillé par l'étries, Véstai ménagé l'appini de

Finot en lui vendant son petit sixième pour quinze mille francs. Lousteau, qui perdait ses mille écus, ne pardonna pas à Lucien cette lésion énorme de ses intérêts. Les blessures d'amourpropre deviennent incurables quand l'oxyde d'argent y pénètre. Aucune expression, aucune peinture ne pent rendre la rage qui saisit les écrivains quand leur amour-propre souffre, ni l'énergie qu'ils trouvent an mousent où ils se sentent piqués par les flèches empoisonnées de la raillerie. Ceux dont l'énergie et la résistance sont stimulées par l'attaque, succombent promptement. Les gens calmes et dont le thème est fait d'après le profond oubli dans lequel tombe un article injurieux, ceux-là déploient le vrai courage littéraire. Ainsi les faibles, au premier coup d'œil, paraissent être les forts : mais leur résistance n'a qu'un temps. Pendant les premiers quinze jours, Lucien enragé fit pleuvoir une grèle d'articles dans les journaux royalistes où il partagea le poids de la critique avec Hector Merlin. Tous les jours sur la brèche du Réveil, il fit feu de tont son esprit, appuyé d'ailleurs par Martinville, le seul qui le servit sans arrière-pensée, et qu'on ne mit pas dans le secret des conventions signées par des plaisanteries après boire, on aux Galeries de Bois chez Dauriat, et dans les conlisses de théâtre, entre les iournalistes des deux partis que la camaraderie unissait secrètement. Quand Lucien allait an foyer du Vaudeville, il n'était plus traité en ami, les gens de son parti lui donnaient seuls la main ; tandis que Nathan, Hector Merlin, Théodore Gaillard fraternisaient sans honte avec Finot, Lousteau, Vernou et quelques-uns de ces journalistes décorés du surnom de bons enfants. A cette énoque. le foyer du Vaudeville était le chef-lien des médisances littéraires, nue espèce de boudoir où venaient des gens de tons les partis, des hommes politiques et des magistrats. Après une réprimande faite en certaine Chambre du Couseil, le président, qui avait reproché à l'un de ses collègues de balaver les coulisses de sa simarre, se tronva simarre à simarre avec le réprimandé dans le fover du Vandeville. Lousteau finit par v donner la main à Nathau. Finot v venait presque tous les soirs. Quand Encien avait le temps, il y étudiait les dispositions de ses ennemis, et ce malheureux enfant vovait toujonrs en eux une implacable froideur.

En ce temps, l'esprit de parti engendrait des haines bien plus sérieuses qu'elles ne le sont anjourd'hui. Aujourd'hui, à la longue, tout s'est antoindri par une trop grande tensiou des ressorts. Aujourd'hui, la critique, après avoir immolé le livre d'nn homme, lui tend la main. La victime doit embrasser le sacrificateur sous peine d'être passée par les verges de la plaisanterie. En cas de refus, un écrivain passe pour être insociable, mauvais coucheur, pétri d'amour-propre, inabordable, baineux, rancuneux, Aujourd'hui, quand un auteur a reçu dans le dos les coups de poignard de la trahison, quand il a évité les piéges tendos avec une infâme hypocrisie, essuyé les plus mauvais procédés, il entend ses assassins lui souhaitant le bon jour, et manifestant des prétentions à son estime, voire même à son amitié. Tout s'excuse et se justifie à une époque où l'on a transformé la vertu en vice, comme on a érigé certains vices en vertus. La camaraderie est devenue la plus sainte des libertés. Les chefs des opinions les plus contraires se parlent à mots émoussés, à pointes courtoises. Dans ce temps, si tant est qu'on s'en souvienne, il y avait du courage pour certains écrivains royalistes et pour quelques écrivains libéraux, à se trouver dans le même théâtre. On entendait les provocations les plus haineuses. Les regards étaient chargés comme des pistolets, la moindre étincelle pouvait faire partir le coup d'une querelle. Qui u'a pas surpris des imprécations chez son voisin, à l'entrée de quelques hommes plus spécialement en butte aux attaques respectives des deux partis? Il n'y avait alors que deux partis, les Royalistes et les Libéraux, les Romantiques et les Classiques, la même haine sous deux formes, une haine qui faisait comprendre les échafands de la Convention. Lucien, devenu royaliste et romantique forcené, de libéral et de voltairien enragé qu'il avait été dès son début, se trouva donc sons le poids des inimitiés qui planaient sur la tête de l'homme le plus abhorré des Libéraux à cette époque, de Martinville, le seul qui le défendit et l'aimât, Cette solidarité nuisit à Lucien. Les partis sont ingrats envers leurs vedettes, ils abandonnent volontiers leurs enfants perdus. Surtout en politique, il est nécessaire à ceux qui veulent parvenir d'aller avec le gros de l'armée. La principale méchanceté des petits journaux fut d'accoupler Lucien et Martinville. Le Libéralisme les jeta dans les bras l'un de l'autre, Cette amitié, fausse ou vraie, leur valut à tous deux des articles écrits avec du fiel par Félicien au désespoir des succès de Lucien dans le grand monde, et qui croyait, comme tous les anciens camarades du poète, à sa prochaine élévation. La prétendue trahison du poète fut alors envenimée et embellie des circonstances les plus aggravantes. Lucien fut nominé le petit JuILLES: ONS PERDIES: IN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 365

das, et Martiuville le grand Judas, car Martiuville était, à tort ou à raison, accoué d'avoir lirér le post du Pecq aux armées étraplères. Lucien répondit cur inat à des Luceaux que quant à loi, sièrement il avait lirré le pont aux ànes. Le luxe de Lucien, quoique creux et fondé sur des spérances, révoltait se amisi qui ne lui pardonnaient ni son équipage à bas, car pour eux il roulait tonjours, ni ses splendeurs de la rue de Vendûgne. Tous sentaient insinticivement qu'un homme jeune et beau, spirituel et corrompu par eux, aliat arriver à tout ; aussi pour le reuresrer emplovérent-ils tous bes movens.

Quelques jours avant le début de Coralie au Gymnase, Lucien vint bras dessus, bras dessous, avec Hector Merlin, au foyer du Vaudeville. Merlin grondait son ami d'avoir servi Nathan dans l'affaire de Florine.

— Yous vous étes fait, de Lousteau et de Nathan, deux ennemis mortels. Je tous avais donné de bons conseils et vous n'en avez point profité. Yous avez distribué l'éloge et répaudu le bienfait, vous serez crueilement puni de vos bonnes actions. Florine et Coralie ne vivrout jamais en bonne intelligence en se trouvant sur la même scène: l'une voudra l'emporter sur l'autre. Yous n'avez que nos journaux pour défendre Coralie. Nathan, ontre l'avantage que lui donne son métier de faiseur de pièces, dispose des journaux libéraux dans la question des thétres, et il est dans le journalisme depuis un peu plus de temps que vous.

Cette phrase répondait à des craintes secrètes de Lucien, qui ne trouvait ni chez Nathan, ni chez Gaillard, la franchise à laquelle il avait droit; mais il ne pouvait pas se plaindre, il était si fraîchement converti l Gaillard accablait Lucien en lui disant que les nouveauxvenus devaient donner pendant long-temps des gages avant que leur parti pût se fier à eux. Le poète rencontrait dans l'intérienr des journaux royalistes et ministériels une jalousic à laquelle il n'avait pas songé, la jalousie qui se déclare entre tous les hommes en présence d'un gâteau quelconque à partager, et qui les rend comparables à des chiens se disputant nne proie : ils offrent alors les mêmes grondements, les mêmes attitudes, les mêmes caractères. Ces écrivains se iouaient mille mauvais tours secrets pour se nuire les uns aux autres auprès du pouvoir, ils s'accusaient de tiédeur; et, pour se débarrasser d'un concurrent, ils inventaient les machines les plus perfides. Les Libéraux n'avaient aucun sujet de débats intestins en se trouvant loin du pouvoir et de ses grâces. En entrevoyant cet

inextricable lacie d'ambitions, Lucieu n'eut pas assez de courage pour tier l'épée ain d'en couper les nœuds, et ne se seutip as la patience de les démèter, il ne pouvait être ni l'Arétin, ni le Beaumarchais, ni le Préron de son époque, il s'en tint à son unique désir : avoir son ordomance, en comprenant que cette restauration lui vandrait un beau manige. Sa fortune ne dépendrait plus alors que d'un hasard auquel aiderait a beauté. Lousteau, qui hai vait marqué tant de confiance, avait son secret, le journaiste savait où blesser à mort le poète d'Angoulème; aussi le jour où Merlii l'amenait au Vaudeville, Etiense avait-il préparé pour Lucien un niége horrible oût et néant devis se prendre et succouber.

— Voils notre heat Locies, dit Finot en trafant des Lapeauls avac lequel il caussi devant Lucien dont il prit la main avec les décerantes chatteries de l'amétié. Je ne connais pas d'exemples d'une fortune aussi rapide que le sienne, dit Finot en regardant tour à tour Lucien et le maître des requites. A Paris, la fortune est de deux espèces : il y a la fortune matérielle. Pargent que tout le monde peut ranusser, et la fortune morale, les relations, la position, l'accès dans on certain monde insodrable pour certaines personnes, quelle que soit leur fortune moterielle, et mon anii...

- Notre ami, dit des Lupeaulx eu jetant à Lucien un caressant regard.

— Notre ami, reprit Finot eu tapotant la main de Lucien entre les sienues, a fait sous ce rapport une brillante fortune. A la vérité, Lucien a plus de moyens, plus de talent, plus d'esprit que tous ses envieux, puis il est d'une beauté ravissante; ses anciens amis en un pardonneur toas ses succès, lis dissent qu'il a eu du bonheur.

— Ces bonheurs-là, dit des Lupeault, n'arrivent jimais aux sos ni aux incapables. Bell' peut-on appeler du bonheur, le sort de Bonaparte? il y avait eu vingt généraux en chef avant lui pour communder les armées d'Italie, comme il y a cent jeunes gens en ce moment qui voudraient pénétrer chez mademoiselle des Touches, que déjà dans le monde on vous donne pour femme, mon cher! dit des Lupeaults en frappant sur l'épaule de Lucien. All vous êtes en grande faveur. Madame d'Espard, undame de Bargeton et madame de Montcornet sont folles de vous. N'éces-sous pac es soir de la soirée de madame Ermiaini, et demain du raont de la du-chesse de Grandilier?

- Oui dit Lucien.

ILUSIONS PERBUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 367

 Permettez-moi de vous présenter un jeune banquier, monsieur du Tillet, un homme digne de vous, il a su faire une belle fortune et en peu de temps.

Lucien et du Tillet se saluèrent, entérent en couversation, et le' banquier invita Lucien à diner. Finot et des Lupeault, deux hommes d'une égale profondeur et qui se connissaient assex pour deneuere toujours amis, pararent continuer une conversation commencée, ils laisèerent Lucien, Petrin, du Tillet et Natian causant ensemble, et se dirigèerent vers un des divans qui memblaient le force du Vaudeville.

— Ah çà, mon cher ami, dit Finot à des Lupeanis, dites-moi la vérié? Lucien est-il sérieusement protégé, car il est devenu la hête noire de tous mes rédacteurs; et, avant de l'avoriser leur conspiration, j'ai voulu vous consulter pour savoir s'il ne vaut pas mieux la délouer et le servir.

Ici le maître des requêtes et Finot se regardèrent pendant une légère pause avec une profonde attention.

- Comment, mon cher, dit des Lupeaulx, ponvez-vons imaginer que la marquise d'Espard. Châtelet et madame de Bargeton qui a fait nommer le haron préfet de la Charente et comte afin de rentrer triomphalement à Angoulême, pardonnent à Lucien ses attaques? elles l'ont jeté dans le parti royaliste afin de l'annuler. Aujourd'hui, tous cherchent des motifs pour refuser ce qu'on a promis à cet enfant: trouvez-en? vous aurez rendu le plus immense service à ces denx femmes : un jour on l'autre, elles s'en souviendront. J'ai le secret de ces deux dames, elles haïssent ce petit bonhomnie à un tel point qu'elles m'ont surpris. Ce Lucien pouvait se débarrasser de sa plus cruelle ennemie, madame de Bargeton, en ne cessant ses attaques qu'à des conditions que tontes les femmes aiment à exécuter, vous comprenez? il est beau, il est jeune, il aurait nové cette haine dans des torrents d'amour, il devenait alors comte de Rubempré, la seiche lui aurait obtenu quelque place dans la maison du roi, des sinécures! Lucien était un très-joli lecteur pour Lonis XVIII, il eût été bibliothécaire je ne sais où, maître des requêtes pour rire, directeur de quelque chose aux Menus-Plaisirs. Ce petit sot a manqué son coup. Peut-être est-ce là ce qu'on ne lui a point pardonné. Au lieu d'imposer des conditions, il en a recu. Le jour où Lucien s'est laissé prendre à la promesse de l'ordonnance, le baron Châtelet a fait un grand pas. Coralie a perdu

368 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

cet enfant-là. S'il n'avait pas eu l'actrice pour maîtresse, il aurait revoulu la seiche, et il l'aurait eue.

- Ainsi nous pouvons l'abattre, dit Finot,
- Par quel moyen, demanda uégligemment des Lupeaulx qui voulait se prévaloir de ce service auprès de la marquise d'Espard.
- Il a un marché qui l'oblige à travailler au petit journal de Lousteau, nous lui ferons d'autant mieux faire des articles qu'il est sans le sou. Si le Garde-des-Sceaux se seut chatouillé par un article plaisant et qu'on lui prouve que Lucien en est l'auteur, il le regardera comme un homme indigne des bontés du roi. Pour faire perdre un peu la tête à ce graud homme de province, nous avons préparé la chute de Coralie : il verra sa maîtresse sifflée et sans rôles. Une fois l'ordonnance iudéfiniment suspendue, nous plaisanterons alors notre victime sur ses prétentions aristocratiques, nous parlerons de sa mère accoucheuse, de son père apothicaire. Lucien u'a qu'un courage d'épiderme, il succombera, nous le renverrons d'où il vient. Nathau m'a fait vendre par Florine le sixième de la Revue que possédait Matifat, j'ai pu acheter la part du papetier, je suis seul avec Dauriat; nous pouvons nous entendre, vous et moi, pour absorber ce journal au profit de la Cour. Je n'ai protégé Florine et Nathan qu'à la coudition de la restitution de mon sixième, ils me l'ont vendu, je dois les servir; mais, auparavant, ie voulais connaître les chances de Lucien...
- Vous êtes digne de votre nom, dit des Lupeaulx en riant, Allez! l'aime les gens de votre sorte...
- Eh! bien, vous pouvez faire avoir à Florine un engagement définitif? dit Finot au maître des requêtes.
- Oui; mais débarrassez-nous de Lucien, car Rastignac et de Marsay ne veuleut plus entendre parler de lui.
- Dormez en paix, dit Finot, Nathan et Merlin auront toujours des articles que Gaillard aura promis de faire passer, Lucien ne pourra pas donner une ligne, nous lui couperons ainsi les vivres. Il n'aura que le journal de Martinville pour se défendre et défendre Coralie: un journal courte tous, il est impossible de résister.
- Je vous dirai les endroits sensibles du ministre; mais livrezmoi le manuscrit de l'article que vous aurez fait faire à Lucien, répondit des Lupeaulx qui se garda bien de dire à Finot que l'ordonnance promise à Lucien était une plaisanterie.

Des Lupeaulx quitta le foyer. Finot vint à Lucien; et, de ce ton

ILLUSIONS PERDUES: UN GRANG HOMME DE PROV. A PARIS, 369 de bonhomie auquel se sont pris tant de gens, il expliqua comment il ne pouvait renoncer à la rédaction qui lui était due. Finot reculait à l'idée d'un procès qui ruinerait les espérances que son auti voyait dans le parti royaliste. Finot aimait les hommes assez forts pour changer hardiment d'opinion. Lucien et lui, ne devaientils pas se rencontrer dans la vie, n'auraient-ils pas l'un et l'autre mille petits services à se rendre? Lucien avait besoin d'un homme sûr dans le parti libéral pour faire attaquer les ministériels ou les ultras qui se refuseraient à le servir.

- Si l'on se joue de vous, comment ferez-vous? dit Finot en terminant. Si quelque ministre, crovant vous avoir attaché par le licou de votre apostasie, ne vous redoute plus et vous envoie promener, ne vous faudra-t-il pas lui lancer gnelques chiens pour le mordre aux mollets? Eh! bien, vous êtes brouillé à mort avec Lousteau qui demande votre tête. Félicien et vous, vous ne vous parlez plus. Moi seul, je vous reste! Une des lois de mon métier est de vivre en bonne intelligence avec les hommes vraiment forts. Vous ponrrez me rendre, dans le monde où vous allez, l'équivalent des services que je vons rendrai dans la Presse. Mais les affaires avant tout! envoyez-moi des articles-purement littéraires, ils ne vous compromettront pas, et vous aurez exécuté nos conventions.

Lucien ne vit que de l'amitié mêlée à de savants calculs dans les propositions de Finot dont la flatterie et celle de des Lupeaulx l'avaient mis en belle humeur : il remercia Finot l

Dans la vie des ambitieux et de tons ceux qui ne peuvent parvenir qu'à l'aide des hommes et des choses, par un plan de conduite plus ou moins bien combiné, suivi, maintenu, il se rencontre un cruel moment où je ne sais quelle puissance les soumet à de rudes épreuves : tout manque à la fois, de tous côtés les fils rempent ou s'embrouillent, le malheur apparaît sur tous les points. Quand un homme perd la tête au milieu de ce désordre moral, il est perdu, Les gens qui savent résister à cette première révolte des circoastances, qui se roidissent en laissant passer la tourmente, qui se sauvent en gravissant par un éponyantable effort la sohère supérieure, sont les hommes réellement forts. Tout homme, à moins d'être né riche, a donc ce qu'il faut appeler sa fatale semaiue. Pour Napoléon , cette semaine fut la retraite de Moscou. Ce cruel moment était venu pour Lucien. Tont s'était trop heureusement succédé pour lui dans le monde et dans la littérature; il avait été trop henreux, il COM. HEW. T. VIII

## 370 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

devait voir les hommes et les choses se tourner contre lui. La première douleur fut la plus vive et la plus cruelle de tou es, elle l'atteignit là où il se crovait invulnérable, dans son cœur et dans son amour. Coralie pouvait n'être pa spirituelle : mais donce d'une belle âme, elle avait la faculté de la mettre en dehors par ces mouvements soudains qui font les grandes actrices. Ce phénomène étrange, tant qu'il n'est pas devenu comme une habitude par un long usage, est soumis aux caprices du caractère, et souvent à une admirable pudeur qui domine les actrices encore jeunes. Intérieurement naïve et timide, en apparence hardie et leste comme doit être une comédienne, Coralie encore aimante éprouvait une réaction de son cœur de femme sur son masque de comédienne. L'art de rendre les sentiments, cette sublime fausseté, n'avait pas encore triomphé chez elle de la nature. Elle était honteuse de donner au public ce qui n'appartenait qu'à l'amour. Puis elle avai tune faiblesse particulière aux femmes vraies. Tout en se sachant appelée à régner en souveraine sur la scène, elle avait besoin du succès. Incapable d'affronter que salle avec laquelle elle ne sympathisait pas, elle tremblait tonjours en arrivant en scène; et. alors: la froideur du public pouvait la glacer. Cette terrible émotion lui faisait trouver dans chaque nouveau rôle un nouveau début. Les applaudissements lui causaient une espèce d'ivresse, inutile à son amour-propre, mais indispensable à son courage : un murmure de désapprobation ou le silence d'un public distrait lui ôtaient ses movens; une salle pleine, attentive, des regards admirateurs et bienveillants l'électrisaient : elle se mettait alors en communication avec les qualités nobles de toutes ces âmes, et se sentait la puissauce de les élever, de les émouvoir. Ce double effet accusait bien et la nature nerveuse et la constitution du géuie, en trahissant aussi les délicatesses et la tendresse de cette pauvre enfant. Lucien avait fini par apprécier les trésors que renfermait ce cœur, il avait reconnu combien sa maîtresse était ieune fille. Inhabile aux faussetés de l'actrice, Coralie était incapable de se défendre contre les rivalités et les manœuvres des coulisses auxquelles s'adonnait Florine, fille aussi dangereuse, aussi dépravée déjà que son amie était simple et généreuse. Les rôles devaient venir trouver Coralie ; elle était trop fière pour implorer les auteurs et subir leurs déshonorantes conditions, pour se donner au premier journaliste qui la menacerait de son amonr et de sa plume. Le talent, déjà si rare dans l'art extraordinaire du conédien, n'est qu'une condition du succès, le talent est ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 371 même long-temps anisible s'il n'est accompagné d'un certain génie d'intrigue qui manquait absolument à Coralie. Prévoyant les souffrances qui attendaient son amie à son début au Gynmase, Lucien voulut à tout prix lui procurer un triomphe. L'argent qui restait sur le prix du mobilier vendu, celui que Lucien gagnait, tout avait passé aux costumes, à l'arrangement de la loge, à tous les frais d'un début. Quelques jours auparavant, Lucien fit une démarche humiliante à laquelle il se résolut par amour : il prit les billets de Fendant et Cavalier, se rendit rue des Bourdonnais au Cocon d'or pour en proposer l'escompte à Camusot. Le poète n'était pas encore tellement corrompu qu'il pût aller froidement à cet assaut. Il laissa bien des douleurs sur le chemin, il le pava des plus terribles pensées en se disant alternativement : oui ! - non ! Mais il arriva néanmoins au petit cabinet froid, noir, éclairé par une cour intérieure, où siégeait gravement non plus l'amoureux de Coralie, le débonnaire, le fainéant, le libertin, l'incrédule Camusot qu'il connalssait : mais le sérieux père de famille, le négociant poudré de ruses et de vertus, masqué de la pruderie judiciaire d'un magistrat du Tribunal de Commerce, et défendu par la froideur patronale d'un chef de maison, entouré de commis, de caissiers, de cartons verts, de factures et d'échautillons, bardé de sa femme, accompagné d'une fille simplement mise. Lucien frémit de la tête aux pieds en l'abordant, car le digne négociant lui jeta le regard iusolemment iudifférent qu'il avait déià vu dans les veux des escompteurs.

- Yoici des valeurs, je vous aurais mille obligations si vous vouliez me les prendre, monsieur? dit-il eu se tenant debout auprès du négociant assis.
- Vous m'avez pris quelque chose, monsieur, dit Camusot, je m'en souviens.
- I.A., Lucien expliqua la situation de Coralie, à voix basse et en parahat la Fordie du marchand de sosieries, qui put entendre les palpitations du poête humilié. Il n'était pas dans les intentions de Camusot que Coralie éprouvit une chute. En écoutant, le négociant regardait les signatures et sourit, l'aéti Juge au Tribunal de Commerce, il connaissait la situation des libraires. Il donna quatre mille cinqueste france à Lucien, à la condition de mettre dans son endos valeur reçue en soieries. Lucien alla sur-le-clamp voir Braulard et fit très-bien les choss avec lui pour assurer à Coralie un beau succès. Braulard promit de venir et vint à la répétition générale ain de

## 372 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

convenir des endroits où ses romains déploieraient leurs battoirs de chair, et eulèveraient le succès. Lucien remit le reste de son argent à Coralie en lui cachant sa démarche auprès de Camusot; il calma les inquiétudes de l'actrice et de Bérénice, qui déià ne savaient comment faire aller le ménage. Martinville, un des hommes de ce temps qui connaissaient le mieux le théâtre, était venu plusieurs fois faire répéter le rôle de Coralie, Lucien avait obtenu de plusieurs rédacteurs royalistes la promesse d'articles favorables, il ne soupconnait donc pas le malheur. La veille du début de Coralie, il arriva quelque chose de funeste à Lucien. Le livre de d'Arthez avait paru. Le rédacteur en chef du journal d'Hector Merlin donna l'onvrage à Lucien comme à l'homme le plus capable d'en rendre compte : il devait sa fatale réputation en ce geure aux articles qu'il avait faits sur Nathan. Il y avait du monde au bureau, tous les rédacteurs s'y trouvaient. Martinville y était venu s'entendre sur un point de la polémique générale adoptée par les iournaux royalistes contre les journaux libéraux, Nathan, Merliu, tous les collaborateurs du Réveil s'y entretenaient de l'influence du journal semi-hebdomadaire de Léon Giraud, iufluence d'autant plus pernicieuse que le langage en était prudent, sage et modéré, On commençait à parler du Cénacle de la rue des Quatre-Vents, on l'appelait une Convention. Il avait été décidé que les journaux rovalistes feraient que guerre à mort et systématique à ces dangereux adversaires, qui devinrent en effet les metteurs en œuvre de la Doctrine, cette fatale secte qui renversa les Bourbons, dès le jour où la plus mesquine des vengeances amena le plus brillant écrivain rovaliste à s'allier avec elle. D'Arthez, dont les opinions absolutistes étaient inconnues, enveloppé dans l'anathème prononcé sur le Cénacle. allait être la première victime. Son livre devait être échiné, selon le mot classique. Lucien refusa de faire l'article. Ce refus excita le plus violent scandale parmi les hommes considérables du parti rovaliste venus à ce rendez-vous. On déclara nettement à Lucien qu'un nouveau converti n'avait pas de volonté; s'il ne lui convenait pas d'appartenir à la monarchie et à la religion, il pouvait retourner à son premier camp : Merlin et Martinville le prirent à part et lui firent amicalement observer qu'il livrait Coralie à la haine que les iournaux libéraux lui avaient vonée, et qu'elle n'anrait plus les ionrnaux rovalistes et ministériels pour se défendre. L'actrice allait donner lieu sans doute à une polémique ardente qui lui vaudrait ILLUSIONS PERDUES : UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 373 cette renommée après laquelle soupirent toutes les femmes de théâtre.

— Yous n'y connaissez rien, lui dit Martinville, elle jouera per lui dittoris mois au milieu des feux croisés de nos articles, et trouvera trente mille fraucs en province dans ses trois mois de congé. Pour un de ces scrupules qui vous empêcheront d'être un homme politique, et qu'on doit fouler aux pieds, vous allez tury Coralie et votre avenir, vous jetex tore gagne-pair.

Lucien se vit forcé d'opter entre d'Arthez et Coralie : sa maîtresse était perdue s'il n'égorgeait pas d'Arthez dans le grand journal et dans le Réveil. Le pauvre poète revint chez lui, la mort dans l'âme : il s'assit au coin du feu dans sa chambre et lut ce livre. l'un des plus beaux de la littérature moderne. Il laissa des larmes de page en page, il hésita long-temps, mais enfin il écrivit un article moqueur, comme il savait si bien en faire, il prit ce livre comme les enfants prennent un bel oiseau pour le déplumer et le martyriser, Sa terrible plaisanterie était de nature à nuire au livre. En relisant cette belle œuvre, tous les bons sentiments de Lucien se réveillèrent : il traversa Paris à minuit, arriva chez d'Arthez, vit à travers les vitres trembler la chaste et timide lueur qu'il avait si souvent regardée avec les sentiments d'admiration que méritait la noble constauce de ce vrai grand homme; il ne se sentit pas la force de monter, il demeura sur une borne pendant quelques instants. Enfin poussé par son bon ange, il frappa, trouva d'Arthez lisant et sans feu.

 — Que vous arrive-t-il? dit le jeune écrivain'en apercevant Lucien et devinant qu'un horrible malheur pouvait seul le lui amener.
 — Ton livre est sublime, s'écria Lucien les yeux pleins de larmes, et ils m'ont commandé de l'attaquer.

- Pauvre enfant, tu manges un pain bien dur, dit d'Arthez.
- Je ne vous demande qu'une grâce, gardez noi le secret sur ma visite, et laissez-moi dans mon enfer à mes occupations de damné. Peut-être ne parvient-ou à rien sans s'être fait des calus aux endroits les plus sensibles du cœur.
  - Toujours le même l dit d'Arthez.
- Me croyez vous un lâche ? Non , d'Arthez , non , je suis un enfant ivre d'amour.
  - Et il lui expliqua sa position.
- Voyons l'article, dit d'Arthez ému par tout ce que Lucien venait de lui dire de Coralie.

# 374 II. LIVRE, SCENÉS DE LA VIE DE PROVINCE.

Lucien ini tendit le manuscrit, d'Arthez le lut, et ne put s'empéber de sourire; — Quel fatal emploi de l'esprit! s'écria-t-il; mais il se tut en voyant Lucien dans un fauteuil, accablé d'une douleur vraie. — Voulez-rous me le laisser corriger? je vous le remyerrai demain, reprit-il. La plaisanterie déshonce une œuver, une critique grave et sérieuse est parfois un éloge, je saurai rendre votre article plus honorable et pour vous et pour moi. D'aitleurs uni seul, je comais bien mes fautes!

— En montant une côte aride, on trouve quelquefois un fruit pour apaiser les ardeurs d'une soil horrible; ce fruit, le voils' dit Lucien qui se jeta dans les bras de d'Arthex, y pleura et lui baisa le front en disant: — Il me semble que je vous confie una conscience pour me la rendre un ionr !

— Je regarde le repentir périodique comme une grande hypocrite dit solennellement d'Arthez, le repentir est alors une prime iounée aux mauvaises actions. Le repentir est une virginité que notre âme doit à Dien: un homme qui se repent deux fois est donc un horrible sycophante. J'ai peur que tu ne voies que des absolutions dans tes recentirs l

Ces paroles foudroyèrent Lucien qui revint à pas lents rue de la Lune. Le lendemain, le poète porta an journal son article, renvoyé et remanié par d'Arthez: mais, depuis ce jour, il fut dévoré par une mélancolie qu'il ne sut pas toujours déguiser. Quand le suir il vit la salle du Gymnase pleine, il éprouva les terribles émotions que donne un débnt an théâtre, et qui s'agrandirent chez lui de toute la puissance de son amour. Toutes ses vanités étaient en jeu, son regard embrassait toutes les physionomies comme celui d'un accusé embrasse les figures des jurés et des juges : un murmure allait le faire tressaillir; un petit incident sur la scène, les entrées et les sorties de Coralie, les moindres inflexions de voix devaient l'agiter démesurément. La pièce où débutait Coralie était une de celles qui tombent, mais qui reboudissent, et la pièce tomba. En entrant en scène. Coralie ne fut pas applaudie, et fut frappée par la froideur du Parterre. Dans les loges, elle n'ent pas d'autres applaudissements que celui de Campsot. Des personnes placées au Balcon et aux Galeries firent taire le négociant par des chut répétés. Les Galeries imposèrent silence aux claqueurs, quand les claqueurs se livrèrent à des salves évidemment exagérées. Martinville applaudissait conrageusement, et l'hypocrite Florine, Nathan, Merlin l'imitaient.

Une fois la pièce tombée, il y eut foule dans la loge de Coralie; mais cette foule aggrava le mal par les consolations qu'on lui donnait. L'actrice revint au désespoir moins pour elle que pour Lucien.

- Nous avons été trahis par Braulard, dit-il.

Coralie eut une fièvre borrible, elle était atteinte au cœur. Le lendemain, il lui fut impossible de jouer : elle se vit arrêtée dans sa carrière. Lucien lui cacha les journaux, il les décacheta dans la salle à manger. Tous les feuilletonistes attribuaient la chute de la pièce à Coralie : elle avait trop présumé de ses forces; elle, qui faisait les délices des boulevards, était déplacée au Gymnase; elle avait été poussée la par une louable ambition, mais elle n'avait pas consulté ses moyens, elle avait mal pris son rôle. Lucien lut alors sur Coralie des tartines composées dans le système hypocrite de ses articles sur Nathan, Une rage digne de Milon de Crotone quand il se sentit les mains prises dans le chêne qu'il avait ouvert lui-même éclata chez l.u- ' cien, il devint blême; ses amis donnaient à Coralie, dans une phraséologie admirable de bonté, de complaisance et d'intérêt, les conseils les plus perfides. Elle devait jouer, y disait-on, des rôles que les perfides auteurs de ces feuilletons infâmes savaient être entièrement contraires à son talent. Tels étaient les jouruaux royalistes scrinés sans doute par Nathan. Quant aux journaux libéraux et aux petits journaux, ils déployaient les perfidies, les moqueries que Lucien avait pratiquées. Coralie entendit un ou deux sanglots, elle sauta de son lit vers Lucien, apercut les journaux, voulut les voir et les lut. Après cette lecture, elle alla se recoucher, et garda le silence. Florine était de la conspiration, elle en avait prévu l'issue, elle savait le rôle de Coralie, elle avait eu Nathan pour répétiteur. L'Administration, qui tenait à la pièce, voulut donner le rôle de Coralie à Florine. Le directeur vint trouver la pauvre actrice, elle était en larmes et abattue; mais quand il lui dit devant Lucien que Florine savait le rôle et qu'il était impossible de ne pas donner la pièce le soir, elle se dressa, sauta hors du lit.

- Je jouerai, cria-t-elle.

Elle tomba évanonic. Florine eut donc le rôle et s'y fit une réputation, car elle releva la pièce; elle eut dans tous les journaux une ovation à partir de laquelle elle fut cette grande actrice que vous savez. Le triounphe de Florine exaspéra Lucien au plus haut degré.

<sup>-</sup> Une misérable à laquelle tu as mis le pain à la main! Si le

376 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

Gymnase le veut, il peut racheter ton engagement. Je serai comte de Rubempré, je feral fortune et t'épouserai.

- Quelle sottise! dit Coralie en lui jetant nn regard pâle.

-- Une sottise l cria Lucien. Eh! bien, dans quelques jours tu habiteras une belle maison, tu auras un égulpage, et le te ferai un rôle!

Il prit deux mille francs et courut à Frascati. Le malheureux y resta sept henres dévoré par des furies, le visage calme et froid en apparence. Pendant cette journée et une partie de la miti, il ent les chances les plus diverses : il posséda jusqu'à trente mille francs, et sortit sans un son. Quand il revint, il trouva Finot qui l'attendait pour avoir ses petits arratices. Lucien commit la faute des episinfere.

- Ah! tout n'est pas roses, répondit Finot; vous avez fait si brutalement votre demi-tour à gauche que vous deviez perdre l'appui de la presse libérale, bien-plus forte que la presse ministérielle et rovaliste. Il ne faut jamais passer d'un camp dans un autre sans s'être fait un bon lit où l'on se console des pertes auxquelles on doit s'attendre; mais, dans tous les cas, un homme sage va voir ses amis, leur expose ses raisons, et se fait conseiller par eux son abjuration, ils en deviennent les complices, ils vous plaignent, et l'on convient alors, comme Nathan et Merlin avec leurs camarades, dese rendre des services mutuels. Les loups ne se mangent point, Yous avez eu, vous, en cette affaire, l'inuocence d'nn agneau. Vous serez forcé de montrer les dents à votre nouveau parti pour en tirer cuisse ou aile. Ainsi . l'on yous a sacrifié nécessairement à Nathan. Je ne vous cacherai pas le bruit, le scandale et les criailleries que soulève votre article contre d'Arthez. Marat est un saint comparé à vous. Il se prépare des attaques contre vons, votre livre y succombera. Où en est-il, votre roman?

Yoici les dernières feuilles, dit Lucien en montraut un paquet d'épreuves.

— On vous attribue les articles non signés des journaux ministériels et ultras contre e petit d'Arbez. Maintenaut, tous les jours, les coups d'épingle du Réveil sont dirigés contre les gens de la rue des Quarte-Vents, et les plaisanteries sont d'autant plus sangiantes qu'elles sont dridés. Il y a toute une coterép politique, grave et sérieuse derrière le journal de Léon Girand, une coterie à qui le pouvoir appartieulera fot tou tard.

- Je n'ai pas mis le pied au Réveil depuis huit jours.

- Eh! bieu, pensez à mes petits articles. Faites-en cinquante

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 377 sur-le-champ, je vous les payerai en masse; mais faites-les dans la couleur du journal.

Et Finot donna négligemment à Lucien le sujet d'un article plaisant contre le Garde-des-Sceaux en lui racontant nne prétendue ancedote qui, lui dit-il, courait les salons.

Pour réparer sa perte au jeu, Lucien retrouva, malgré son affaissement, de la verve, de la jeunesse d'esprit, et composa trente articles de chacun deux colonnes. Les articles finis, Lucien alla chez Dauriat, sûr d'y rencontrer Finot anquel il voulait les remettre secrètement : il avait d'ailleurs besoin de faire expliquer le libraire sur la non-publication des Marguerites. Il trouva la boutique pleine de ses ennemis. A son entrée, il y eut un silence complet, les conversations cessèrent. En se voyant mis au ban du journalisme, Lucien se sentit un redoublement de courage, et se dit en lui-même comme dans l'allée du Luxembourg : - Je triompherai! Dauriat ne fut ni protecteur ni doux, il se montra gognenard, retranché dans son droit : il ferait paraître les Marguerites à sa guise, il attendrait que la position de Lucien en assurat le succès, il avait acheté l'entière propriété. Quand Lucien objecta que Dauria t était tenn de publier ses Marguerites par la nature même du contrat et de la qualité des contractants, le libraire soutint le contraire et dit que indiciairement il ne pourrait être contraint à une opération qu'il jugeait mauvaise, il était seul juge de l'opportunité. Il y avait d'ailleurs une solution que tous les tribunaux admettraient : Lucien était maître de rendre les mille écus, de reprendre son œuvre et de la faire publier par un libraire rovaliste.

Lucien se retire plus jérqué du ton modéré que Dauriat avait pris, qu'il ne l'avait été de sa poupe autocratique à leur première entrevue. Ainsi, les Marguerites ne seraieut sans doute publiéres qu'au moment où Lucien aurait pour lui les forces auxiliaires d'une cannaraérie puissante, on deviendrait formidable par laimême. Le poète revint chez lui lentement, en proie à un découragement qui le menait au suicide, si l'action ett suivi la pensée. Il viu Coralie au lis, pâle et souffraire.

— Un röle, ou elle meurt, lui dit Bérénice pendant que Lucien s'habillait pour aller rue du Mont-Blanc chez mademoiselle des Touches qui donnait une grande soirée où il devait trouver des Lupeault, Vignon, Blondet, madame d'Espard et madame de Bargetou. La soirée (sti donuée bour Coutt, le grand compositeur qui pos— Vous en serez bien largement récompensé, mon smi, lui dit madame de Bargeton en lui adressant un gracieux sourire. Allez après-demain à la chancellerie avec le Héron et des Lupeaulx, et vous y trouverez voire ordonnance signée par le roi. Le garde-dessecanx la porte demain au châteux i mais il y a conseil, il reviendra tard : néanmoins, si je savais le résultat, dans la soirée, j'enverrai chex vous. Où demeurex-vois.

 Je viendrai, répondit Lucien honteux d'avoir à dire qu'il demeurait rue de la Lune.

Les ducs de Leanocourt et de Nastreins out parlé de vous au roi, reprit la marquise, ils out vauté eu vons un de ces dévoucments absolus et entiers qui voulaient une récompense éclatate afin de vous venger des persécutions du part libéral. D'ailleurs, le onne et le titre des Rubempré, auxquels vous avec droil par voter mère, vont devenir illustres en vous. Le roi a dit à Sa Grandeur, le soir, de lai apporter une ordonnance pour autoriser le sieur Lincien Chardon à porter le nom et les titres des contes de Rubempré, en sa qualité de petit-fiés du dernier conte par sa mère. — Favorisons les chardonnerets du Pinde, a-t-il dit après avoir lu votre sonnet sur les idont s'est heuressement souvenu ma consineer qu'elle avait donné au duc. — surtout quand le roi peut faire le niirele de les changer en sieles, a répondu monseuer de Navareries.

Lucien eut.nee effusion de ceur qui anraît pu attendrir une femme moins profondément blessée que l'était Louise d'Espard de Négrepelisse. Plus Lucien était bean, plus elle avait soif de vengeance. Des Lupeaulx avait raison, Lucien manquait de tact : il ue sur pas deviner que l'ordonnance dout on lui parlait d'était qu'ueu plaisanterie comme savait en faire madame d'Espard. Enhardi par ce succès et par la distinction flatteuse que lui ténolgiait mademoiséle des Fouches, il resta chec le jusqu'à dens heures du maioriéle des Fouches, il resta chec le jusqu'à dens heures du ma-

ILLUSIONS PERBURS: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 379

tin pour pouvoir îni parler en particulier. Lucien avait appris dans les bureaux des journaux royalistes que mademis-felle des Touches était la collaboratrice secréte du ne pièce od devait jouer la grande nerveille din monent, la petite Fay. Quand les salons furent déserts, il emmeus mademois-fle des Touches sur un soda, dans le boudoir, et lui raconta d'une façon si touchante le ntailleur de Coralie et le sien, que cette illustre hermaphrodite lui promit de faire donner le rôte vincinal à Coralie.

Le lendemain de cette soirée, au moment on Coralie, heureusse de la promesse de mademoiselle des Touches à Lucien, revenait à la vie et dégennait avec son poète, Lucien lisait le journal de Lousteau, ois se trouvait le récit épigrammatique de l'anecdote inventée sur le Garde-des-Secsux et sur se feunde. La méchancet la plus noire s'y cachait sous l'esprit le plus incisif. Le roi Louis XVIII y était admirablement mis en scène, et ridiculisé sans que le Parquet pôt intervenir. Voici le fait auquel le parti libéral sessyait de donner l'apprance de la vérité, mais qui n'a fait que grossir le nombre de ses soirituelles calomines.

La passion de Louis XVIII pour une correspondance galaute et musquée, pleine de madrigaux et d'étincelles, y était interprétée comme la dernière expression de son amour qui devenait doctrinaire : il passait , v disait-ou , du fait à l'idée, L'illustre maîtresse ; si cruellement attaquée par Béranger sous le nom d'Octavie, avait concu les craintes les plus sérieuses. La correspondance languissait. Plus Octavie déployait d'esprit, plus son amant se montrait froid et terne. Octavie avait fini par découvrir la cause de sa défaveur, son . pouvoir était menacé par les prémices et les épices d'une nouvelle correspondance du royal écrivain avec la femme du Garde-des-Sceaux, Cette excellente femme était supposée incapable d'écrire un billet, elle devait être purement et simplement l'éditeur responsable d'une andacieuse ambltion. Oni ponvait être caché sons cette iune? Après quelques observations, Octavie découvrit que le roi correspondait avec son Ministre. Son plan est fait. Aidée par un ami fidèle, elle retient un jour le Ministre à la Chambre par une discussion orageuse, et se ménage un tête-à-tête où elle révolte l'amour-propre du roi par la révélation de cette tromperie. Louis XVIII entre dans un accès de colère bourbonnienne et royale, il éclate contre Octavie, il doute; Octavie offre nne prenye immédiate en le priant d'écrire un mot qui voulût absolument une réponse. La malheureuse femnie

380 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

surprise envoie requérir son mari à la Chambre; mais tout était prévu, dans ce moment il occupait la tribune. La femme sue sang et eau, cherche tout son esprit, et répond avec l'esprit qu'elle trouve. — Yotre chancelier vous dira le reste, s'écria Octavie en riant do désoppoietement du Roi.

Quoique mensonger, l'article piquait au vif le Garde-des-Sceaux, sa femme et le Roi. Des Lupeaulx, à qui Finot a toujours gardé le secret, avait, dit-on, inventé l'anecdote. Ce spirituel et mordant article fit la joie des Libéraux et celle du parti de Monsieur ; Lucien s'en amnsa sans y voir autre chose qu'un très-agréable canard. Il alla le lendemain prendre des Lupeaulx et le baron du Châtelet. Le baron venait remercier Sa Grandeur. Le sienr Châtelet, nommé Conseiller d'État en service extraordinaire, était fait comte avec la promesse de la présecture de la Charente, dès que le préset actuel aurait fini les quelques mois nécessaires pour compléter le temps voulu pour lui faire obtenir le maximum de la retraite. Le comte du Châtelet, car le du fut inséré dans l'ordonnance, prit Lucien dans sa voiture et le traita sur un pied d'égalité. Sans les articles de Lucien, il ne serait peut-être pas parvenu si promptement; la persécution des Libéraux avait été comme un piédestal pour lui. Des Lupeaulx était au Ministère, dans le cabinet du Secrétaire-Général, A l'aspect de Lucien, ce fonctionnaire fit un bond d'étonnement et regarda des Lupeaulx.

- Comment l vous osez venir jei, monsieur? dit le Secrétaire-Général à Lucien stupéfait. Sa Grandeur a déchiré votre ordonnance préparée, la voicil Il montra le premier papier venu déchiré en quatre. Le ministre a voulu connaître l'auteur de l'épouvantable article d'hier, et voici la copie du numéro, dit le Secrétaire-Général en tendant à Lucien les feuillets de sou article. Vous vous dites royaliste, monsieur, et vous êtes collaborateur de cet infâme journal qui fait blanchir les cheveux aux ministres, qui chagrine les Centres et nous entraîne dans un ablme. Vous déjeunez du Corsaire, du Miroir, du Constitutionnel, du Courrier; vous dinez de la Quotidienne, du Réveil, et vous soupez avec Martinville, le plus terrible antagoniste du Ministère, et qui pousse le roi vers l'absolutisme, ce qui l'amènerait à une révolution tout aussi promptement que s'il se livrait à l'extrême Gauche? Vous êtes un très-spirituel journaliste, mais vous ne serez jamais un homme politique. Le ministre vons a dénoncé comme l'auteur de l'article au roi , qui , dans sa colère, a grondé monsieur le duc de Navarreins, son premier gentilhomme de service, Vous vous êtes fait des ennemis d'autant plus puissauts qu'ils vous étaieut plus favorables! Ce qui chez un ennemi semble naturel, est épouvantable chez un ami.

- Mais vous êtes donc un enfant, mon cher? dit des Lupeaulx. Vous m'avez compromis, Mesdames d'Espard et de Bargeton, madame de Montcornet, qui avaient répondu de vous, doivent être furieuses. Le duc a dû faire retomber sa colère sur la marquise, et

la marquise a dû gronder sa cousine. N'y allez pas l Attendez. - Voici Sa Grandeur, sortez! dit le Secrétaire-Général.

Lucien se trouva sur la place Vendôme, hébété comme un homme à qui l'on vient de donner sur la tête un coup d'assommoir. Il revint à pied par les boulevards en essavant de se juger. Il se vit le jouet d'hommes envieux, avides et perfides. Qu'était-il daus ce monde d'ambitions? Un enfant qui courait après les plaisirs et les jouissances de vanité, leur sacrifiant tout : un poète, sans réflexion profonde, allant de lumière en lumière comme un papillon, sans plan fixe. l'esclave des circonstances, pensant bien et agissant mal, Sa conscience fut un impitovable bourreau. Enfin, il n'avait plus d'argent et se sentait épuisé de travail et de douleur. Ses articles ne passaient qu'après ceux de Merlin et de Nathan. Il allait à l'aventure, perdu dans ses réflexions; il vit en marchant, chez quelques cabinets littéraires qui commençaient à donner des livres en lecture avec les journaux, une affiche où, sous un titre bizarre, à lui tout à fait inconnu, brillait son nom : Par monsieur Lucien Chardon de Rubempré. Son ouvrage paraissait, il u'en avait rien su, les journaux se taisaient. Il demeura les bras pendants , immobile, sans apercevoir un groupe de jeunes gens les plus élégants, parmi lesquels étaient Rastignac, de Marsay et quelques autres de sa connaissance. Il ne fit pas attention à Michel Chrestien et à Léon Giraud, qui venaient à lui.

- Vous êtes monsieur Chardon? Jui dit Michel d'un ton qui fit résonner les entrailles de Lucien comme des cordes.

- Ne me connaissez-vous pas? répondit-il en pâlissant.

Michel lui cracha au visage.

- Voilà les honoraires de vos articles contre d'Arthez. Si chacun dans sa cause ou dans celle de ses amis imitait ma conduite. la Presse resterait ce qu'elle doit être : un sacerdoce respectable et respecté l

## 382 H. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

Lucien avait chancelé; il s'appuya sur Rastignac en lui disont, ainsi qu'à de Marsay: — Messieurs, vous ne sauriez refuser d'être mes témoins. Mais je veux d'abord rendre la partie égale, et l'affaire sans remède.

Lucien doma vitement un soufflet à Nichel, qui ne s'y attendait pas. Les dandies et les amis de Nichel se jelevent entre le républicain et le royaliste, a fin que cette lutte ne prit pas un caractère populacier. Rastignac sisisi Lucien et l'emmena chez lui, rue Taibout, à deux pas de cette scène, qui avail lieu sui re boulevard de Gand, à l'heure du diner. Cette circonstance évita les rassemblements d'usage en pareil ess. De Marsay vint cherpher Lucien, que les deux dandies forcèrent à diner joyeusement avec eux au café Anulais, où lis se grisèrent.

- Étes-vous fort à l'épée ? lui dit de Marsay.
- Je n'en ai jamais manié.
- Au pistolet? dit Rastignac.
- Je n'ai pas dans ma vie tiré un seul coup de pistolet.
- Vous avez pour vous le hasard, vous êtes un terrible adversaire, vous pouvez tuer votre homme, dit de Marsay.

Lucien trouva fort heureusement Coralie au îli et endormie. L'actrice avait joué dans une petlte pièce et à l'improviste, elle avait repris sa revanche en obtenant des applaudissements légitimes et non stipendiés. Cette soirée, à laquelle ne s'attendaient pas ses en-ments, déternula le directeur à loit donner le principal rôd dans la pièce de Camille Manpin; car il avait fini par découvrir la cause de l'insuccès de Coralie à son début. Courroucé par les intrigues de Florine et de Natlan pour faire tomber une actrice à laquelle ili tenait, le Directeur avait promis à Coralie à protection de l'Administration,

A cinq heures du matin, Rastignac vint chercher Lucien.

— Mon cher, vous étes logé dans le système de votre zue, lui dit-il pour tout compliment. Soyous les premiers au rendez-vous, sur le chemin de Clignancourt, c'est de lon goût, et nous devous de bons exemples.—Voite le programme, lui dit de Marsay dès que le fiacre roula dans le faubourg. Saint Denis. Yous vous battez au pistolet, a vingt-cinq pas, marchant à volonté l'un sur l'autre jusqu'à une distance de quiusge pas. Yous avec chenn cinq pas à faire et trois coup à tirer, pas davantage. Quoi qu'il arrive, vous vous engagez à en restre la l'une et autre. Sons chargeous les pistolets de votre

ILLUSIONS PERDUES 'UN GRAND HOUME DE PROV. A PARIS. 383 adversaire, et ses témoins chargent les vôtres. Les armes ont été choisies par les quatre témoins réunis chez un armurier. Je vous promets que nous avons aidé le hasard : vous avez des pistolets de cavalerie.

Pour Lucien, la vie était devenue un maurais réve; il lui était indifférent de vlvre ou de monirir. Le courage particulier au suicide lui servit donc à paraître en grand costume de bravoure aux yeax des spectateurs de son duel. Il resta, sans marcher, à sa place. Cette insouciance passe pour un froit calcul : on trovus en poète très-fert. Nichel chrestien vint jusqu'à sa limite. Les deux adversaires frent feu en même temps, car les insultes avaient été regardies comme égales. Au preunier coup, la balle de Chrestien effleura le menton de Lucien dont la balle pass à dis ripietà au-dessus de la tête de son adversaire. Au second coup, la balle de Chrestien éfleura le menton de Lucien dont la balle pass à dair pietà au-dessus de la tête de son adversaire. Au second coup, la balle de Michels e loge dans le col de la redingote du poète, lequel était heureusement piqué et garait de bougran. Au troisième coup, Lucien recut la balle dans le sain et tombà.

- Est-il mort? demanda Michel.
- Non , dit le chirurgieu , il s'en tirera.
- Tant pis, répondit Michel,

- Oh! oui , tant pis, répéta Lucien en versant des larmes.

A midi, ce mableureux enfant se trouva dans as chambre et sur son lit; il avait fallu cinu heures et de grands ménagements pour l'y transporter. Quoique son état fût sans danger, il exigeait des précautions : la fêvre pouvait amener de fâcheuses complications. Coralie étoufis aon désepoir et ses chagrins. Pendant tout le temps que sou ami fut en danger, elle passa les nuits avec Bérénice en apprenant ses rôles. Le danger de Lucien dura deux mois. Cette pauvre crésture jouait quelquefois un rôle qui voulait de la gaieté, tandis qu'intérieurement elle se disait : — Mon cher Lucien meurt peut-être en ce noment l

Pendant ce temps, Lucien fut soigné par Bianchon : il dot la vie au dévouement de cet ami si vivennent blessé, mais à qui d'Arthez avait confié le secret de la démarche de Lucien en justifiant le malheureux poète. Dans un moment lucide, car Lucien eut une fièrre nerveuse d'une haute gravité, Bianchon, qui songonnait d'Arthezdo quelque générosité, questionna son malade; Lucien lui dit n'avoir pas fait d'autre article sur le livre de d'Arthez que l'article sérieux et grave inséré dans le journal d'Itlector Merlin.

A la fin du premier mois, la maison Fendant et Cavalier déposa

384 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

son bilan. Bianchon dit à l'actrice de cacher ce coup affreux à Lucien. Le fameux romau de l'Archer de Charles IX , publié sous un titre bizarre, n'avait pas eu le moindre succès, Pour se faire de l'argent avant de déposer le bilan, Fendant, à l'insu de Cavalier, avait vendu cet ouvrage en bloc à des épiciers qui le revendaient à bas prix au moyen du colportage. En ce moment le livre de Lucien garnissait les parapets des ponts et les quais de Paris. La librairie du quai des Augustins, qui avait pris une certaine quantité d'exemplaires de ce roman, se trouvait donc perdre une somme considérable par suite de l'avilissement subit du prix : les quatre volumes in-12 qu'elle avait achetés quatre francs cinquante centimes étaient donnés pour cinquante sous. Le commerce jetait les hauts cris, et les journaux continuaient à garder le plus profond silence. Barbet n'avait pas prévu ce lavage, il croyait au talent de Lucien; contrairement à ses liabitudes, il s'était jeté sur deux cents exemplaires; et la perspective d'une perte le rendait fou, il disait des horreurs de Lucien. Barbet prit un parti béroique : il mit ses exemplaires dans un coin de son magasin par un entêtement particulier aux avares, et laissa ses confrères se débarrasser des leurs à vil prix. Plus tard, en 1824, quand la belle préface de d'Arthez, le mérite du livre et deux articles faits par Léon Giraud eurent rendu à cette œuvre sa valeur. Barbet vendit ses exemplaires un par un au prix de dix francs. Malgré les précautions de Bérénice et de Coralie, il fut impossible d'empêcher Hector Merlin de venir voir son ami mourant; et il lui fit boire goutte à goutte le calice amer de ce bouillon, mot en usage dans la librairie pour peindre l'opération funeste à laquelle s'étaient livrés Fendant et Cavalier en publiant le livre d'un débutant. Martinville, seul fidèle à Lucien, fit un magnifique article en faveur de l'œuvre : mais l'exaspération était telle, et chez les Libéranx, et chez les Ministériels, contre le rédacteur en chef de l'Aristarque, de l'Oriflamme et du Drapeau Blanc, que les efforts de ce courageux athlète. qui rendit toujours dix insultes pour une au libéralisme, nuisirent à Lucien. Aucun journal ne releva le gant de la polémique, quelque vives que fussent les attaques du Bravo royaliste, Coralie, Bérénice et Bianchon fermèrent la porte à tous les soi-disant amis de Lucien qui ietèrent les hauts cris ; mais il fut impossible de la fermer aux huissiers. La faillite de Fendant et de Cavalier rendait leurs billets exigibles en vertu d'une des dispositions du Code de commerce. la plus attentatoire aux droits des tiers qui se voient ainsi privés ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 385 des béuéfices du terme. Lucieu se trouva vigoureusemeut poursuivi par Camusot. En voyaut ce nom , l'actrice comprit la terrible et humiliante démarche qu'avait dù faire son poète, pour elle si angélique : elle l'en aima dix fois plus, et ne voulut pas implorer Camusot. En venant chercher leur prisonnier, les Gardes du Commerce le trouvèrent au lit, et reculèrent à l'idée de l'emmener : ils allèrent chez Camusot avant de prier le Président du Tribunal d'indiquer la maison de santé dans laquelle ils déposeraient le débiteur. Camusot accourut aussitôt rue de la Lune. Coralie descendit et remonta tenant les pièces de la procédure qui d'après l'endos avait déclaré Lucien commercant. Comment avait-elle obtenu ces papiers de Camusot? quelle promesse avait-elle faite? elle garda le plus morne sileuce; mais elle était remontée quasi morte. Coralie ioua dans la pièce de Camille Maupin, et contribua beaucoup à ce succès de l'illustre hermaphrodite littéraire, La création de ce rôle fut la dernière étincelle de cette belle lampe. A la vingtième représentation, au moment où Lucien rétabli commençait à se promener, à manger, et parlait de repreudre ses travaux, Coralie tomba malade; un chagrin secret la dévorait. Bérénice a touiours cru que . pour sauver Lucien , elle avait promis de revenir à Camusot, L'actrice eut la mortification de voir donner son rôle à Florine. Nathan déclarait la guerre au Gymnase dans le cas où Florine ne succéderait pas à Coralie. En jouant le rôle jusqu'au dernier moment pour ne pas le laisser prendre par sa rivale, Coralie outrepassa ses forces; le Gymnase lui avait fait quelques avances pendant la maladie de Lucien, elle ne ponvait plus rien demander à la caisse du théâtre : malgré son bon vouloir, Lucien était encore incapable de travailler, il soignait d'ailleurs Coralie afin de soulager Bérénice; ce pauvre ménage arriva douc à une détresse absolue, il eut cependant le bonheur de trouver dans Bianchou un médecin habile et dévoué, qui lui donna crédit chez un pharmacien. La situation de Coralie et de Lucien fut bientôt connue des fournisseurs et du propriétaire. Les meubles furent saisis. La couturière et le tailleur, ne craignant plus le journaliste, poursuivirent ces deux bohémiens à outrance. Enfin il n'y eut plus que le pharmacien et le charcutier qui fissent crédit à ces malheureux enfants. Lucien, Bérénice et la malade furent obligés pendant une semaine environ de ne manger que du porc sous toutes les formes ingénieuses et variées que lui donnent les charcutiers. La charcuterie, assez inflammatoire de sa

25

nature, aggrava la maladié de l'actrice. Lucien fut contraint par la misère d'aller chez Lousteau réclamer les mille francs que cet aucien ami, ce traitre, lui devait. Ce fut, au milleu de ses malheurs, la démarche qui lui coût ale plus. Lousteau ne pouvait plus rentre thez lui rue de la Harpe, il couchait chez ses amis, il drait porressivi; traquel comme un lièvre. Lucien ne put trouver son falai introducteur dans le monde littéraire que chez Flicoteux. Lousteau dinait à la même table où Lucien l'avait reucontré, pour son malheur, le jour où il s'était éloigné de d'Arthez. Lousteau lui offrit à dimer. et Lucien acceutal

Onand, en sortant de chez Flicoteaux, Claude Vignon, qui y inangeait ce jour-là, Lousteau, Luclen et le grand inconnu qui remisait sa garderobe chez Samanon voulurent aller an café Voltaire prendre du café, jamais ils ne purent faire trente sons en réunissant le billon qui retentissait dans leurs poches. Ils flànèrent au Luxembourg, espérant y rencontrer un libraire, et ils virent en effet un des plus fameux imprimeurs de ce temps auquel Lousteau demanda quarante francs, et qui les donna. Lousteau partagea la somme en quatre portions égales, et chacun des écrivains en prit une. La misère avait éteint toute fierté, tout sentiment chez Lucien : Il pleura devant ces trois artistes en leur racontant sa situation; mais chacun de ses camarades avait un drame tout aussi cruellement horrible à lui dire : quand chacun eut paraphrasé le sien, le poète se trouva le moins malheureux des quatre. Aussi tous avaient-ils besoin d'oublier et leur malheur et leur pensée qui doublalt le malheur. Lousteau courut au Palais-Royal, y jouer les neuf francs qui lui restèrent sur ses dix francs. Le grand inconnu, quoiqu'il eût une divine maîtresse, alla dans une vile maison suspecte se plouger dans le bourbier des voluptés dangereuses. Vignon se rendit au Petit Rocher de Cancale dans l'intention d'y boire deux bouteilles de vin de Bordeaux pour abdiquer sa raison et sa mémoire. Lucien quitta Claude Vignon sur le seuil du restaurant, en refusant sa part de ce souper. La poignée de main que le grand homme de province donna au seul journaliste qui ne lui avait pas été hostile fut accompagnée d'un horrible serrement de cœur.

<sup>-</sup> Que faire? lui demanda-t-il.

<sup>—</sup> À la guerre, comme à la guerre, lni dit le grand critique. Votre livre est bean, mais il vous a fait des euvieux, votre lutte sera longue et difficile. Le génie est une horrible maladie, Tout

ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS. 387

écrivain porte en son cœur un monstre qui, semblable au tenia dans l'estomac; y démore les sentiments à mesure qu'ils y éclosent. Qui triomphera? I a maladie de l'homme, ou l'homme de la maldie? Certes, il faut être un grand homme pour tenir la balance entre son génie et son caractère. Le talent grandit, le cœur se dessèche. A moins d'être un colosse, à moins d'avoir des épaules d'Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent. Vous êtes nuinee et fluet, vous succomberze, aiusta-t-il en entrant clex le restauration:

Lucien revint chez lui en méditant sur cet horrible arrèt dont la profonde vérité lui éclairait la vie littéraire.

- De l'argent! lui criait une voix,

Il fit lui-même, à son ordre, trois billets de mille francs chacun à un, deux et trois mois d'échéance, en y imitant avec une admirable perfection la signature de David Séchard, et il les endossa: puls, le lendemain, il les porta chez Métivier, le marchand de papier de la rue Serpente, qui les lui escompta sans aucune difficulté, Lucien écrivit anssitôt à son beau-frère en le prévenant de la nécessité où il avait été de commettre ce faux, en se trouvant dans l'impossibilité de subir les délais de la peste : mais il lui promettait de faire les fonds à l'échéance. Les dettes de Curalie et celles de Lucien payées, il resta trois cents francs que le poète remit entre les mains de Bérénice, en lui disant de ne lui rien donner s'il demandait de l'argent : il craignait d'être saisi par l'envie d'aller au ieu. Lucien, animé d'une rage sombre, froide et taciturne, se mit à écrire ses plus spirituels articles à la lueur d'une lampe en veillant Coralie. Quand il cherchait ses idées, il vovait cette créature adorée, blanche comme une porcelaine, belle de la beauté des mourantes, lui souriant de deux lèvres pâles, lui montrant des veux brillants comme le sont ceux de toutes les femmes qui succombent autant à la maladie qu'au chagrin. Lucien envoyait ses articles aux journaux; mais comme il ne pouvait pas aller dans les bureaux pour tourmenter les rédacteurs en chef, les articles ne paraissaient pas. Quand il se décidait à venir au journal, Théodore Gaillard qui lui avait fait des avances et qui, plus tard, profita de ces diamants littéraires, le recevait froidement,

— Prenez garde à vous, mon cher? vous n'avez plus d'esprit, ne vous laissez pas abattre, ayez de la verve l lui disait-il.

 Ce petit Lucien n'avait que son roman et ses premiers articles dans le ventre, s'écrizient Félicien Vernou, Merlin et tous

ceux qui le haïssaient quand il était question de lui chez Dauriat ou au Vaudeville. Il nous envoie des choses pitoyables.

Ne rien avoir dans le ventre, mot consacré dans l'argot du journalisme, constitue un arrêt souverain dont il est difcile d'appeler, une fois qu'il a été prononcé. Ce mot, colporté partout, tuait Lucien, à l'insu de Lucien.

Au commencement du mois de juin, Bianchon dit an poète que Coralie était perdue, elle n'avait pas plus de trois ou quatre jours à vivre. Bérénice et Lucien passèrent ces fatales journées à pleurer, sans pouvoir cacher leurs larmes à cette pauvre fille au désespoir de mourir à cause de Lucien. Par un retour étrange, Coralie exigea que Lucien lui amenât un prêtre. L'actrice voulut se récoucilier avec l'Église, et mourir en paix. Elle fit une fin chrétienne, son repentir fut sincère. Cette agonie et cette mort achevèrent d'ôter à Lucien sa force et son courage. Le poète demeura dans un complet abattement, assis dans un fauteuil, au pied du lit de Coralie, en ne cessant de la regarder, jusqu'au moment où il vit les veux de l'actrice tournés par la main de la mort. Il était alors cinq heures du matin. Un oiseau vint s'abattre sur les pots de fleurs qui se trouvaient en dehors de la croisée, et gazouilla quelques chants. Bérénice agenouiltée baisait la main de Coralie qui se refroidissait sous ses larmes. Il v avait alors onze sous sur la cheminée. Lucien sortit poussé par un désespoir qui lui conseillait de demander l'aumône pour enterrer sa maîtresse, ou d'aller se jeter anx pieds de la marquise d'Espard, du comte du Châtelet, de madame de Bargeton, de mademoiselle des Touches, ou du terrible dandy de Marsay : il ne se sentait plus alors ni fierté, ni force. Pour avoir quelque argent, il se scrait engagé soldat! Il marcha de cette allure affaissée et décomposée que connaissent les malheureux , jusqu'à l'hôtel de Camille Maupin , il y entra sans faire attention au désordre de ses vêtements, et la fit prier de le recevoir.

- Mademoiselle s'est couchée à trois heures du matin, et personne n'oserait entrer chez elle avant qu'elle n'ait sonné, répondit le valet de chambre.
  - Quand yous sonne-t-elle?
  - Jamais avant dix heures.

Lucien écrivit alors une de ces lettres épouvantables où les malheureux ne ménagent plus rien. Un soir, il avait mis en doute la possibilité de ces abaissements, quand Lousteau lui parlait des de-

- Barbet, cinq cents francs? Ini dit-il en lui tendant la main.
- Non, deux cents, répondit le libraire.
- Ah! yous avez done un cœur.
- Oui, mais j'ai aussi des affaires. Vous me faites perdre bien de l'argent, ajouta-t-il après lui avoir raconté la faillite de Pendant et de Cavalier, faites-m'en donc gagner?

Lucien frissonna.

— Yous étes poète, vous devez savoir faire toutes sortes de vers, dit le libraire en continuant. En ce moment, j'ai besoin de chansons grivoises pour les mêler à quelques chansons prises à différents auteurs, afin de ne pas être poursuivi comme contrefacteur et pouvoir vendre dans les rues un joil recueil de chansous à dix sous. Si vous voulez m'enroyer demain dix bonnes chansons à boire ou crousilleuses... là... vous savez! je vous donnerai deux cents francs.

Lucien revint chez lui : il y trouvs Coralie étendue droit et roide sur un lit de sangle, enveloppée dans un méchant drap de lit que coussit Bérénice en pleurant. La grosse Normande avait allumé quatre chandelles aux quatre coins de ce lit. Sur le visage de Coralie édincelait cette fleur de beauté qui parles is haut aux vivants en leur exprimant un calme absolu, elle ressemblait à ces jeunes files qui ont la maladie des pales conduers; il semblait par moments que ces deux lètres violettes allaient s'ouvrir et murmurer le nom de Lucien, ce mot qui, melt à Bérénice d'aller commander aux pompes fanchers un convoi qui ne coulât pas plus de deux cents francs, en y compretant le service à la chétire égite de Bonne-Norvelle.

Dès que Bérénice fut sortie, le poète se mit à sa table, auprès du corpa de sa pauve amie, et y composa les dix chansons qui voulaient des idées gaies et des airs populaires. Il éprouva des pénies inoufes avant de pouvoir travailler; mais il finit par trouver son intelligence an service de la nécessité, comme s'il néel pas souffert. Il exécutait déjà le terrible arrêt de Claude Vignon sur la séparation qui s'accomilie attre le ceur et le cerveau. Ouelle nnit que

celle où ce pauvre enfant se livrait à la recherche de poésies à offrir aux Goguettes en écrivant à la lueur des cierges, à côté du prêtre qui priait pour Coralie?...

Le lendemain matin, Lucieu, qui avait achevé sa dernière chanson, essayait de la mettre sur un air alors à la mode. Bérénice et le prètre eurent alors peur que ce pauvre garçon ne fût devenu fou en lui entendant chanter les couplets suivants:

Me faligue et m'ennuie;
Duit-ou iuvoquer la raison
Quand on sert la Folie?
D'ailleurs tous les refrains sont bous
Lorsqu'on trique avec des lurons:
Épicure l'atteste.
N'allous pas chercher Apollon
Quand Bascelus est notre échanson;

Amis, la morale en chanson

N'allous pas chercher Apollon Quand Bacchus est notre échanse Rions! buvons! Et moquons-nous du reste.

Hispocrale à fout hon buveur Promettail ne entaine. Qu'importe, après tout, par malheur, si la jambie incertaine Ne pest jalus poursuivre un tendron, Pourva qu'à sider un flavon La maiu soit enjoins fede? Si tonjours, en vrais bilierons, Jusqu'à soisant aus nous trinquous, Rious! buvous! El moupons-nous du reste.

Vent-on savelr d'où nous venons, La chose est irv-s-facile; Mais, pour savoir où nons irans, Il fandrait ètre habile. Sans nous inquieler, enfin, Usons, ma foi, jusqu'à la fin De la boile celeste! Il est certain que nous mourrons ; Mais Il est s'or que nous vivons : Rions! buvons! Et moquans-nous du reste-

#### ILLUSIONS PERDUES: UN GRAND HOMME DE PROV. A PARIS, 391

An moment où le poète chautait cet épouvantable dernier couplet, Bianchon et d'Arthez entrèrent et le trouvérent dans le paroyisme de Jalstenent, il versait un torrent de brunes, et avaig plus la force de remettre ses chausons au net. Quaud, à travers ses sanglots, il eut expliqué a situation, il vit des larmes dans les yeux de ceux uni l'écoutient.

- Ceci, dit d'Arthez, efface bien des fautes !
- Heureux ceux qui trouvent l'Enfer ici-bas, dit gravement le

Le spectacle de cette belle morte souriant à l'éternité, la vue de son anant lui acheant une tombe avec des gravelures, Barbet payant un cercueil, ces quatre chandelles autour de cette actrice dont Ja basquine et les bas rouges à coins verts faissient ragquére palpiter toute une salle, pois sur la porte le prêtre qui l'avait réconciliée avec Dieu retournant à l'église pour y dire une messe en faveur de celle qui avait tant aimé l'est grandeurs et ces infamies, ces douleurs écravées sous la nécessité glacérent le grand écrivain et le grand médecin qui s'assirent sams pouvoir proférer une parole. Un valet apparut et annouça madquoiselle des Toucles. Cette belle et subline fille comprit tout, elle alla vivement à Lucien, lui serga la main, et y glissa deux billés de mille francs.

— Il n'est plus temps, dit-il en la igrant un regard de mourant. D'Arther, Bianchon et mademoiselle des Touches ne quitièrent Lucieu qui après avoir hercé son désespoir des plus donces paroles, maistons les ressort écialeut brisès chez lui. A midi, le cétuacle, mois Michel Chrestien qui cependant avait été détrompé sur la culpabilité de Lucieu, se trouva dans la petite église de Bonne-Nouvelle, ainsi que Bércinic et unademoiselle des Touches, deux comparses de Gymnase, l'habilleuse de Coralie et Camusol. Tous les hommes accompagnérent l'actrice au cinentière du Pér-Lachaise. Camusot, qui pleurait à chaudes hrunes, jura solemuellement à Lucieu d'acheter un terrain à perpétuité et d'y faire construire une colonnette sur laquelle on graverait : CORALIE, et dessons : Morte à dizneus d'anne.

Lucien demeura seul jusqu'au coucher du soleil, sur cette colline d'où ses yeux embrassaient Paris. — Par qui serais-je ainét, se demanda-t-il. Mes vrais amis me méprisent. Quoi que f'eusse fait, tout de moi semblait noble et bien à celle qui est B1 Je n'ai plas que ma seur, Pau'd et ma miere? Que penseur-lis de moi, la bas?

Le paurre grand homme de province revint rue de la Lune; et es simpression s'urent s' vices en revoyant l'appartement vide, qu'il alla re loger dans un méchant hôtel de la même rue. Les deux mille francs de mademoisselle des ronches payèrent toutes les dettes, mais en y ajoutant le produit du mobilier. Bérenice et Lucien curent dits francs à eux qui les firent virce pendant dit jours que Lucien passa dans un accalhement maldif : il ne pouvait ni écrire, ni penser, il se laissait aller à la douleur, et Bérènice eut mitié de lui.

- Si vous retournez dans votre pays, comment irez-vons? repondit-elle un soir à une exclamation de Lucien qui pensait à sa sœur, à sa mère et à David Séchard.
  - A pied, dit-il.
- Encore faut-il pouvoir vivre et se coucher en ronte. Si vous faites douze lieues par jour, vous avez besoin d'au moins vingt francs.
  - Je les aurai, dit-il.

Il prit ses habits et son bean linge, ne garda sur lui que le strict nécessaire, et alla chez Samanon qui lui offrit cinquante francs de toute sa défroque. Il supplia l'usurier de lui donner assez pour prendre la diligence, il ne put le fléchir. Dans sa rage, Lucien monta d'un pied chaud à Frascati, tetuta la fortune et revint sans un liard.

- Quaud il se trouva dans sa misérable chambre, rue de la Lune, il demanda le châle de Coralie à Bérénice. A quelques regards, la bonne fille comprit, d'après l'aven que Lucien lui fit de la perte au jen, quel était le dessein de ce pauvre poète au désespoir : il voulait se pendre.
- Étes-vous fou, monsieur? dit-elle. Allez vous promener et revenez à minuit, j'aurai gagné votre argent; mais restez sur les boulevards, n'allez pas vers les quais.

Lucies se promena sur les boulevaris, hébété de douleur, regardant les équipages, les passaiss, se trouvant diminés, évul, dans cette foule qui tourbillonnait fouettée par les mille intérêts parisiens. En revojant par la peucée les bords de sa Charente, il eut soif des joissée la famille, il eut alors un de ces éclairs de force qui trompent toutes ces natures à densi féminines, il ue voulut pas abandonner la partie avant d'avoir échargé son ceur dans le cœur de David Séchard, et pris conseil des trois anges qui lui restaient. En flamant, il vill Béreinice endimanchée causant avec un homme, sur le bouenx boulevard Bonne-Nouvelle, où elle stationnait au coin de la rue de la Lune.

- Que fais-tu? dit Lucien épouvanté par les soupçons qu'il concut à l'aspect de la Normande.
- —Voilà vingt francs qui peuvent coûter cher, mais vous partirez, répondit-elle en coulant quatre pièces de cent sous dans la main du poète.

Bérénice se sauva sans que Lucien pût savoir par où elle avait passé; car, il faut le dire à sa louange, cet argent lui brûlait la main et il voulait le rendre; mais il fut forcé de le garder comme un dernier stignate de la vie parisienne.

### TROISIÈME PARTIE.

### ÈVE ET DAVID.

Le lendemain, Lucien fit viser son passe-port, acheta une canne de houx, prit, à la place de la rue d'Enfer, un coucon qui, movennant dix sous, le mit à Loniumean. Ponr première étape, il coucha dans l'écurie d'une ferme à deux lienes d'Arpajon. Quand il eut atteint Orléans, il se trouva déjà bien las et bien fatigué; mais, pour trois francs, un batelier le descendit à Tours, et pendant le trajet il ne dépensa que deux francs pour sa nourriture. De Tonrs à Poitiers, Lucien marcha pendant cinq jours, Bien au delà de Poitiers, il ne possedait plus que cent sous, mais il rassembla pour continuer sa route un reste de force. Un jour, Lucien fut surpris par la nuit dans une plaine où il résolut de bivouaquer, quand, au fond d'un ravin, il aperçut une calèche montant nne côte. A l'insu du postiflon, des voyageurs et d'un valet de chambre placé sur le siège, il put se blottir derrière entre deux paquets, et s'endormit en se plaçant de manière à pouvoir résister aux cahots. Au matin , réveillé par le soleil qui lui frappait les yeux et par un bruit de voix, il reconnut Mansle, cette petite ville où, dix-huit mois auparavant, il était allé attendre madame de Bargeton, le cœur plein d'amour, d'espérance et de joie. Se voyant convert de poussière, au milieu d'un cercle de curieux et de postillons, il comprit qu'il devait être l'ubiet d'une accusation ;

il santa sur ses pieds, et allait parler, quand deux voyageurs sortis de la calèche Ini coupèrent la parole : il vit le nouveau préfet de la Charente, le comte Sixte du Châtelet et sa femme, Louise de Nègrepelisse.

—Si nous avions su quel compagnou le hasard nous avait douné! dit la coutesse. Montez avec nous, monsieur.

Lucien salua froidement ce couple en lui jetant un regard à la fois humble et menacant, il se perdit dans un chemin de traverse en avant de Mansle, afin de gagner une ferme où il pût déjeuner avec du pain et du lait, se reposer et délibérer en silence sur son avenir. Il avait encore trois francs. L'auteur des Marguerites, poussé par la fièvre, courut pendant long-temps; il descendit le cours de la rivière en examinant la disposition des lieux qui devenaient de plus en plus pittoresques. Vers le milieu du jour, il atteignit à un endroit où la nappe d'eau, environnée de saules, formait une espèce de lac. Il s'arrêta pour contempler ce frais et touffu bocage dont la grâce champêtre agit sur son âme. Une maison attenant à un moulin assis sur un bras de la rivière , montrait entre les têtes d'arbres son toit de chaume orné de joubarbe. Cette naîve facade avait pour seuls ornements quelques buissons de jasmin, de chèvreseuille et de houblon, et tout alentour brillaient les fleurs du flox et des plus spleudides plantes grasses. Sur l'empierrement retenu par un pilotis grossier, qui maintenait la chaussée au-dessus des plus grandes crues, il apercut des filets étendus au soleil. Des canards nageaient dans le bassiu clair qui se trouvait au delà du moulin, entre les deux courants d'eau mugissant dans les vannes. Le moulin faisait entendre son bruit agacant. Sur un banc rustique, le poète apercut une bonne grosse ménagère tricotant et surveillant un enfant qui tourmentait des poules.

— Ma bonne femme, dit Lucien en s'avançant, je suis bien fatigné, j'ai la fièvre, et n'ai que trois francs; voulez-vous me nour-rir de pain bis et de lait, me concher sur la paille pendant une semainet j'aurai en le temps d'écrire à mes parents qui m'enverrout de l'argent ou qui viendront me chercher ici.

— Volontiers , dit-elle , si toutefois mon mari le veut. IIé1 petit homme?

Le meunier sortit, regarda Lucieu et s'ôta sa pipe de la bouche pour dire: — Trois francs, une semaine? autant ne vous rien prendre.

- Peut-être finirai-je garçon meunier, se dit le poète eu contemplant ce délicieux paysage avant de se coucher dans le lit que lui fit la meunière, et où il dormit de manière à effrayer ses hôtes.
- Courtois, va donc voir si ce jeune homme est mort ou vivant, voici quatorze heures qu'il est couché, je n'ose pas y aller, dit la meunière le lendemain vers midi.
- Je crois, répondit le meunier à sa femme en achevant d'étaler ses filets et ses engins à prendre le poisson, que ce joli garçoulà pourrait bien être quelque gringalet de comédien, sans sou ni maille.
  - A quoi vois-tu donc cela, petit homme? dit la meunière.
- Dame l ce n'est ni un prince, ni un ministre, ni un député, ni un érêque; d'où vient que ses mains sont blanches comme celles d'un homme qui ne fait rien?
- Il est alors bien étonnant que la faim ne l'éveille pas, dit la mennière qui venait d'apprêter un déjeuner pour l'hôte que le lasard leur avait envoyé la veille. Un comédien? reprit-elle. Où iraitil? Ce n'est pas encore le moment de la foire à Angoulèune.
- Ni le meunier ni la meunière ne pouvaient se douter qu'à part le comédien, le prince et l'évêque, il est un homme à la fois prince et consédien, un homme revêtu d'un magnifique sacerdose, le Poète qui semble ne rien faire et qui néanmoins règue sur l'illumanité quand il a su la peindre.
  - Qui serait-ce donc? dit Courtois à sa femme.
  - Y aurait-il du danger à le recevoir? demanda la meunière.
- Bah l les voleurs sont plus dégourdis que ça, nous serions déjà dévalisés, reprit le meunier.
- Je ne suis ni prince, ni voleur, ni évêque, ni comédien, dit tristement Lucien qui se montra soudain et qui sans doute avait cutendu par la croisée le colloque de la femme et du muri. Je suis un pauvre jeune homme fatigué, venu à pied de Paris ici. Je me nomme Lucien de Rubenpré, et suis le fils de mousieur Clardon, le prédécesseur de Postel, le pharmacien de l'Houmeau. Ma sœur a épousé David Séchard, l'imprimeur de la place du Mûrier à Augustième.
- Attendez donc! dit le meunier. C't imprimenr-là n'est-il pas le fils du vieux malin qui fait valoir son domaine de Marsac?
  - Précisément, répondit Lucien.

— Un drôle de pere, allez! reprit Courtois. Il fait, dit-on, tout vendre chez son fils, et il a pour plus de deux cent mille francs de hien, sans compter son esquipot!

Lorsque l'âme et le corps ont été brisés dans une longue et douloureuse lutte. l'heure on les forces sont dépassée est soirie on de la mort on d'un méantissement pareil à la mort, mais où les natures capables de résister reprennent alors des forces. Lucien, en proie à une crise de ce genre, parut prisé es accomber a unoment où il apprit, quoique vaguement, la nouvelle d'une catastrophe arrivée à David Sechard, son beau-frère.

— Oh! ma sœur! s'écria-t-il, qu'ai-je fait, mon Dieu! Jo suis un infaue!

Pois il se laissa tomber sur un banc de bois, dans la pleur et l'Affaissement d'un mourant. La mennière s'empresa de lui apporter une jatte de lait qu'elle le força de boire; mais il pria le meunier de l'aider à se mettre sur son lit, en lui dennadant pardon de loit donner l'enlabrarsa de sa mort, car il crut sa derrière beuer arivée. En apercevant le fantôme de la mort, ce gracieux poète fut pris d'àides religieuses: il voulut voir le curé, se confesser et receroir les sacrements. De telles plaintes erhaletes d'une vois faible par un garçon doné d'une charmante figure et aussi bien fait que Lucien tonchérent viveneun madame Courtois.

— Dis donc, petit bomme, monte à cheral, et va donc quérir monsieur Marron, le médecin de Varsac; il verra ce qu'a ce jeune bomme, qui ne me paraît point en bon état, et tu raméneras aussi le curé. Peut-être sauront-ils mieux que toi ce qui en est de cet imprimeur de la place du Mûrier, puisque Postel est le gendre de monsieur Marro.

Courtois parti, la meunière, imbue comme tous les gens de la campague de cette idée que la "maladie exige de la nourriture, restaura Lucien qui se laissa faire, eu s'abandonnant alors moins à sa prostration qu'à de violents remords.

Le moulin de Courtois se tromait à une lieue de Marsac, cheflieu de canton, siné à mi-chemin de Mansle et d'Angoubleme, mais le brave meunier ramena d'autant plus promptement le médecin et le curé de Marsac, que l'un et l'autre vasient entendu parler de la liaison de Lucien avec madame de Bargéton, et que tont le département de la Charente causait en ce moment du mariage de cette dame et de sa rentrée à Angoubleme avec le nouvea préfet, le conte sixte du Châtelet. Aussi en apprensut que Lucien était clez le mennér, le médecin comme le caré brâlèreu-lis du désir de connaître les raisons qui avaient empêché la veuve de monsieur de Bargeton d'épouser le jeune poète avec lequel étle 'était enfuie, et de savoir s'il revenait au pas pour secourir son beau-frère, David Séchard. La curiosilé, l'humanité, tout se réunissait si bien pour anneuer promptement des secours au poète mourant, que, deux heures après le départ de Courtois, Lucien entendit sur la chaussée pierreuse de moutils le bruit de ferraille que redait le méchant cabriolet du décein de campagne. Messieurs Marron se montrèrent sussión, car le médecin était le neven du curé. Ainsi Lucien voyait en ce moment des gens aussi liés avec le père de David Séchard que peuvent l'érre de voissis dans un petit bourg vignoble. Quand le médecin cut observé le mourant, lui cut thé le pouls, examisé la langue, il regeral la meunière en souriant.

- Madame Courtois, dit-il, si, comme je n'en doute pas, vous avez à la cave quelque honne honteille de vin, et dans votre sentineau quelque honne anguille, servez-les à votre malade qui n'a pas autre chose qu'une courbautre; et, cela fait, il sera promptement sur pied i.
- Ahl monsieur, dit Lucien, mon mal u'est pas au corps, mais à l'âme, et ces braves gens m'ont dit une parole qui m'a tué eu m'annonçant des d'essatres chez ma seur, madame Séchard l' Au nom de Dieu, vous qui, si j'en crois madame Courtois, avez marié votre fille à Postel, vous devez savoir quelque chose des affaires de David Séchard!
- Mais il doit être en prison, répondit le médecin, son père a refusé de le secourir...
  - En prison | reprit Lucien, et pourquoi?
- Mais pour des traites vennes de Paris et qu'il avait sans donte oubliées, car il ne passe pas pour savoir trop ce qu'il fait, répondit monsieur Marron.
- Laissez-moi, je vous prie, avec monsieur le curé, dit le poète dont la physionomie s'altéra gravement.

Le médeciu, le meunier et sa femme sortirent. Quand Lacien se vit seul avec le vieux prêtre, il s'écria : — Je mérite la mort que je sens venir, monsieur, et je suis un bien grand misérable qui n'a plus qu'à se jeter dans les bras de la religion. C'est moi, monsieur, qui suis le bourreau de na sœur et de mon frère, car

David Séchard est un frère pour moi l J'ai fait les billets que David n'a pas pu payer.... Je l'ai ruiné. Dans l'horrible misère où je me suis trouvé, j'oubliais ce crime...

El Lucien raconta ses malheurs. Quand il eut acheré ce poème digne d'un poète, il supplia le caré d'aller à Angoulème et de s'enquérir auprès d'Ève, sa sœur, et de sa mère, madame Chardon, du véritable état des choses, afin qu'il sût s'il pouvait encorereurdier.

— Jusqu'à votre retour, monsieur, dit-il en pleurant à chaudes larmes, je pourrai vivre. Si ma mère, si ma sœur, si David ne me repoussent pas, je ne mourrai point!

La fiévreuse éloquence du Parisien, les larmes de ce repentir effrayant, ce beau jeune bomme pale et quasi-mourant de son désespoir, le récit d'infortunes qui dépassaient les forces humaines, tout excita la pitié, l'intérêt du curé.

— En province comme à Paris, monsieur, lui répondit-il, il ne fant croire que la moitié de ce qu'on dit; ne vous épouvantez pas d'unerameur qui, à trois lieues d'Angoulème, doit étretrés-erronée. Le vieux Séchard, notre voisin, a quitté Marsac depuis quedques jours; ainsi probablement il s'occupe à pacifier les affaires de son fils. Je vais à Angoulème et reviendrai vous dire si vous pouvez rentrer dans votre famille auprès de laquelle vos aveux, votre re-pentir m'aideront à hjaider votre cause.

Le curé ne savait pas que, depuis dix-huit mois, Lucien s'était tant de fois repenti, que son repentir, quelque violent qu'il fût, n'avait d'autre valeur que celle d'une scène parfaitement jouée et jouée encore de bonne foi!

Au curé succéda le médecin. En reconnaissant chez le malade une crise nerveuse qui pouvait devenir funeste, le neveu fut aussi consolant que l'avait été l'oncle, et finit par déterminer son malade à se restaurer.

Le curé, qui connaissail le pays et ses habitudes, avait gagné Mansle où la voiture de Ruffee à Angoulème ne devait pas tarder à passer et dans laquelle il eut une place. Le vieux prêtre compaisi demander des renseignements sur David Séchard la son petit-ueveu Postel, le pharmacien de l'Iloumeux, l'ancien rivid de l'imprimeur auprès de la belle Éve. A voir les précautions que prit le petit pharmacien pour aider le vieillard à descendre de l'alfreuse patache qui faissit alors le service de Ruffee à Angouléme, le speciateur le plus obtus eût deviné que monsieur et madame Postel hypothéquaient leur bien-être sur sa succession.

- Avez-vous déjeuné, voulez-vous quelque chose? Nous ne vous attendions point, et nous sommes agréablement surpris....
- Ce fut mille questions à la fois. Madame Postel était bien prédésinée à deveuir la femme d'un plarancient de l'Houmeau. De la taille du petit Postel, elle avait la figure ronge d'une fille élevée à la campagne; sa tournure était commune, et toute sa beautéconsistait dans une grande fraicheur. Sa chevelure rousse, plantée tets-bas sur le front, ses manières et son langage approprié à la simplicité gravée dans les traits d'un visage rond, des yeux presque jauues, tout en elle dissit qu'elle avait été marilée pour ses sepérances de fortune. Aussi d'élà commandait-elle après un an de métage, et paraissait-elle s'être entièrement rendue mattresse de Postel, trop heureux d'avoir trouvé cette héritière. Madame Léonie Postel, née Marron, nourrissait un fils, l'amour du vieux curé, du médecin et de Postel, un horrible enfant qui ressemblait à son père et à sa mère.
- Hé! bien, mon oncle, que venez-vous donc faire à Angoulême, dit Léonie, puisque vous ne voulez rien prendre et que vous parlez de nons quitter aussitôt entré?
- Dès que le digne ecclésiastique eut prononcé le nom d'êxe et de David Séchard, Postel rougit, et Léonie jeta sur le petit homme ce regard de jalousie obligée qu'une femme entièrement maîtresse de son mari ne manque jamais à exprimer pour le passé, dans l'intérêt de son averté.
- Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, ces gens-là, mon oncle, pour que vous vous méliez de leurs affaires? dit Léonie avec une visible aigreur.
- Ils sont malheureux, ma fille, répondit le curé qui peignit à Postel l'état dans lequel se trouvait Lucien chez les Courtois.
- Alı volil dans que l'equipage Il revient de Paris, s'écria Posele. Pauvre garçon i il avait de l'esprit cependant, et il était ambitieux! Il albait chercher du grain, et il revient sans paille. Mia que vient-il faire ici! sa sour est dans la plus affrense misère, car tous ces génies Il, e David tont comme Lucien, en ace connait guère en commerce. Nous avous parfé de lui au Tribunal, et, comme jage, J'ai dù signer son jugement!... ('à m'a fait un mall 1 de ne sais pas si Lucien pourra, dans les circonstances actuelles, aller

chez sa sœur; mais, en tout cas, la petite chambre qu'il occupait ici est libre, et je la lui offre volontiers.

 Bien, Postel, dit le prêtre en mettaut son tricorne et se disposant à quitter la boutique après avoir embrassé l'eufant qui dormait dans les bras de Léonie.

— Yous diuerez sans doute avec nous, mon oncle, dit madame Postel, car vous n'aurez pas prouptement flui, si vous voulez débrouiller les affaires de ces gens-là. Mon mari vous reconduira dans sa carriole avec son petit cheval.

Les deux époux regardèrent leur précieux grand-oncle s'en allant vers Angoulème.

- Il va bien tout de même pour son âge, dit le pharmacien.

Pendant que le vénérable septuagénaire monte les rampes d'Angoulème, il n'est pas iuutile d'expliquer dans quel lacis d'intérêts il allait niettre le pied.

Après le départ de son beau-frère pour Paris, David Séchard, ce bœuf, courageux et intelligent comme celui que les peintres don-. neut pour compagnon à l'évangéliste, n'eut qu'une idée, celle de faire une grande et rapide fortune, moins pour lui que pour Éve et pour Lucien, ces deux charmants êtres auxquels il s'était consacré. Mettre sa femnie dans la sphère d'élégance et de richesse où elle devalt vivre, soutenir de son bras puissant l'ambition de son frère, tel fut le programme écrit en lettres de feu devant ses yeux. Ce patient génie mis par Lucien sur la trace d'une invention dont s'était occapé Chardon le père, et dont la nécessité devait se faire sentir de jour en jour, se livra sans en rien dire à personne, pas même à sa femme, à cette recherche pleiue de difficultés. Après avoir embrassé par un coup d'œil l'esprit de sou temps, le possesseur de la pauvre imprimerie de la rue du Mûrier, écrasé par les frères Cointet, devina le rôle que l'imprimerie allait jouer. Les journaux, la politique, l'immeuse développement de la librairie et de la littérature, celui des scieuces, la pente à une discussion publique de tous les intérêts du pays , tout le monvement social qui se déclara lorsque la Restauration parut assise, exigeait une production de papier presque décuple comparée à la quantité sur laquelle spécula le célèbre Ouvrard au commencement de la Révolution, guidé par de semblables motifs. En 1822, les papeteries étaient trop nombreuses en France pour qu'on pût espérer de s'en rendre le possesseur exclusif, comme fit Ouvrard qui s'empara des principales usines après avoir accaparé leurs produits. David n'avait d'ailleurs ni l'audace, ni les capitaux nécessaires à de pareilles spéculations. Or, tant que pour ses fabrications la papeterie s'en tiendrait au chiffon, le prix du papier ne pouvait que hausser. On ne force pas la production du chiffon. Le chiffon est le résultat de l'usage du linge, et la population d'un pays n'en donne qu'une quantité déterminée. Cette quantité ne peut s'accroître que par une augmentation daus le chiffre des naissances. Pour opérer un changement sensible dans sa population, un pays veut un quart de siècle et de grandes révolutions dans les mœurs, dans le commerce ou dans l'agriculture. Si donc, les besoins de la papeterie devenaient supérieurs à ce que la France produisait de chiffon, soit du double soit du triple, il fallait, pour maintenir le papier à bas prix, introduire dans la fabrication du papier un élément autre que le chiffon. Ce raisonnement reposait d'aitleurs sur les faits. Les papeteries d'Angoulême, les dernières où se fabriquèrent des papiers avec du chiffon de fil, voyaient le cotou envalussant la pâte dans une progression effravante. En même temps que lord Stanhope inventait la presse en fer et qu'on parlait des presses mécaniques de l'Amérique, la mécanique à faire le papier de toute longueur commençait à fonctionner en Angleterre, Ainsi les movens s'adaptaient aux besoins de la civilisation française actuelle, qui repose sur la discussion étendue à tout et sur une perpétuelle manifestation de la pensée individuelle, un vrai ma heur, car les peuples qui délibèrent agissent très-peu. Chose étrange! pendant que Lucien entrait dans les rouages de l'immense machine du Journalisme, au risque d'y laisser son honneur et son intelligence en lambeaux. David Séchard, du fond de sou imprimerie, embrassait le mouvement de la Presse nériodique dans ses conséquences matérielles. Armé par Lucien de l'idée première que monsieur Chardon père avait eue sur la solution de ce problème d'industrie, il voulait mettre les moyens en harmonie avec le résultat vers lequel tendait l'esprit du Siècle. Enfin, il voyait juste en cherchant une fortune dans la fabrication du papier à bas prix, car l'événement a Justifié la prévoyance du sagace imprimeur d'Angoulême. Pendant ces quinze dernières années, le bureau chargé des demandes de brevets d'invention a recu plus de ceut requêtes de prétendues découvertes de substances à introduire dans la fabrication du papier.

Ce dévoué jeune homme, certain de l'utilité de cette découverte,

sans éclat, mais d'nu immense profit, tomba donc, après le départ de son beau-frère pour Paris, dans la constante préoccupation que devait causer la recherche d'une pareille solution. Comme il avait épulsé toutes ses ressources pour se marier et pour subvenir aux dépenses du voyage de Lucien à Paris, il se vit au début de son mariage dans la plus profonde misère. Il avait gardé mille francs pour les besolus de son imprimerie, et devalt un billet de pareille somme à Postel, le pharmacien. Ainsi, pour ce profond penseur, le problème fut double : il fallait inventer, et inventer promptement : il fallait enfin adapter les profits de la découverte aux besoins de son ménage et de son commerce. Or, quelle épithète donner à la cervelle capable de secouer les cruelles préoccupations que causent et une indigence à cacher, et le spectacle d'une famille sans pain, et les exigences journalières d'une profession aussi méticuleuse que celle de l'imprimeur, tout en parcouraut les domaines de l'inconnu, avec l'ardenr et les enivrements du savant à la poursuite d'un secret qui de jour en jonr échappe aux plus subtiles recherches? Hélas! comme on va le voir, les inventeurs ont bien encore d'autres maux à supporter, sans compter l'ingratitude des masses à qui les oisifs et les incapables disent d'un homme de génie: - Il était né pour devenir inventeur, il ne pouvait pas faire autre chose. Il ne faut pas plus lui savoir gré de sa découverte. qu'on ue sait gré à un homme d'être né prince! il exerce des facultés naturelles let il a d'ailleurs trouvé sa récompeuse dans le travail même.

Le mariage cause à nue jenue fille de profondes perturbations morales et physiques; nuis, en se mariant dans les conditions hour-geoises de la classe moyenne, elle doit de plus étudier des intérêts tout nouveaux, et s'initier à des affaires; de la , pour elle, une phase on decessirement elle reste en observation saus agir. L'a-mour de David pour sa femme en retards malbeureusement l'éducation, il n'osa pas lui dire l'étut des choses, ni le lendemain des nocre, ni les jours suivants. Malgré la détresse profonde à laquelle le condamnait l'avariec de son père, le pauve imperimeur ne put se résoudre à gâter sa lune de miel par le triste apprentissage de sa profession laborieus et par le consignemens nécessaire à la feunne d'un commerçant. Aussi, les mille francs, le seul avoir, furenci si dévorés plus par le ménage que par l'atelier. L'insouciance de David et l'ignorance de sa femme deur soins sois l'a révêtif la réduce de David et l'ignorance des a femme deur avois mois l'a révêtif la robis l'a révêtif la mois l'avent la mois l'avent de l'année de la mois l'avent la mois l'ave

terrible. A l'échéance du billet souscrit par David à Postel, le ménage se trouva sans argent, et la cause de cette dette était assez connue à Éve pour qu'elle sacrifiat à son acquittement et ses bijoux de marice et son argenterie. Le soir même du payement de cet elfet, Eve voulut faire causer David sur ses affaires, car elle avait remarqué qu'il s'occupait de tout autre chose que de son imprimerie. En effet, dès le second mois de son mariage, David passa la majeure partie de son temps sous l'appentis situé au foud de la conr. dans une petite pièce qui lui servait à fondre ses rouleaux. Trois mois après son arrivée à Angoulème, il avait substitué, aux pelotes à tamponner les caractères. l'encrier à tablé et à cylindre où l'encre se faconne et se distribue au moven de rouleaux composés de colle forte et de mélasse. Ce premier perfectionnement de la typographie fut tellement incontestable, qu'aussitôt après en avoir vu l'effet, les frères Cointet l'adoptèrent. David avait adossé au mur mitoven de cette espèce de cuisine un fourneau à bassine en cuivre, sous prétexte de dépenser moins de charbon pour refondre ses rouleaux, dont les moules rouillés étaient rangés le long de la muraille, et ou'il pe refondit pas deux fois. Non-seulement il mit à cette pièce une solide porte en chêne, intérieurement garnie en tôle, mais encore il remplaca les sales carreaux du châssis d'où venait la lumière par des vitres en verre cannelé, pour empêcher de voir du dehors l'objet de ses occupations. Au premier mot que dit Éve à David au sujet de leur avenir, il la regarda d'un air inquiet et l'arrêta par ces paroles : - Mon enfant, je sais tout ce que doit t'inspirer la vue d'un atelier désert et l'espèce d'anéantissement commercial où je reste; mais, vois-tu, reprit-il en l'amenant à la fenêtre de leur chambre et lui montrant le réduit mystérieux, notre fortune est là.... Nous aurons à souffrir encore pendant quelques mois : mais souffrons avec patience, et laisse-moi résoudre un problème d'industrie qui fera cesser toutes nos misères.

David était si bon, son dévouement devait être si bien crus sor parole, que la pauvre femme, préoccupée comme tontes les femmes de la dépease journalière, se donns pour tâche de suure à son mar les ennois du ménage. Elle quits donc la joile chambre bleue et blanche où elle se contentait de travaille rà des ouvrages de femme en devisont avec sa mêre, et descendit dans une des deux cages de bois sinées au fond de l'atelier pour étudier le mécanisme commercial de la typographie. Durant ces trois mois, l'inéret iem.

primerie de David avait été désertée par les ouvriers iusqu'alors nécessaires à ses travaux, et qui s'en allèrent un à un. Accablés de besogne, les frères Cointet employaient non-seulement les ouvriers du département alléchés par la perspective de faire chez eux de fortes journées, mais encore quelques-uns de Bordeaux, d'uù venaient surtout les apprentis qui se croyaient assez habiles pour se soustraire aux conditions de l'apprentissage. En examinant les ressources que pouvait présenter l'imprimerie Séchard. Éve n'y trouva plus que trois personnes. D'abord l'appreuti que David se plaisait à former chez les Didot, comme funt presque tuus les protes qui, dans le grand nombre d'ouvriers auquel ils commandent, s'attachent plus particulièrement à quelques-uns d'entre eux ; David avait emmené cet apprenti, nommé Cérizet, à Angoulème, où il s'était perfectionné : puis Marion , attachée à la maison comme un chien de garde; enfin Kolb, un Alsacieu, jadis homme de peine chez messieurs Didot. Pris par le service militaire. Kolb se trouva par basard à Angoulême, où David le reconnut à une revue, au moment où son temps de service expirait. Kolb alla voir David et s'amouracha de la grosse Marion en découvrant chez elle toutes les qualités qu'un homme de sa classe demande à une femme : cette santé vigoureuse qui brunit les joues, cette force masculine qui permettait à Marjon de soulever une forme de caractères avec aisance, cette probité religieuse à laquelle tiennent les Alsacieus, ce dévouement à ses maîtres qui révèle un bon caractère, et enfin cette économie à laquelle elle devait une petite somme de mille francs, du linge, des robes et des effets d'une propreté provinciale, Marion, grosse et grasse, âgée de trente-six ans, assez flattée de se voir l'obiet des attentions d'un cuirassier haut de cinq pieds sept pouces, bien bâti, fort comme un bastiou, lui suggéra naturellement l'idée de devenir imprimeur. Au moment où l'Alsacien recut son congé définitif. Marion et David en avaient fait un ours assez distingué, qui ne savait ućanmoins ni lire ni écrire,

La composition des ouvrages dits de ville ne fut pas tellement abendante pendant et rimestre que Cérizet n'eût pu y suffire. A la fois compositeur, metteur en pages, et prote de l'imprimerte, Cerizet fédisait ce que Kant appelle une triplicité phécomehale : il composait, il corrigeait sa composition, il inscrivait les commandes, et d'ressait les factures ; mais, le plus souvent sans ouvrage, il lisait des rouanss, dans ac age au fond de l'aetler, attendant la commande d'une affiche ou d'un billet de faire part. Marion, formée par Séchard père, façonnait le papier, le trempait, aidait Kolb à l'imprimer, l'étendait, le rognait, et n'eu faisait pas moins la cuisine, en allant au marché de grand matio.

Quand Éve se fit rendre compte de ce premier trimestre par Cérizet, elle trouva que la recette était de quatre cents francs. La dépense, à raison de trois francs par jour pour Cérizet et Kolb. qui avaient pour leur journée, l'un deux et l'autre un franc, s'élevait à trois cents francs. Or, comme le prix des fournitures exigées par les ouvrages fabriqués et livrés se montait à cent et quelques francs, il fut clair pour Eve que pendant les trois premiers mois de son mariage David avait perdu ses loyers, l'intérêt des capitaux représentés par la valeur de son matériel et de son brevet, les gages de Marion , l'encre , et enfin les bénéfices que doit faire un imprimeur, ce monde de choses exprimées en langage d'imprimerie par le mot étoffes, expression due aux draps, aux soieries employées à rendre la pression de la vis moins dure aux caractères par l'interposition d'un carré d'étoffe (le blanchet) entre la platine de la presse et le papier qui recoit l'impression. Après avoir compris en gros les moyens de l'imprimerie et ses résultats, Eve devina combien peu de ressources offrait cet atelier desséché par l'activité dévorante des frères Cointet, à la fois fabricants de papier, journalistes, imprimeurs, brevetés de l'Évêché, fournisseurs de la Ville et de la Préfecture. Le journal que, deux ans auparavant, les Séchard père et fils avaient vendu vingt-deux mille francs, rapportait alors dixhuit mille francs par au. Éve reconnut les calculs cachés sous l'apparente générosité des frères Cointet qui laissaient à l'imprimerie Sechard assez d'ouvrage pour subsister, et pas assez pour qu'elle leur fit concurrence. En prenant la conduite des affaires, elle commenca par dresser un inventaire exact de toutes les valeurs. Elle employa Kolb, Marion et Cérizet à ranger l'atelier, le nettoyer et y mettre de l'ordre, Puis, par une soirée où David revenait d'une excursion daus les champs, suivi d'une vieille femme qui lui portait un énorme paquet enveloppé de linges. Eve lui demanda des conseils pour tirer parti des débris que leur avait laissés le père Séchard, en lui promettant de diriger à elle seule les affaires. D'après l'avis de son mari, madame Séchard employa tous les restants de papiers qu'elle avait trouvés et mis par espèces, à imprimer sur deux colonnes et sur une seule feuille ces légendes populaires co-

loriées que les paysans collent sur les murs de leurs chaumières : l'histoire du Juif-Errant, Robert-le-Diable, la Belle-Maguelonne, le récit de quelques miracles. Éve fit de Kolb nn colporteur. Cérizet ne perdit pas un instant, il composa ces pages naïves et leurs grossiers ornements depuis le matin jusqu'au soir. Marion suffisait an tirage. Madame Chardon se chargea de tous les soins domestiques, car Éve coloria les gravures. En deux mois, grâce à l'activité de Kolb et à sa probité, madame Séchard vendit, à douze lieues à la ronde d'Angoulème, trois mille feuilles qui lui coûtèrent trente francs à fabriquer et qui lui rapportèrent, à raison de deux sous pièce, trois cents francs. Mais quand toutes les chaumières et les cabarets farent tapissés de ces légendes, il fallut songer à quelque autre soéculation, car l'Alsacien ne pouvait pas vovager au delà du département. Éve, qui remuait tout dans l'imprimerie, y trouva la collection des figures nécessaires à l'impression d'un almanach dit des Bergers, où les choses sont représentées par des signes, par des images, des gravures en rouge, en noir ou en blen. Le vieux Séchard, qui ne savait ni lire ni écrire, avait jadis gagné beaucono d'argent à imprimer ce livre destiné à ceux qui ne savent pas lire. Cet almanach, qui se vend un sou, consiste en une feuille pliée soixante-quatre fois, ce qui constitue un in-64 de cent vingt-huit pages. Tout henreuse du succès de ses feuilles volantes, industrie à laquelle s'adonnent surtont les petites imprimeries de province, madame Séchard entreprit l'Almanach des Bergers sur une grande échefle en v consacrant ses bénéfices. Le papier de l'Almanach des Bergers, dont plusieurs millions d'exemplaires se vendent annuellement en France, est plus grossier que celul de l'Almanach Liégeois, et coûte environ quatre francs la rame. Imprimée, cette rame, qui contient ciuq cents feuilles, se vend done, à raison d'un sou la feuille, vingt-cinq francs. Madame Séchard résolut d'employer cent rames à un premier tirage, ce qui faisait cinquante mille almanachs à placer et deux mille francs de bénéfice à recueiffir.

Quoique distrait comme devait l'être un bomme si profondément occupé, David fut surpris, en donnant un coup d'œil à son atélier, d'entendre grogner une presse, et de voir Cérizet toujours debout composant suus la direction de madame Schard. Le jour où il y entra pour surveiller les opérations entreprises par Êve, ce fut un beau triomphe pour elle que l'approbation de son mari qui trouva l'affaire de l'almanach excellente. Aossi David promit-il ses conseils pour l'emploi des encres des diverses couleurs que nécessient les configurations de cet almanach do tout parle au y pex. Enfin, il voolut refondre lui-même les rouleaux dans son atelier mystérieux pour aider, autant qu'il le pouvait, sa fennne dans cette grande petite entreprise.

An utilieu de cette activité furieuse, vinren les désolantes lettres por lenquelles Lucien apprit à la unière, à as seure et à son beaufrère son insuccès et sa détresse à Paris. On doit comprendre alors qu'en enveyant à cet enfant gâté trois cents francs , Éve, malame Chardon et Darid avaient offert au poète, chacun de leur côté, le plus pur de leur sang. Accablée par ces nouvelles et désespérée de gagner si pen en travaillant avec tant de courage, Eve n'accueilli pas sans effirei l'événement qui met le comble à la joie des jeunes métages. En se voyaut sur le point de évenir mère, elle se dit :

— Si mon cher David n'a pas attein le but de ses recherches au monent de mes couches, que deviendrons-nous 2... Et qui conduira les affigires anisantes de notre paurer imprimerée?

L'Almanach des Bergers devait être bien fini avant le premier jahvier; or, Cérizet, sur qui roulait toute la composition, y mettait une lenteur d'autant plus désespérante que madame Séchard ne connaissait pas assez l'imprimerie pour le réprimander. Elle se contenta d'observer ce jeune Parisien. Orpheliu du grand hospice des Enfants-Trouvés de Paris, Cérizet avait été placé chez messieurs Didot comme apprenti. De quatorze à dix-sept ans , il fut le Séide de Séchard, qui le mit sous la direction d'un des plus habiles onvriers, et qui en fit son gamin, son, page typographique; car David s'intéressa naturellement à Cérizet en lui trouvant de l'intelligence et il conquit son affection en lui procurant quelques plaisirs et des douceurs que lui interdisait son indigence. Doué d'une assez jolie petite figure chafouine, à chevelure rousse, les yeux d'un bleu trouble. Cérizet importa les mœurs du gamin de Paris dans la capitale de l'Angoumois. Son esprit vif et railleur, sa maliguité l'y rendirent redoutable, Moins surveillé par David à Angoulême, soit que plus âgé il inspirât plus de confiance à son mentor, soit que l'imprimeur comptat sur l'influence de la province, Cérizet devint, à l'insu de son tuteur, le don Juan en casquette de trois ou quatre petites ouvrières, et se déprava complétement. Sa moralité, fille des cabarets parisiens, prit l'intérêt personnel pour unique loi. D'ailleurs, Cérizet, qui, selon l'expression populaire, devait tirer à la conscription l'aunée suivante, se voyait sans carrière; aussi fit-il des dettes en pensant que dans six mois il deviendrait soldat, et qu'alors aucun de ses créanciers ne pourrait courir après lui. David conservait quelque autorité sur ce garçon, uon pas à cause de son titre de maître, non pas pour s'être intéressé à lui, mais parce que l'ex-gamin de Paris reconnaissait en David une haute intelligence. Cérizet fraternisa bientôt avec les ouvriers des Cointet, attiró vers eux par la puissance de la veste, de la blouse, enfin par l'esprit de corps, plus influent peutêtre dans les classes inférieures que dans les classes supérieures. Daus cette fréquentation, Cérizet perdit le peu de bonnes doctrines que David lui avait inculquées ; néanmoins, quand ou le plaisantait sur les sabots de sou atelier, terme de mépris donné par les ours aux vieilles presses des Séchard, en lui montrant les magnifiques presses en fer, au nombre de douze, qui fonctionnaient dans l'immense atelier des Cointet, où la seule presse en bois existant servait à faire les épreuves, il prenait encore le parti de David et ietait avec orgueil ces paroles au nez des blaqueurs: - Avec ses sabots mon Naïf ira plus loiu que les vôtres avec leurs bilboquets en fer d'où il ne sort que des livres de messe ! Il cherche un secret qui fera la queue à toutes les imprimeries de France et de Navarre!....

— En attendant, méchant prote à quarante sous, tu as pour bourgeois une repasseuse! lui répondait-on.

— Tieus, elle est jolie, repliquait Cérizet, et c'est plus agréable à voir que les mufics de vos bourgeois.

- Est-ce que la vue de sa femme te nourrit?

De la sphére du cabaret ou de la porte de l'imprimerie où ces disputes anicales avaient lieu, quelques lucurs parvinreut aux frères Cointet sur la situation de l'imprimerie Séchard; ils apprirent la spéculation tentée par Ére , et jugérent uécessaire d'arrêter dans son essor une cutreprise qui pouvait mettre cette pauvre fenume dans une voic de prospérité.

— Donnons-lui sur les doigts, afin de la dégoûter du commerce, se dirent les deux frères.

Celui des deux Coiutet qui dirigeait l'imprimerie rencontra Cérizet, et lui proposa de lire des épreuves pour eux, à tant par épreuve, pour soulager leur correcteur qui ne pouvait suffire à la lecture de leurs ouvrages. En travaillant quelques heures de nuit, Cérizet gapta plus avec les frères Cointet qu'avec David Séchard pendant sa journés. Il s'ensuivil quelques relations entre les Cointet et Cérizet, à qui l'on reconnut de grandes facultés, et qu'on plaignit d'être placé dans une situation si défavorable à ses innéats

- Vous pourriez, îni dit un jour l'un des Cointet, devenir prote d'une imprimerie considérable où vous gagneriez six francs par jour, et avec votre intelligence vous arriveriez à vous faire intéresser un jour dans les affaires.
- A quoi cela peut-il me servir d'être un bon prote? répondit Cérizet, je suis orphélin, je fais partie du contingent de l'aunée prochaine, et, si je tombe au sort, qui est-ce qui me payera un homme?...
- Si vous vous rendez utile, répondit le riche imprimeur, pourquoi ue vous avancerait-on pas la somme nécessaire à votre libération?
  - Ce ne sera toujonrs pas mon naïí? dit Cérizet.
  - Bah! peut-être aura-t-il tronvé le secret qu'il cherche...
- Cette phrase fut dite de manière à réveiller les plus mauvaises pensées chez celui qui l'écoutait; aussi Cérizet lança-t-il au fabricant de papier un regard qui valait la plus pénétrante interrogation
- Je ne sais pas de quoi il s'occupe, répondit-il prudemment en trouvant le bourgeois muet, mais ce n'est pas un homme à chercher des capitales dans son bas de casse!
- Tenez, mon ami, dit l'imprimeur en prenant six feuilles du Paroissien du Diocèse et les tendant à Cérizet, à vous pouvez nous avoir corrigé cela pour demain , vous aurez demain dits luit francs. Nous ne sommes pas méchants, nous faisons gagner de l'argent au prote de notre concurrent l'Enfin, nous pourrions laisser madame Séchard s'engager dans l'alfaire de l'Almanach des Bergers, et la rulae; et là lien, nous vous permettons de lui dire que nous avoss entrepris un Almanach des Bergers, et de lui faire observer qu'elle n'arrivera pas la première sur la place.....

On doit comprendre maintenant pourquoi Cérizet allait si lentement sur la composition de l'Almanach. En apprenant que les Coiutet troublaient sa pauvre petite spéculation. Eve fut saisie de terreur, et voulut voir une preuve d'attachement dans la communication assez hypocritement faite par Cérizet de la concurrence qui l'attendait; mais elle surprit bientôt chez son unique composi-, tenr quelques indices d'une curiosité trop vive qu'elle voulut attribuer à son âze.

— Cérzet, lui dit-elle un matin, rous rous poete, sur le pas de la porte et vous attendez, mossiere Schard au passage afin d'estaminer ce qu'il cache, vous regardes dans la cour quand il sort de l'actelier à fondre les rouleaux, au lien d'achever la composition de notre alimaneth. Tout cela n'est pas bien, surtout quand vous me voyez, moi sa femune, respectant ses secrets et me domant tant de mai pour lui laisser la liberté de se livrer à ses travaux. Si vous n'aviez pas perdu tant de temps, l'alimanech serait fini i, Kolb en vendrait déjà, les cointet ne pourraient nous faire aucust tort.

— Eh! madame, répondit Cérizet, pour quarante sous per jour que je gegne ici, croyez rous que ce ne soit pas assez de vous faire pour cent sous de composition? Mais si je u'avais pas des épreuves à lire le soir pour les frères Cointet, je pourrais bien me nourrir de son.

— Yous êtes ingrat de bonne heure, vous ferez votre chemin, répondit Eve atteinte au cœur moins par les reproches de Cériz: que par la grossièreté de son accent, par sa menaçante attitude et par l'agression de ses regards.

-Ce ne sera toujours pas avec une femme pour bourgeois, car alors le mois n'a mas souvent trente jours.

En se sentant blessée dans sa dignité de femme, Éve jeta sur Cérizet un regard foudroyant et remonta chez elle. Quand David vint diner, elle lui dit : — Es-tn sûr, mon ami, de ce petit drôle de Cérizet?

— Cérizet ? répondit-il. Eh! c' st mon gamin, je l'ai formé, je l'ai en pour teneur de copie, je l'ai mis à la casse, enfin il me dolt d'être tout ce qu'il est! Autant demander à un père s'il est sûr de son enfant...

Ève apprit à son mari que Cérizet lisait des épreuves pour le compte des Cointet.

- Pauvre garçon! il faut bien qu'il vive, répondit David avec l'humilité d'un maître qui se sentait en faute.

— Oui; mais, mon ami, voici la différence qui existe entre Kolb et Cérizet; Kolb fait vingt lieues tous les jours, dépense quinze ou vingt sous, nous rapporte sept, huit, quelquefois neuf francs de feuilles rendues, et ne une demande que ses vingt sous, sa dépense payée. Kolb se couperalt la main plutôt que de tirer le barreau d'une presse chez les Cointet, et il ne regarderait pas les choses que tu jettes dans la cour, quand on lui offiriait mille écus; tandis que Cérizel les ramasses et les examine.

Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude, il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine; puis, quand leur éducation en ce genre est faite, elles s'élèvent à une indulgence qui est le dernier degré du mépris.

— Bah! pure curiosité de gamin de Paris, s'écria donc David. — Eh! bien, mon ami, fais-moi le plaisir de descendre à l'ate-lier, d'examiner ce que ton gamin a composé depuis un mois, et de me dire si, pendant ce mois, il n'anrait pas dô fiuir notre almanalch.

Après le dîner. David reconnut que l'Almanach aurait dû être composé en huit jours; puis, en apprenant que les Cointet en préparaient un semblable, il vint au secours de sa femme : il fit Interrompre à Kolb la vente des feuilles d'images et dirigea tout dans son atelier : il mit en train lui-même une forme que Kolh dut tirer avec Marion, tandis que lui-même tira l'autre avec Cérizet, en surveillant les impressions en encres de diverses couleurs. Chaque conlenr exige une impression séparée. Quatre encres différentes veulent donc quatre coups de presse. Imprimé quatre fois pour une . l'Almanach des Bergers coûte alors tant à établir, qu'il se fabrique exclusivement dans les ateliers de province où la main d'œnvre et les intérêts du capital eugagé dans l'imprimerie sont presque puls. Ce produit, quelque grossier qu'il soit, est donc interdit any imprimeries d'où sortent de beaux ouvrages. Pour la première fois depuis la retraite du vieux Séchard, on vit alors deux presses roulant dans ce vieil atelier. Quoique l'almanach fût, dans son genre, un chef-d'œuvre, néanmoins Eve fut obligée de le donner à deux liards, car les frères Cointet donnèrent le leur à trois centimes anx colporteurs: elle fit ses frais avec le colportage, elle gagna sur les ventes directement faites par Kolb: mais sa spéculation fut manquée. En se voyant devenu l'objet de la défiance de sa belle patronne, Cérizet se posa dans son for intérieur en adversaire, et il se dit : « Tu me soupçonnes , je me vengerai ! » Le gamin de Paris est ainsi fait. Cérizet accepta donc de messieurs Cointet frères des

émoluments évidemment trop forts pour la lecture des épreuves qu'il allait chercher à leur bureau tous les soirs et qu'il leur rendait tous les matins. En causant tous les jours davantage avec eux. il se familiarisa , finit par apercevoir la possibilité de se libérer du service militaire qu'on lui présentait comme appât ; et , loin d'avoir à le corrompre, les Cointet enteudirent de lui les premiers mots relativement à l'espionnage et à l'exploitation du secret que cherchait David. Iuquiète en voyant combien elle devait peu compter sur Cérizet et dans l'impossibilité de trouver un autre Kolb , Éve résolut de renvoyer l'unique compositeur en qui sa seconde vue de femue aimante lui fit voir un traftre; mais comme c'était la mort de son imprimerie, elle prit une résolution virile : elle pria par une lettre monsieur Métivier, le correspondant de David Séchard, des Cointet et de presque tous les fabricants de papier du département, de faire mettre dans le Journal de la Librairie, à Paris, l'annouce suivante :

« A céder, une imprimerie en pleine activité, matériel et brevet, » située à Angoulème. S'adresser, pour les conditions, à monsieur » Métivier, rue Serpente. »

Après avoir lu le numéro du journal où se trouvait cette annonce, les Cointet se dirent: — Cette petite femme ne mauque pas de tête, il est temps de nouis rendre naitres de son imprimeire en lui donnaut de quoi vivre; autrement, nous pourrious rencontrer un adversaire dans le successeur de David, et notre intérêt est de toujours atoir un eni dans cet ateite.

Mus par cette pendée, les frères Cointet vinrent parler à David Séchard. Éve, à qui les deux frères s'adressèreut, éprouva la plus vite joic en royaut le rapide effet de saruse, car ils ne lui cachèrent pas leur dessein de proposer à mousieur Séchard de faire des impressions à leur comppte : ils étaieut encombrés , leurs presses ne pouvaient suffire à leurs travaux, ils avaient demandé des ouvriers à Bordeaux, et se faisaient fort d'occuper les trois presses de David.

— Messicurs, dit-elle aux denx frères Cointet pendant que Cérrieu de la la teretir David de la visite de ses confrères, mon mari a connu chex messieurs Dioto d'excellents ouvriers probes et actis, il se choisira saus donte un successeur parmi les meilleurs... Ne vaut-il pas micux vendre son établissement une viugtaine de mille francs, qui nous donneront mille francs de rente, que de perdre mille francs par an au métier que vous nous faites faire? Pourquoi nous avoir enxié la pauvre petite spéculation de notre Almanach, qui d'ailleurs appartenait à cette imprimerie?

- Eh! pourquoi, madame, ne pas nous en avoir prévenus? nous ne serions pas allés sur vos brisées, dit gracieusement celui des deux frères qu'on appelait le grand Cointet.
- Allons donc, messieurs, vous n'avez commencé votre almanach qu'après avoir appris par Cérizet que je faisais le micn.

En disant ces paroles vivement, elle regarda celui qu'on appelait le grand Cointet, et lui fit baisser les yeux. Elle acquit ainsi la preuve de la trahison de Cérizet.

Ce Cointet, le directeur de la papeterie et des affaires, était beaucoup plus habile commerçant que son frère Jean, qui conduisait d'ailleurs l'imprimerie avec une grande intelligence, mais dont la capacité pouvait se comparer à celle d'un colonel ; tandis que Bouiface était un général auquel Jean laissait le commandement en chef. Bouiface, homme sec et maigre, à figure jaune comme un cierge et marbrée de plaques rouges, à bouche serrée, et dont les veux avaient de la ressemblance avec ceux des chats, ne s'emportait jamais : il écoutait avec le calme d'un dévot les plus grosses injures, et répondait d'une voix douce. Il allait à la messe, à confesse et communiait. Il cachait sous ses manières patelines, sous un extérieur presque mou , la ténacité , l'ambition du prêtre et l'avidité du négociant dévoré par la soif des richesses et des honneurs. Dès 1820, le grand Coiutet voulait tout ce que la bourgeoisie a fini par obtenir à la révolution de 1830. Plein de haine contre l'aristocratie, indifférent en matière de religion, il était dévot comme Bonaparte fut montagnard. Son épine dorsale fléchissait avec une merveilleuse flexibilité devant la Noblesse et l'Administration pour lesquelles il se faisait petit, humble et complaisant. Enfin, pour peindre cet homme par un trait dont la valeur sera bien appréciée par des gens habitués à traiter les affaires, il portait des conserves à verres bleus à l'aide desquelles il cachait son regard, sous prétexte de préserver sa vue de l'éclatante réverbération de la lumière dans une ville où la terre, où les constructions sont blauches, et où l'intensité du jour est augmentée par la grande élévation du sol. Quoique sa taille ne fût qu'un peu au-dessus de la moyenne, il paraissait grand à cause de sa maigreur, qui aunonçait une nature accablée de travail, une pensée en continuelle fermentation. Sa physionomie jésuitique était complétée par une chevelure plate, grise, longue, taillée à la façon de celle des ecclésiastiques, et par son vêtement qui, depuis sept ans, se composait d'un pantalon noir, de bas noirs, d'un gilet noir et d'une févite (le nom méridional d'une redingote) eu drap couleur marron. On l'appelait le grand Cointet pour le distinguer de son frère, qu'on nommait le gros Cointet, en exprimant ainsi le contraste qui existait autant entre la trille qu'entre les capacités des deux frères, également redoutables d'ailleurs. Eu effet, Jeau Cointet, bou gros garçon à face flamande, brunie par le soleil de l'Angoumois, petit et court, pansu comme Sancho, le sourire sur les lèvres, les épaules épaisses, produisait une opposition frappaute avec son aîné. Jean ne différait pas seulement de physionomie et d'intelligence avec son frère, il professait des opinious presque libérales, il était Centre Gauche, u'allait à la messe que les dimanches, et s'entendalt à merveille avec les commercants libéraux. Quelques négociants de l'Houmeau prétendaient que cette divergence d'opinious était un jeu joué par les deux frères. Le grand Cointet exploitait avec habileté l'apparente bonhomie de son frère, il se servait de Jean comme d'une massue. Jean se chargeait des paroles dures . des exécutions qui répugnaient à la mansuétude de son frère. Jean avait le département des colères, il s'emportait, il laissait échapper des propositions iuacceptables, qui rendaient celles de son frère plus douces: et ils arrivaient ainsi, tôt on tard, à leurs fins.

Éve, avec le tact particulier aux feunues, eut bientit deviné le caractère des deux frères; aussi resta-t-elle sur ses gardes en présence d'adversaires si dangereux. David, déjà mis au fait par sa femme, écouta d'un air profoudément distrait les propositions deses ennemis.

— Entendez-rous avec ma femme, di-il aux deux Cointet en sortant du cabinet vitré pour retourner dans son pelit laboratoire, elle est plus au fuit de mon imprimerie que je ne le suis moi-même. Je m'occupe d'une affaire qui sera plus lucratire que ce pauvre établissement, et au moyen de laquelle je réparerai les pertes que l'ai faites avec vous...

- Et comment? dit le gres Cointet en riant.

Ève regarda son mari pour lui recommander la prudence.

 Vous serez mes tributaires, vous et tous ceux qui consomment du papier, répondit David.

- Et que cherchez-vous donc? demanda Benoît-Boniface Coiutet.

Quand Boniface eut lâché sa demande d'un ton doux et d'une façon insinuante, Éve regarda de nouveau son mari pour l'engager à ne rien répondre ou à répondre quelque chose qui ne fût rien.

— Je cherche à fabriquer le papier à cinquante pour cent audessous du prix actuel de revient...

Et il s'eu alla saus voir le regard que les deux frères échangèrent, et par lequel ils se disaient : — Cet houme devait être un inventeur; on ne pouvait pas avoir son encolure et rester oisif! — Exploitons-le? disait Bouifacc. — Et comment? disait Jean.

— David agit avec vous comme avec moi, dit madame Séchard. Quaud je fais la curieuse, il se défie sans doute de mou nom, et me jette cette phrase qui n'est après tout qu'un programme.

— Si votre mari peut réaliser ce programme, il fera certainement fortune plus rajudement que par l'imprimeire, et je un'étonne plus de lui voir uégliger cet établissemeut, reprit Boniface en se tournaut vers l'atelier désert où Kolb assis sur un als frottait son pain arec un gousse d'ait mais il nous conviendrait peu de voir cette imprimerie aux mains d'un concurrent actif, remoant, ambitieux, et peut-dire pourroins-nous arriver à nons entendres. Si, par exemple, vous consentiez à louer pour une certaine somme rotre matériel à l'un de nos ourriers qui travaillerait pour nous, sous votre nour, comme cela se fait à Paris, nous occuperions àssez ce gars-la pour lu permettre de vous payer un trés-bon loyer et de relaiser de petits profits...

Cela dépend de la somme, répondit Éve Séchard. Que vonlezvous douner? ajouta-t-elle en regardant Boniface de mauière à lui faire voir qu'elle comprenait parfaitement son plan.

 Mais quelles seraient vos prétentions? répliqua vivement Jean Cointet.

- Trois mille fraucs pour six mois, dit-elle.

— Eh! ma chère petite daue, vous parliez de vendre votre imprimerie vingt mille francs, répliqua tout doucettement Boniface. L'intérêt de vingt mille francs n'est que de douze cents francs, à six pour cent.

Eve resta pendant un moment tout interdite, et reconnut alors tout le prix de la discrétion eu affaires,

- Vous vous servirez de nos presses, de nos caractères avec lesquels je vous ai prouvé que je savais faire encore de petites

affaires, reprit-elle, et nous avons des loyers à payer à monsieur Séchard le père qui ne nous comble pas de cadeaux.

Après une iutte de deux heures, Eve obint deux mille francis pour six mois, dont mille seraient payés d'avance. Quand tout fut convenu, les deux frères lui apprirent que leur intention était de faire à Cérizet le bail des ustensilés de l'imprimerie. Éve ne put reteair un mouvement de surprise.

Ne vaut-il pas mieux prendre quelqu'un qui soit au fait de l'atelier? dit le gros Cointet.

Eve salua les deux frères sans répondre, et se promit de surveil-

Éve salua les deux frères sans répondre, et se promit de surveiller elle-même Cérizet.

— Eli 1 bien, voilà nos ennemis dans la place! dit en riaut David à sa femme quand au moment du diner elle lui montra les actes à siguer.

— Bahl dit-elle, je réponds de l'attachement de Kohl et de Marions quatre mille francs de rente d'un mobilier industriel qui nous coûtai de l'argent, et je te vois un an devant toi pour réaliser tes espérances!

— Tu devais être la femme d'un chercheur d'inventions! dit Séchard en serrant la main de sa femme avec tendresse.

Si le ménage de David eut une somme suffisante pour passer l'hiver, il se trouva sous la surveillance de Cérizet et, sans le savoir, dans la dépendance du grand Cointet.

— Ils sont à nous i dit en sortant le directeur de la papeterie à son frère l'imprimeur. Ces pauvres geus tont s'habiteur à recevoir le loyer de leur imprimerie; ils comptetont là-dessus, et ils s'endetteront. Dans six mois nous ne renourellerons pas le bail, et nous verrons alors e que cet homme de génic aura dans son sec, car nous lui proposerons de le titer de peine en nous associant pour exploiter sa découverte.

Si quelque rusé commerçant avait pu soir le grand Cointet prononçant ex nouis sen nous associant, il aurait compris que le danger du mariage est encore moins grand à la Mairie qu'au Tribunal de commerce. N'était-ce pas trop déjà que ces féroces chaseurs fixesent sur les traces de leur gibier? David et sa femme, aidés par Kolb et par Marion, étaient-lis en état de résister aux ruses d'un Bonilace Cointel.

Quand l'époque des couches de madaine Séchard arriva, le billet

de cinq cents francs envoyé par Lucien, joint au second payement de Cérizet, permit de suffire à toutes les dépenses. Éve, sa mère et David, qui se croyaient oubliés par Lucien, éprouvèrent alors une joie égale à celle que leur donnaient les premiers succès du poète, dont les débuts dans le journalisme firent encore plus de tapage à Angoulême qu'à Paris.

Endormi dans une sécurité trompeuse, David chancela sur ses iambes en recevant de son beau-frère ce mot cruel.

- · Mon cher David , j'ai négocié, chez Métivier, trois billets signés » de toi , faits à mon ordre , à un , deux et trois mois d'échéance. \* Entre cette négociation et mon suicide, j'ai choisi cette horrible
- » ressource qui, sans doute, te gênera beaucoup. Je t'expliquerai « dans quelle nécessité je me trouve, et je tâcherai d'ailleurs de
- « L'envoyer les fonds à l'échéance. · Brûle ma lettre, ne dis rien ni à ma sœur ni à ma mère, car « je t'avoue avoir compté sur ton héroïsme bieu counu de
  - · Ton frère au désespoir.

## · LUCIEN DE RUBEMPRÉ. «

- Ton pauvre frère, dit David à sa femme qui relevait alors de couches, est dans d'affreux embarras, je lui ai envoyé trois billets de mille francs, à un, deux et trois mois; prends-en note.

Puis il s'en alla dans les champs afin d'éviter les explications que sa femme allait lui demander. Mais, en commentant avec sa mère cette phrase pleine de malheurs. Éve déià très-inquiète du silence gardé par son frère depuis six mois, eut de si mauvais pressentiments que, pour les dissiper, elle se résolut à faire une de ces démarches conseillées par le désespoir. Monsieur de Rastignac fils était venu passer quelques jours dans sa famille, et il avait parlé de Lucien en assez mauvais termes pour que ces nouvelles de Paris, commentées par toutes les bouches qui les avaient colportées, fussent arrivées jusqu'à la sœur et à la mère du journaliste. Éve alla chez madame de Rastignac, y sollicita la faveur d'une entrevue avec le fils. à qui elle fit part de toutes ses craintes en lui demandant la vérité sur la situation de Lucien à Paris. En un moment, Éve apprit la liaison de son frère avec Coralie, son duel avec Michel Chrestien, causé par sa trahison envers d'Arthez, enfin toutes les circonstances de la vie de Lucien envenimées par un dandy spirituel qui sut don-COM. HUM. T. VIII.

ner à sa haine et à son envie les livrées de la plité, la forme amicale du patriotisme abrué sur l'aveiur d'un grand homme et les couleurs d'nne admiration sincère pour le talent d'un enfant d'Angoulème, si cruellement compromis. Il parlà des fantes que Lucien avait commisse et qui vensient de lui coûter la protection des plus hauts presonnages, de faire déchirer une ordonnance qui lui conférait les armes et le nom de Rubempré.

— Madame, si votre frère edt été bien conseillé, il serait anjourd'hui dans la voie des honneurs et le mari de madame de Bargeton; mais que voulez-vous?.... il l'a quittée, insultée I Elle est, à son grand regret, devenue madame la comtesse Sixte du Châtelet, car elle ainnist Lucien.

- Est-il possible?... s'écria madame Séchard,

— Votre frère est un aiglon que les premiers rayons du luxe et de la gloire ont avenglé. Quand un aigle tombe, qui peut savoir au fond de quel précipiec il s'arrêtera : la chute d'un grand homme est touiours en raison de la hauteur à laquelle il est parvenu.

Ève revint épouvantée avec cette dernière phrase qui lui traversa le cœur comme une flèche. Blessée dans les endroits les plus sensibles de son âme, elle garda chez elle le plus profond silence; mais plus d'une larme roula sur les joues et sur le front de l'enfant qu'elle nourrissait. Il est si difficile de renoncer aux illusions que l'esprit de famille autorise et qui naissent avec la vie, qu'êve se défia d'Eugène de Rastignac, elle voult entendre la voix d'un véritable ami. Elle écrivit donc une lettre touchante à d'Arthez, dout l'adresse lui avait été donnée, par Lucien, au temps où Lucien était enthousisset du Chende, et voic la réponse qu'elle reçut :

#### « Madame .

» Yous me demandez la vérité sur la vie que mêne à Paris monsieur votre frive, vous voulez être éclairée sur son avenir ; et, » pour m'engager à vous répondre franchement, vous me répétez e que vous en a dit monsieur de Rastignac, en me demandant si de tels faits sout vrais. En ce qui me concerne, madane, » Il faut rectifier, à l'avantage de Lucien, les confidences de monsieur de Rastignac. Votre frère a éprouvé des remords, il est venu » me montrer la critique de mon livre, en me disant qu'il ne pouvait se résoudre à la publier, malgré le danger que sa désobéissance aux ordress de son parti faisist courir à une personne bien.

» chère. Hélas, madame, la tâche d'un écrivain est de concevoir » les passions, puisqu'il met sa gloire à les exprimer : j'ai donc o compris qu'entre une maîtresse et un ami, l'ami devait être sa-» crifié. J'ai facilité son crime à votre frère, i'ai corrigé moi-même » cet article libellicide et l'ai complétement approuvé. Vous me « demandez si Lucien a conservé mon estime et mon amitié. Ici. » la réponse est difficile à faire. Votre frère est dans une voie où il » se perdra. En ce moment, je le plains encore; bientôt, je l'aurai » volontairement oublié, non pas tant à cause de ce qu'il a déjà fait » que de ce qu'il doit faire. Votre Lucien est un homme de poé-» sie et non un poète, il rêve et ne peuse pas, il s'agite et ne crée » pas, Enfin c'est, permettez-moi de le dire, une femmelette qui » aime à paraître, le vice principal du Français. Ainsi Lucien sao crifiera toujours le meilleur de ses amis au plaisir de montrer son » esprit. Il signerait volontiers demain un pacte avec le démon, si » ce pacte lui donnait pour quelques années une vie brillante et » luxueuse. N'a-t-il pas déjà fait pis en troquant son avenir contre » les passagères délices de sa vie publique avec une actrice? Eu ce » moment, la jeunesse, la beauté, le dévouement de cette femme, » car il en est adoré, lui cachent les dangers d'une situation que pi » la gloire, ni le succès, ni la fortune ne font accepter par le monde. » Eh! bien, à chaque nouvelle séduction, votre frère ne verra. » comme auiourd'hui, que les plaisirs du moment. Rassurez-vous, » Lucien n'ira jamais jusqu'au crime, il n'en aurait pas la force; » mais il accepterait un crime tout fait, il en partagerait les profits « sans en avoir partagé les dangers : ce qui semble horrible à tout » monde, même aux scélérats. Il se méprisera lui-même, il se re-» pentira ; mais , la nécessité revenant , il recommencerait , car la » volonté lui manque : il est sans force contre les amorces de la » volunté, contre la satisfaction de ses moindres ambitions. Pares-» seux comme tous les homines à poésie, il se croit habile en esca-» motant les difficultés au lieu de les vaincre. Il aura du courage à » telle heure, mais à telle autre il sera lache. Et il ne fant pas plus » lui savoir gré de son courage que lui reprocher sa lâcheté : Lucien » est une harpe dont les cordes se tendent ou s'amollissent au gré » des variations de l'atmosphère. Il pourra faire un beau livre dans » une phase de colère ou de bonheur, et ne pas être sensible au » succès, après l'avoir cependant désiré. Dés les premiers jours de » son arrivée à Paris , il est tombé dans la dénendance d'un ienne

» homme sans moralité, mais dont l'adresse et l'expérience au mi-» lieu des difficultés de la vie littéraire l'ont ébloui. Ce prestidigitae teur a complétement séduit Lucien, il l'a entraîné dans une exis-» tence sans dignité sur laquelle, malheurensement pour lui. l'a-» mour a jeté ses prestiges. Trop facilement accordée, l'admiration est un signe de faiblesse : on ne doit pas payer en même mou-» naie un danseur de corde et un poète. Nous avons été tous bles-» sés de la préférence accordée à l'intrigue et à la friponnerie lit-· téraire sur le courage et sur l'honneur de ceux qui conseillaient » à Lucien d'accepter le combat au lieu de dérober le succès. de » se jeter dans l'arène au lieu de se faire un des trompettes de · l'orchestre. La Société, madame, est, par une bizarrerie singulière, pleine d'indulgence pour les jeunes gens de cette nature : » elle les aime, elle se laisse prendre aux beaux semblants de leurs » dons extérieurs ; d'eux, elle n'exige rien, elle excuse toutes leurs » fautes, elle leur accorde les bénéfices des natures complètes en ne a voulant voir que leurs avantages, elle en fait enfin ses enfants gà-\* tés. Au contraire, elle est d'une sévérité sans bornes pour les nao tures fortes et complètes. Dans cette conduite, la Société, si vio-• lemment injuste en apparence, est peut-être sublime : elle s'a-· muse des bouffons sans leur demander autre chose que du plaisir, et les oublie promptement ; tandis que pour plier le genou devant » la grandeur, elle lui demande toutes ses divines magnificences. A chaque chose, sa loi : l'éternel diamant doit être sans tache, la » création momentanée de la Mode a le droit d'être légère, bizarre et sans consistance. Aussi, malgré ses erreurs, peut-être Lucien e rémaira-t-il à merveille, il lui suffira de profiter de quelque veine » heureuse, ou de se trouver en bonne compagnie; mais, s'il reuo contre un mauvais ange, il ira jusqu'an fond de l'enfer. C'est un a brillant assentblage de belles qualités brodées sur un fond trop · léger; l'age emporte les fleurs, il ne reste un jour que le tissu; et, s'il est mauvais, on y voit un haillou. Tant que Lucien sera o jeune, il plaira; mais, à trente ans, dans quelle position sera-t-il? e telle est la question que doivent se faire ceux qui l'aiment sincèrement. Si j'eusse été seul à penser ainsi de Lucien, peut-être » aurais-je évité de vous donner taut de chagrin par ma sincérité; » mais, outre qu'éluder par des banalités les questions posées par \* votre sollicitude me semblait indigne de vous dont la lettre est un cri d'angoisse, et de moi dont vous faites trop d'estime, ceux a de mes amis qui ont connu Lucien sont unanimes en ce jugement : J'ai donc vu l'accomplissement d'un devoir dans la manis'estation de la rérité, quoque retrible qu'elle soit. On peut tout
attendre de Lucien en bien comme en mal. Telle est notre pensée, eu un seul mot, où se résune cette lettre. Si les hasards de
sa vie, maintenant bien misérable, bien chanceuse, ramenaient
ce poète vers vous, suez de toute votre influence pour le garder
su sein de la famille; car, jusqu'à ce que son caractère ai tipris
de la fermeté, Paris sera toujours dangereux pour loi. Il vous
appelait, vous et votre mari, ses anges gardiens, et il vous a sans
doute oubliés; mais il se souviendra de vous au moment où,
battu par la tempête, il n'aura plus que sa famille pour asille, gardel-ui donc votre cœur, madaine: :ll en aura besoin.

 Agréez, madame, les sincères hommages d'un homme à qui vos précieuses qualités sont connues, et qui respecte trop vos maternelles inquiétudes pour ne pas vous offrir ici ses obéissances en se disant:

# » Votre dévoué serviteur,

# » D'ARTHÈS. »

Deux jours après avoir lu cette rép. nase, êxe fut obligée de prendre une noutrice : son hist trassial. Après avoir fait un dieu de son fèree, elle le voyait dépravé par l'exercite des plus belles faculté; enfin, pour elle, il roulait dans la bone. Cette noble créature ne savait pax transiger avec la probité, avec la délicatesse, avec toutes les religions domestiques cultivées au foyer de la famille, gencer si pur, si rayonnant au fond de la province. David avait donc eu raison dans ses prévisions. Quand le chagrin, qui mettait sur son front si blanc des teinses de plomb, fut contié par Fev à son mari dass une de ces limpides conversations où le ménage de deux amants peut tout se dire. David fit entendre de consolates pardes. Quoi-qu'il ett les larmes aux yeux en voyant le beau sein de sa femme tari par la doudeur, et cette mêre au désespoir de ne pouvoir accomplir son œuvre maternelle, il rassura sa femme en lui donnant quelques espérances.

— Vois-tu, mon enfant, ton frère a péché par l'imagination. Il est si naturel à un poète de vouloir sa robe de pourpre et d'azur, il court avec tant d'empressement aux fêtes! Cet oiseau se prend à

l'éclat , au luxe , avec tant de bonne foi que Dieu l'excuse là où la Société le condamne !

- Mais il nous tue !... s'écria la pauvro femme.
- Il nous tue anjourd'hui comme il nous sauvait il v a quelques mois en nous envoyant les prémices de son gain! répondit le bon David, qui eut l'esprit de comprendre que le désespoir menait sa femme au delà des bornes et qu'elle reviendrait bientôt à son amour pour Lucien. Mercier disait dans son Tableau de Paris, il y a environ cinquaute ans, que la littérature, la poésie, les lettres et les sciences, que les créations du cerveau ne pouvaient iamais nourrir un homme; et Lucien, en sa qualité de poète, n'a pas cru à l'expérience de cinq siècles. Les moissons arrosées d'encre ne se font (quand elles se font) que dix ou douze ans après les semailles, et Lucien a pris l'herbe pour la gerbe. Il aura du moins appris la vie. Après avoir été la dupe d'une femme, il devait être la dupe du monde et des fausses amitiés. L'expérience qu'il a gagnée est chèrement payée, voilà tout. Nos ancêtres disaient : Pourvu qu'un fils de famille revienne avec ses deux oreilles et l'honneur sauf, tout est bien...
- L'honneur!... s'écria la paurre Éve. Hélas! à combien de vertus Lucien a-t-il manqué1... Écrire contre sa conscience! Attaquer son meilleur ami!... Accepter l'argent d'une actrice!... Se moutrer avec elle! Nous mettre sur la paille!...
  - Oh! cela, ce n'est rien!... s'écria David qui s'arrêta.
- Le secret du faux commis par son beau frère allait lui échapper, et malheureusement Éve, en s'apercevant de ce mouvement, conserva de vagues inquiétudes.
- --- Comment rien ! répondit-elle. Et où prendrons-nous de quoi payer trois mille francs ?
- D'abord, reprit David, nous allons avoir à renouveler le bail de l'exploitation de notre imprimerie avec Cérizet. Depuis six mois les quinze pour cest que les Cointet lui allouent sur les travaux faits pour eux lui out donné six cents francs, et il a su gagner cinq cents francs arec des ouvrages de ville.
- Si les Cointet savent cela, peut être ne recommenceront-ils pas le bail; ils auront peur de lui, dit Éve; car Cérizet est un homme dangereux.
  - Eh! que m'importe! s'écria Séchard, dans quelques jours.

nons serons riches! Une fois Lucièn riche, mon auge, il u'aura que des vertus...

- Ah! David, mon ami, mon ami, quel mot viens-tu de laisser échapper! En proie à la misère, Lucien serait donc sans force contre le mal! Tu penses de lui bout ce qu'en pense monsieur d'Arthés! Il n'y a pas de supériorité sus force, et Lucien est faible... Un ange qu'il ne faut pes tenter, qu'est-ce?...
- El I c'est une nature qui n'est belle que dans son milieu, dans sa sphère, dans son ciel. Lucien n'est pas fait pour lutter, je lui épargnerai la lutte. Tiens, vois ! je suis trop près du résultat pour ne pas l'initier aux moyens. Il soriti de sa poche plusieurs feuillets de papier blanc e la grandeur d'un in-octave, les brandit victorieusement et les apporta sur les genous de sa femme. Une rame de ce papier, format grand-raisin, ne coûtera pas plus de cinq francs, dit-il en faisant manier les échantillons à Eve, qui laissait voir une surprise enlautine à l'aspect d'une si petite chose apportée comme preuve de résultats si grauds.
- A une question de sa femme, qui ne savait pas ce que voulait dire ce mot grand-raisin, Séchard lui douna sur la papeterie des renseignements qui ne seront point déplacés dans une œuvre dont l'existence matérielle est due autant au papier qu'à la presse.
- Le papier, produit non moins merveilleux que l'impression à laquelle il sert de base, existait depuis long-temps en Chine quand, par les filières souterraiues du commerce, il parvint dans l'Asie-Mineure, où, vers l'an 750, selon quelques traditions, on faisait usage d'un papier de coton broyé et réduit en bouillie. La nécessité de remplacer le parchenin, dont le prix était excessif, fit trouver, par une imitation du papier bombycien (tel fut le nom du papier de coton en Orient), le papier de chiffon, les uns disent à Bale, en 1170, par des Grecs réfugiés; les autres disent à Padoue, en 1301, par nn Italien nommé Pax. Ainsi le papier se perfectionna lentement et obscurément; mais il est certain que déjà sous Charles VI on fabriquait à Paris la pâte des cartes à jouer. Lorsque les immortels Faust, Coster et Guttemberg eurent inventé LE LIVRE, des artisans, inconnus comme tant de grands artistes de cette époque, approprièrent la papeterie aux besoins de la typographie. Dans ce quinzième siècle, si vigourenx et si maif, les noms des différents formats de papier, de même que les noms donnés aux caractères, portèrent l'empreinte de la naïveté du temps, Ainsi le

Raisin, le Jéaus, le Colombier, le papier Pot, l'Écu, le Cognille, le Couronne, furent ainsi nommés de la grappe, de l'image de Notre-Seigneur, de la couronne, de l'écu, du pot, enfin du filigrane marqué au milieu de la feuille, comme plus tard, sous Napoléon, on y mit un aigle : d'où le papier dit grand-aigle. De même, on appela les caractères Cicéro, Saint-Augustin, Gros-Canon, des livres de liturgie, des œuvres théologiques et des traités de Cicéron auxquels ces caractères furent d'abord employés. L'italique fut inventé par les Alde , à Venise : de là son nom. Avant l'invention du papier mécanique, dont la longueur est sans limites, les plus grands formats étaient le Grand-Jésus ou le Grand-Colombier : encore ce dernier ne servait-il guère que pour les atlas on pour les gravures. En effet, les dimensions du papier d'impression étaient soumises à celles des marbres de la presse. A l'époque où Séchard cherchait à résoudre le problème de la fabrication du papier à bon marché, l'existence du papier continu paraissait une chimère en France, quoique déjà Denis Robert d'Essone eût, vers 1799, inventé pour le fabriquer une machine que depuis Didot-Saint-Léger essava de perfectionner. Le papier vélin, inventé par Ambroise Didot, ne date que de 1780. Ce rapide aperçu démontre invinciblement que toutes les graudes acquisitions de l'industrie et de l'intelligence se sont faites avec une excessive lenteur et par des agrégations inaperenes, absolument comme procède la Nature. Pour arriver à leur perfection, l'écriture, le langage peut-être l... ont eu les mêmes tâtonnements que la typographie et la papeterie.

— Des chiffonniers ramussent dans l'Europe entière les chiffons, les vieux linges, et achètent les débris de tonte espèce de tissus, dit Séchard à sa femme en terminant. Ces débris, triés par sortes, s'emmagasinent chez les marchands de chiffons en gros, qui fournissent les papertiers. Pour te donner une idée de ce commerce, apprends, mon enfant, qu'en 1814 le banquier Cardon, propriétaire des cures de Buges et de Langlée, «O Léorie de l'Isle essay dès 1776 la solution du problème dont s'occupa ton père, avait un procès avec un sieur Proust à propos d'une erreur de deux millions pesant de chiffons dans un compte de dit millions de livres, entiron quare millions de francs. Le fabricant lave ses chiffons et les réduit en une bouilile claire qui se passe, absolument comme une cuisimière passe une sance à son tamis, sur un chissis en fer appelé forme, ct dont l'intérieur et rempi par une étoffe mètal-

lique au milieu de laquelle se trouve le filigrane qui donne son nom au papier. De la grandeur de la *forme* dépend alors la grande ur du papier.

- Eh! bien, comment as-tu fait ces essais? dit Ève à David.
- Avec un vieux tamis en crin que j'ai pris à Marion, répondit-il.
  - Tu n'es donc pas encore content? demanda-t-elle.
- La question n'est pas dans la fabrication , elle est dans le prix de revient de la pâte ; car je ne suis qu'un des derniers entrés dans cette voie difficile. Madame Masson, des 1794, essavait de convertir les papiers imprimés en papier blanc; elle a réussi, mais à quel prix! En Angleterre, vers 1800, le marquis de Salisbury tentait, en même temps que Séguin en 1801, en France, d'employer la paille à la fabrication du papier. Une fonle de grands esprits a tonrué autour de l'idée que je veux réaliser. Dans le temps où j'étais chez messieurs Didot, on s'en occupait déjà comme on s'en occupe encore ; car aujonrd'hui le perfectionnement cherché par ton père est devenu l'une des nécessités les plus impérienses de ce temps-ci. Voici pourquoi. Le linge de fil est , à cause de sa cherté , remplacé par le linge de coton. Quoique la durée du fil . comparée à celle du coton, rende, en définitive, le fil moins cher que le coton, comme il s'agit toujours pour les pauvres de sortir une somme quelconque de leurs poches, ils préfèrent donner moins que plus, et subissent, en vertu du væ victis ! des pertes énormes. La classe bourgeoise agit comme le pauvre. Ainsi le linge de fil va manquer, et l'on sera forcé de se servir de chiffons de coton. Aussi l'Angleterre, où le coton a remplacé le fil chez les quatre cinquièmes de la population. a-t-elle commencé à fabriquer le papier de coton. Ce papier, qui d'abord a l'inconvénient de se couper et de se casser, se dissout dans l'eau si facilement qu'un livre en papier de coton s'y mettrait en bonillie en y restaut un quart d'heure, tandis qu'nn vieux livre ne serait pas perdu en y restant deux heures. On ferait sécher le vieux livre ; et , quoique jauni , passé , le texte en serait encore lisible. l'œuvre ne serait pas détruite. Nous arrivons à un temps où, les fortunes diminuant par leur égalisation, tout s'appauvrira : nous voudrons du linge et des livres à bon marché, comme on commence à vouloir de petits tableaux, faute d'espace pour en placer de grands. Les chemises et les livres ne dureront pas, voilà tout, La solidité des produits s'en va de toutes parts. Aussi le problème

à résoudre est-il de la plus haute importance pour la littérature, pour les sciences et pour la politique. Il v eut donc un jour dans mon cabinet une vive discussion sur les ingrédients dont on se sert en Chine pour fabriquer le papier. Là, grâce aux matières premières, la papeterie a, dès son origine, atteint une perfection qui manque à la nôtre. On s'occupait alors beaucoup du papier de Chiue . que sa légèreté, sa finesse rendent bien supérieur au nôtre, car ces précieuses qualités ue l'empêchent pas d'être consistant ; et, quelque mince qu'il soit, il n'offre aucune transparence. Un correcteur très-instruit (à Paris il se rencontre des savants parmi les correcteurs : Fourier et Pierre Leroux sont eu ce moment correcteurs chez Lachevardière !....); donc le comte de Saint-Simon, correcteur pour le moment, vint nous voir au milieu de la discussion. Il uous dit alors que, selon Kempfer et Du Halde, le broussonatia fournissait aux Chinois la matière de leur papier tout végétal, comme le flôtre d'ailleurs. Un autre correcteur soutint que le papier de Chine se fabriquait principalement avec une matière animale, avec la soie, si abondante en Chiue. Un pari se fit devant moi. Comme messieurs Didot sont les imprimeurs de l'Institut, naturellement le débat fut soumis à des membres de cette assemblée de savants. M. Marcel, aucien directeur de l'imprimerie impériale, désigné comme arbitre, renvoya les deux correcteurs par-devant monsieur l'abbé Grozier, bibliothécaire à l'Arsenal. Au jugement de l'abbé Grozier , les correcteurs perdirent tous deux leur pari. Le papier de Chine ue se fabrique ni avec de la soie ni avec le broussonatia ; sa pâte provient des fibres du bambon triturées. L'abbé Grozier possédait un livre chinois , ouvrage à la fois iconographique et technologique, où se trouvaient de nombreuses figures représentant la fabrication du papier dans toutes ses phases, et il nous montra les tiges de bambou peintes en tas dans le coind'un atelier à papier supérieurement dessiné. Quand Lucien m'adit que ton père, par une sorte d'intuition particulière aux bommes de talent, avait entrevu le moyen de remplacer les débris du linge par une matière végétale excessivement commune, immédiatement. prise à la production territoriale, comme font les Chinois en se servant de tiges fibreuses, j'ai classé tous les essais-tentés par mes prédécesseurs en les répétant, et je me suis mis enfin à étudier la question. Le bambou est un roseau : j'ai naturellement pensé aux roseaux de notre pays. Notre roseau commun, l'arundo phragmitis, a fourni les feuilles de papier que tu tiens. Mais ie vais employer les orties, les chardons; car, pour maintenir le bon marché de la matière première, il faut s'adresser à des substances végétales qui paissent venir dans les marécages et dans les mauvais terrains: elles seront à vil prix. Le secret gît tout entier dans une préparation à donner à ces tiges. En ce proment mon procédé n'est pas encore assez simple. La main-d'œuvre n'est rien en Chine ; une journée y vant trois sous : aussi les Chinois penyent-ils , au sortir de la forme, appliquer leur papier feuille à feuille entre des tables de porcelaine blanche chauffées, au moven desquelles ils le pressent et lui donnent ce lustre, cette consistance, cette légèreté; cette douceur de satin, qui en font le premier papier du monde... Eh! bien, il faut remplacer les procédés du Chinois par quelque machine. On arrive par des machines à résoudre le problème du bon marché que procure à la Chine le bas prix de sa main-d'œuvre. Si nous parvenions à fabriquer à bas prix du papier d'une qualité semblable à celui de la Chine, nous diminuerions de plus de moitié le poids et l'épaisseur des livres. Un Voltaire relié, qui, sur nos papiers vélins, pèse deux cent cinquante livres, n'en pèserait pas cinquante sur papier de Chine. Et voilà, certes, une conquête. L'emplacement nécessaire aux bibliothèques sera une question de plus en plus difficile à résoudre à une époque où le rapetissement général des choses et des hommes atteint tout , jusqu'à lenrs habitations. A Paris, les grands hôtels, les grands appartements seront tôt ou tard démolis ; il n'v aura bientôt plus de fortunes en harmonie avec les constructions de nos pères. Quelle honte pour notre époque de fabriquer des livres sans durée ! Encore dix ans, et le papier de Hollande, c'est-à-dire le papier fait en chiffon de fil, sera complétement impossible. Je veux y aviser et donner à la fabrication du papier en France le privilége dont jonit notre littérature, en faire un monopole pour notre pays, comme les Anglais ont celui du fer, de la houille ou des poteries communes. Je veux être le Jacquart de la papeterie.

Éve se leva, mue par un enthousiasme et par une admiration que la simplicité de David excitait; elle ouvrit ses bras et le serra sur son cœur en penchant sa tête sur son épaule.

— Tu me récompenses comme si j'avais déjà trouvé, lui dit-il.

Pour toute réponse, Éve montra sa belle figure tout inondée de larmes, et resta pendant un moment saus pouvoir parler.

— Je n'embrasse pas l'homme de génie, dit-elle, mais le consolateur l'A une gloire tombée, tu m'opposes nne gloire qui s'é-lève. Aux chagrins que me cause l'abaissement d'un frère, tu opposes la grandeur du mari... Oui, tu seras grand connue les Graindorge, les Rouvet, les Yan Robais, comme le Persan qui nous a dônné la garance, comme tous ces hommes dont tu m'as parlé, dont les noms restent obscurs parce qu'eu perfectionnant une industrie ils ont fait le bien sans éclat.

- Que font-ils , à cette heure ?... disait Boniface.

Le grand Cointet se promenait sur la place du Muirer avec Cérizet en examinant les ombres de la femme et du mari qui se dessinaient sur les rideaux de mousseline; car il venait causer tous les jours à minuit avec Cérizet, chargé de surveiller les moindres démarches de son ancien patron.

- Il lui moutre, sans doute, les papiers qu'il a fabriqués ce matin, répondit Cérizet.
- De quelles substances s'est-il servi? demanda le fabricant de papier.
- Impossible de le deviner, répondit (érizet, j'ài troué le toit, j'ai grimpé dessus, et j'ài vu mon naîf, pendant la nuit denière, faisant bouillir sa pâte dans la bassine en cuivre; j'ai eu beau examiner ses approvisionnements amoncelés dans un coin, tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que les matières premières ressemblent à des tas de faisas en.
- N'allez pas plus loin, dit Boniface Cointet d'une voix pateline à son espion, ce serait improble. Im Madame Schard vous proposera de renouveler votre bail de l'exploitation de l'imprimerie, dites que vous voulez vous faire imprimeure, offrez la moitif de ce que valent le brevet et le maériei, et si l'on y cousentait, vener ne trouver. En tout cas, trainez en longueur... ils sont sans argent.
  - Sans un sou l dit Cérizet.
- Saus un sou , répéta le grand Cointet. Ils sont à moi , se dit-il.
- La maison Métivier et la maison Cointet frères joignaient la qualité de Banquiers à leur métier de commissionnaires en papeterie, et de papetiers-imprimeurs; titre pour lequel ils se gardaient bien d'ailleurs de payer patente. Le Fisc u'a pas encore trouvé le moyen de contrôler les affaires coumerciales au point de forcer tous ceux

qui font subrepticement la banque à prendre patente de banquier, laquelle à Paris, par exemple, coûte cinq cents francs. Mais les frères Gointet et Métrier, pour être ce qu'on appelle à la Bourse des marrons, n'en remusient pas moins entre eux quedques centaines de mille francs par trimentere sur les places de Paris, de Bordeaux et d'Angoulème. Or, dans la soirée même, la maison Cointet frères avait reçu de Paris les trois mille francs d'effets faux bériqués par Lucien. Le grand Cointet avait aussitó that sur cette dette une formidable machine dirigée, comme on va le voir, contre le natient et nauvre inventeur.

Le lendemain, à sept heures du main, Boniface Cointet se promenait le long de la prise d'eau qui alimentait sa vaste japecterie, et et dont le bruit couvrait celui des paroles. Il y attendait un jeuue homme, âgé de vingt-neuf ans, depuis six semaines avoué près le Tribunal de première instance d'Angoulème, et nommé Pierre Potit-Chaud.

- Vous étiez au collége d'Angoulème en même temps que David Séchard, dit le grand Cointet en saluant le jeuue avoué qui se gardait bien de manquer à l'appel du riche fabricant.
- Oui, monsieur, répondit Petit-Claud en se mettant au pas du grand Cointet.
  - Avez-vous renouvelé connaissance ?
- Nons nous sommes rencontrés deux fois tout au plus depuis son retour. Il ne pouvait pas en être autrement : J'étais eufoui dans l'Étude ou au Palais les jours ordinaires ; et, le dimanche ou les jours de fête, je travaillais à complèter mon instruction, car l'attendais tout de moi-même.

Le grand Cointet hocha la tête en signe d'approbation.

- Quand David et moi nous pous sommes revus, il m'a demandé ce que je devenais. Le lui aid qu'après avoir fait mo Droit à Poitiers, j'étais devenu premier clerc de maître Olivet, et que j'espérais un jour ou l'autre traiter de cette charge... Le conusissis beaucoup plus Lucien Chardon, qui se fait naintenant appeler de Rubempré, l'annant de madame de Bargeton, notre grand poète, enfin le bean-frère de David Sichard.
- Yous pouvez alors aller annoncer à David votre nomination et lui offrir vos services, dit le grand Cointet.
- Cela ne se fait pas, répondit le jeune avoné.
- Il n'a jamais eu de procès, il n'a pas d'avoué, cela peut se

faire, répondit Cointet qui toisait à l'abri de ses functes le petit

Fils d'un taillenr de l'Houmeau, dédaigné par ses camarades de collège. Pierre Petit-Claud paraissait avoir une certaine portion de fiel extravasée dans le sang. Son visage offrait une de ces colorations à teintes sales et brouillées qui accusent d'anciennes maladies, les veilles de la misère, et presque toujours des sentiments manvais. Le style familier de la conversation fournit une expression qui peut peindre ce garcon en deux mots ; il était cassant et pointu. Sa voix félée s'harmoniait à l'aigreur de sa face, à son air grêle, et à la couleur indécise de son œil de pie. L'œil de pie est, suivant une observation de Napoléon, un indice d'improbité. - Regardez na tel, disait-il à Las-Cazes à Sainte-Hélène en lui parlant d'un de ses confidents qu'il fut forcé de renvoyer pour cause de malversations, ie ne sais pas comment j'ai pu m'y tromper si long-temps, il a l'œil d'une pie. Aussi, quand le grand Cointet eut bien examiné ce petit avoué maigrelet, piqué de petite vérole, à cheveux rares, dont le front et le crâne se confondaieut déjà , quand il le vit faisant délà poser à sa délicatesse le poing sur la hanche, se dit-il : - Voilà mon homme. En effet, Petit-Claud, abrenvé de dédains, dévoré par une corrosive envie de parvenir, avait eu l'audace. quoique sans fortune, d'acheter la charge de son patron trente mille francs, en comptant sur un mariage pour se libérer : et , suivant l'usage, il comptait sor son patron pour lui trouver une femme, car le prédécesseur a toujours intérêt à marier son successeur, nour se faire payer sa charge, Petit-Glaud comptait encore olus sur lui-même, car il ne manquait pas d'une certaine supériorité, rare en province, mais dont le priucipe était dans sa haine. Grande haine, grands efforts,

Il se trouve une grande différence entre les avoués de Paris et les avoués de province, et le grand Cointet était, trop habile pour ne pas mettre à profit les petites passons auxquelles obésisent ces petits avoués. A Paris, un avoué remarquable, et il y en a beaucoup, comporte un peu des qualités qui distiugent le diplomate : le nombre des affaires, la grandeur des intérêts, l'étendue des questions qui lui sont confiées, le dispensent de voir dans la Procédure un moyen de fortuue. Arme offensive ou défensire, la Procédure en moyen de fortue. Arme offensive ou défensire, la Procédure en contraire, les avoués cultivent ce qu'on appelle dans province, au contraire, les avoués cultivent ce qu'on appelle dans

les Études de Paris la broutille, cette foule de petits actes qui surchargent les mémoires de frais et consomment du papier timbré. Ces bagatelles occupent l'avoué de province, il voit des frais à faire là où l'avoué de Paris ne se préoccupe que des honoraires. L'honoraire est ce que le client doit, en sus des frais, à son avoué pour la conduite plus ou moins habile de son affaire. Le Fisc est pour moitié dans les frais, tandis que les honoraires sont tout entiers pour l'avoué. Disons-le hardiment! Les honoraires payés sout rarement en harmonie avec les honoraires demandés et dus pour les services que rend un bon avoué. Les avoués, les médecins et les avocats de Paris sont, comme les courtisanes avec leurs amants d'occasion, excessivement en garde contre la reconnaissance de leurs clients. Le client, avant et après l'affaire, pourrait faire deux admirables tableaux de genre, dignes de Meissonnier, et qui seraient sans donte enchéris par des Avoués-Honoraires. Il existe entre l'avoné de Paris et l'avoné de province une autre différence. L'avoné de Paris plaide rarement, il parle quelquefois au Tribunal dans les Référés : mais, en 1822, dans la plupart des départements (depuis, l'avocat a pullulé), les avoués étaient avocats et plaidaient eux-mêmes leurs causes. De cette double vie, il résulte un double travail qui donne à l'avoué de province les vices intellectuels de l'avocat. sans lui ôter les pesantes obligations de l'avoué. L'avoué de province devient bayard, et perd cette lucidité de jugement, si nécessaire à la conduite des affaires. En se dédoublant ainsi, un homme supérienr tronve souvent en Ini-même deux hommes médiocres. A Paris . l'avoué ne se dépensant point en paroles au Tribunal, ne plaidant pas souvent le Pour et le Coutre, peut conserver de la rectitude dans les idées. S'il dispose la balistique du Droit, s'il fouille dans l'arsenal des movens que présentent les contradictions de la Jurisprudence, il garde sa conviction sur l'affaire, à laquelle. il s'efforce de préparer un triomphe. En un mot, la pensée grise beaucoup moins que la parole. A force de parler, un homme finit par croire à ce qu'il dit; tandis qu'on peut agir contre sa pensée sans la vicier, et faire gagner un mauvais procès sans soutenir qu'il est bon, comme le fait l'avocat plaidant, Aussi le vieil avoué de Paris peut-il faire, beaucoup mieux qu'un vieil avocat, un bon juge, Un avoué de province a donc bien des raisons d'être un homme médiocre : il épouse de petites passions, il mène de petites affaires. il vit en faisant des frais, il abuse du Code de Procédure, et il

plaide! En un mot, il a beauconp d'infirmités. Aussi, quand il se rencontre parmi les avoués de province un homme remarquable, est-il vraiment supérieur!

- Je croyais, monsieur, que vous m'aviez mandé pour vos affaires, répondit Petit-Claud en faisant de cette observation une épigramme par le regard qu'il lauça sur les impénétrables Innettes du grand Cointet.
- Pas d'ambages, répliqua Boniface Cointet. Écoutez-moi... Après ce mot, gros de confidences, Cointet alla s'asseoir sur un banc en invitant Petit-Claud à l'imiter.
- Ouand monsieur du Hautov passa par Angoulême en 1804 pour aller à Valence en qualité de consul, il y connut madame de Sénonches, alors mademoiselle Zéphirine, et il en ent une fille, dit Cointet tout bas à l'oreille de son interlocuteur... Oni, reprit-il eu vovant faire un haut-le-corps à Petit-Claud, le mariage de mademoiselle Zéphirine avec monsieur de Sénonches a suivi promptement cet acrouchement clandestin. Cette fille, élevée à la campagne chez ma mère, est mademoiselle Françoise de La Have, dout prend soin madame de Sénonches qui, selon l'usage, est sa marraine. Comme ma mère , fermière de la vieille madame de Cardanet, la grand'mère de mademoiselle Zéphirine, avait le secret de l'unique héritière des Cardanet et des Sénouches de la branche aînée, on m'a chargé de faire valoir la petite somme que monsieur Francis du Hautov destina dans le temps à sa fille. Ma fortune s'est faite avec ces dix mille francs, qui se moutent à trente mille francs aujourd'hui. Madame de Sénonches donnera bien le trousseau. l'argenterie et quelque mobilier à sa pupille; moi, je puis vous faire avoir la fille, mon garçon, dit Cointet en frappant sur le genou de Petit-Claud. En épousant Françoise de La Haye, vous aug-- menterez votre clientèle de celle d'une graude partie de l'aristocratie d'Angoulème. Cette alliance, par la main gauche, vous ouvre un avenir magnifique.... La position d'un avocat-avoué paraîtra suffisante : on ne veut pas mieux, je le sais,
- Que faut-il faire?... dit avidement Petit-Claud, car vous avez maître Cachau pour avoué...
- Aussi ne quitterai-je pas brusquement Cachan pour vous, vous n'aurez ma clientéle que plus tard, dit finement le grand Cointet. Ce qu'il faut faire, mon ami? eh! mais les affaires de David Séchard. Ce paurre diable a mille écus de billets à nous payer,

il ne les payera pas, vous le défendrez contre les poursuites de manière à faire énormément de frais... Soyez sans inquiétude, marchez, entassez les incidents. Doublen, mon hissier, qui sera chargé de l'actionner, sous la direction de Cachan, n'ira pas de main morte.... à bon écouteur, un mot suffit. Maintenant, jeune homme ?...

Il se fit une pausc éloquente pendant laquelle ces denx hommes se regardèrent.

— Nous ne nous sommes jamais vus, reprit Cointet, je ne vous ai rien dit, vous ae savez rien de monsieur du Hautoy, ni de madame de Séonoches, ni de mademoiselle de La Hay; seulement, quand il en sera temps, dans deux mois, vous demanderez cette jeune personne en mariage. Quand nous aurons à nous voir, vous viendrez ici, le soir. N'écrivons point.

- iendrez ici, le soir. N'écrivons point.
   Vous voulez donc ruiner Séchard? demanda Petit-Claud.
- Pas tout à fait; mais il fant le tenir pendant quelque temps en prison...
  - Et dans quel but?...
- Me croyez-vous assez niais pour vous le dire? si vous avez l'esprit de le deviner, vous aurez celui de vous taire.
- Le père Séchard est riche, dit le Petit-Claud en entrant déjà dans les idées de Boniface et apercevant une cause d'insuccès.
- Tant que le père vivra, il ne donnera pas un liard à son fils, et cet ex-typographe n'a pas encore envie de faire tirer son billet de mort...
- C'est entendu l dit Petit-Claud qui se décida promptement. Je ne vous demande pas de garanties, je suis avoué; si j'étais joué, nous aurions à compter ensemble.
- Le drôle ira loiu, pensa Cointet en saluant Petit-Claud.

Le lendemain de cette conférence, le 30 avril, les frères Cointet firent présenter le premier des trois billets fabriques par Lucien. Par malbeur, l'effet (ut remis à la pauvre madame Scébard, qui, en reconnaissant l'imitation de la signature de son nari par Lucien, appela David et lui dit à brûle-pourpoint :— Tu n'as pas signé ce billet 2...

— Non! lui dit-il. Ton frère était si pressé, qu'il a signé ponr moi.....

Eve rendit le billet au garçon de caisse de la maison Cointet frères en lui disant : — Nous ne sommes pas en mesure.

28

Puis, en se sentant défaillir, elle monta dans sa chambre, où David la suivit.

— Mon ami, dit Ève à Séchard d'une voix mourante, cours chez messieurs Cointet, ils auront des égards pour toi; prie-les d'attendre, et d'ailleurs fais-leur observer qu'au renouvellement du bail de Cérizet ils te devront mille francs.

David alla sur-le-champ chez ses ennemis.

Un prote peut toujours devenir imprimeur, mais il n'y a pas toujours un négociant chez un habile typographe; aussi David, qui connaissair peu les fafiers, resta-t-il court devant le grand Cointel lorsque, après lui avoir, la gorge serrée et le cœur palpiant, assez mal débité ses excuses et formulé sa requête, il en reçut cette réponse : — Cec'un enous regarde en rien, nous tenons le billet de Métivier, Métivier nous payera. Adressez-vous à monsieur Mé-

— Oh! dit Ève en apprenant cette réponse, du moment où le billet retourne à monsieur Métivier nous pouvons être tranquilles.

Le lendemain, Victor-Ange-Herménégièle Doublon, buissier de messieurs Cointe, fil el proté à deur heures, heure où la Place du Muirer est pleine de monde; et, malgré le soin qu'il eut de causer sur la porte de l'allée sec Narion et Kolb, le protét n'en fut pas moins comm de tout le Commerce d'Angoulleme dans la soire. D'ailleurs, les formes hypocrites de maître Doublon, à qui le grand Cointet avait recommandé les plus grands égards, pouvaient-elle sauver l'et et David de l'ignominie commerciale qui résulte d'une suspension de payement? q'uo ne n juge! Ici, les longueurs vont paraître trop courtes, Quatre-ringt-dix lecteurs sur cent seront affrioles par les détails suivants comme par la nouveaude la plus piquatte. Ains sera prouvée encore une fois la vérité de cet axiones:

Il n'y a rien de moins connu que ce que tout le monde doit savoir, LA LOI l

Certes, à l'immense majorité des Français, le mécanisme d'un des rousges de la Banque, bien décrit, offirira l'intérêt d'un chapitre de voyage dans un pays étranger. Lorsqu'un négociant envoie de la ville où il a sou établissement un de ses billets à une personne demeurant dans une autre ville, comme bavid érait consis l'avoir fait pour obliger Lucien, il change l'opération si simple, d'un effet souscrit entre oégociants de la même ville pour affaires de commerce, en quedque chosse quir essemble à la lettre de change.

tirée d'une place sur une autre. Ainsi, en prenant les trois effets à Lucien . Métivier était obligé , pour en toncher le moutant , de les envoyer à messieurs Cointet frères, ses correspondants. De là une première perte pour Lucien, désignée sous le nom de commission vour change de place, et qui s'était traduite par un tant pour ceut rabattu sur chaque effet, ontre l'escompte. Les effets Séchard avaient donc passé dans la catégorie des affaires de Bauque, Vous ne sauriez croire à quel point la qualité de banquier, jointe au titre auguste de créancier, change la condition du débiteur. Ainsi, en Banque (saisissez bien cette expression?), dès qu'un effet transmis de la place de Paris à la place d'Angoulème est impayé, les hanquiers se doivent à eux-mêmes de s'adresser ce que la loi nomme un Compte de Retour. Calembour à part, jamais les romanciers n'ont inventé de conte plus invraisemblable que celui-là; car voici les ingénieuses plaisanteries à la Mascarille qu'un certain article du Code de Commerce autorise, et dont l'explication vous démontrera combien d'atrocités se cachent sous ce mot terrible : la Légalité!

Des que naître Doublon eut fait enregistrer son proût, il l'apporta lui-même à messienrs Cointet frères. L'huissier était en compte avec ces Loups-Cerviers d'Angoulème, et leur faisait un crédit de six mois que le grand Cointet menait à un an par la manière dout il le soldit, tout en disant de mois en mois, à ce sous-Loup-Cervier: — Doublon, vous faut-il de l'argent? Ce n'est pas tout encore? Doublon favorisait d'une remise cette puis-ante maison qui gagnait ainsi quedque choes sur chaque acte, un rien, une nisère, un franc cinquante centimes sur un protett. ..... Le grand Cointet se mit à son bureau tranquillement, y prit un peit carré de papier iluibré de trente-einq centimes tout en causant avec Doubon de manière à savoir de lui des renseignements sur l'état vrai des commercants.

- Eh! bien, êtes-vous content du petit Gannerac?...
- Il ne va pas mal. Dam! un roulage...
- -- Ah! le fait est qu'il a du tirage! On m'a dit que sa femme lni cansait beaucoup de dépenses...
  - A lni?... s'écria Doublon d'un air narquois.

Et le Loup-Cervier, qui venait d'achever de régler son papier, ècrivit en ronde le sinistre intitulé sous lequel il dressa le compte suivant, (Sic!)

#### COMPTE DE RETOUR ET FRAIS.

A un effet de MULE FRANCS, daté d'Angouléme le dix fèvrier mit huit cent ving-deur, souscrit par Séleano III. à l'ordre de LUCIEN CHARDON dit DE RUBENPAE, passé à l'ordre de MÉTYIER, et à notre ordre, échu le treute avril dernier, protesté par DOUELON, huissier, le premier mai mit huit cent vingt-deux.

| Principal                                  | 1,000 |    |
|--------------------------------------------|-------|----|
| Protét                                     | 12    | 35 |
| Commission à un demi pour cent             | 5     |    |
| Commission de courtage d'un quart p. cent. | 2     | 50 |
| Timbre de notre retraite et du présent     | 1     | 35 |
| Intérêts et ports de lettres               | 3     | 20 |
|                                            | 1,024 | 20 |
| Change de place à un et un quart pour 0,0  |       |    |
| sur 1,024 20                               | 13    | 25 |
|                                            | 4 007 |    |

Mille trente-sept francs quarante-cinq centimes, de laquelle somme nous nous remboursons en notre traite à vue sur monsieur Métivier, rue Serpente, à Paris, à l'ordre de monsieur Gannerae de l'Houmeau.

Angouléme, le deux mai mil huit cent vingt-deux.

COINTET frères.

Au bas de ce petit mémoire, fait avec toute l'habitude d'un praticien, car il causait toujours avec Doublon, le grand Cointet écrivit la déclaration suivante :

 Nous soussignés, Postel, maître pharmacien à l'Houmeau, et Gannerac, commissionnaire en roulage, négociants en cette ville, certifions que le change de notre place sur Paris est de un et un quart pour cent,

» Angouléme, le trois mai mil huit cent vingt-deux. »

 Tenez, Doublon, faites-moi le plaisir d'aller chez Postel et chez Gannerac, les prier de me signer cette déclaration, et rapportezla-moi demain matin. El Doublon, au fait de ces instruments de torture, s'en allacomme s'il se faig de la Chose la plus simple. Evidemment le pretêt aurait été remis, comme à Paris, sous enveloppe, tout Augouleme devait être instruit de l'état malheureux dans lequel étaient les affaires de ce pauvre Séchard. El de combien d'accusations son apablie ne fut-elle pas l'objet! les uns le disient perdu par l'amour vecsaif qu'il portait à sa femme; les autres l'accussient de trop d'affection pour son beau-fere. El quelles atroces conclusions chacun ne tirat-il pas de ces prémisses ol non devait jamais épouser les intérêts de ses proches l'On approuvait la dureté du père Séchard cuvers son fils, on l'admisses l'anné devait jamais épouser.

Maintenant, voustous qui, par des raisons quelconques, oubliez de fuire honneur à vos engagements, examinez bien les procédés, parfaitement légaux, par lesquels, en dix minutes, on fait, en Banque, rapporter vingt-huit francs d'intérêt à un capital de mille francs?

Le premier article de ce Compte de Retour en est la seule chose incontestable.

Le deutième article contient la part du Fise et de l'huissier. Les six francs que perçoit le Domaine en enregistrant le chagrin du débiteur et fournissant le papier timbré, front vivre l'abus eucore pendant long-temps! Vous savez, d'ailleurs, que cet article donne un bénéfice d'un franc cinquante centimes au Bauquier à cause de la rennie faite par Doublon.

La commission d'un demi pour cent, objet du troisième article, est prise sous ce prérexte ingénieux, que ne pas recevir son papement équivaut, en banque, à escompter un effet. Quoique ce soit absolument le contraîre, rien de plus semblable que de donner mille francs ou d'an epas les necisser. Quioconque a présenté des effets à l'escompteur prévier, sous il numble nom de commission, na tant pour cent qui représente les intérêts que lui donne, au-dessus du taux légal, le génie avec lequel il fait valoir ses fonds. Plus il peut gagent d'argent, plus il vous en denande. Aussi faut-il escompter chez les sots, c'est moins cher. Mais en Banque y a-t-il des sols. ...

La loi oblige le banquier à faire certifier par un Agent de change le taux du change. Dans les Places assez malheureuses pour ne pas avoir de Bourse, l'Agent de change est suppléé par deux négociauts.

La commission dite de courtage due à l'Aigent est fixée à un quart pour cent de la somme exprimée dans l'effet protesté. L'usage s'est introduit de computer cette commission comme donnée aux négociants qui remplacent l'Agent, et le banquier la met tout simplement dans sa caisse. De là le troisième article de ce charmant commte.

Le quatrième article comprend le coût du carré de papier timbré sur lequel est rédigé le Compte de Retour et celui du timbre de ce qu'on appelle si ingéniesement la retaite, c'est-à-dire la nouvelle traite tirée par le banquier sur son confrère, pour se rembourser.

Le cinquième article comprend le prix des ports de lettres et les intérêts légaux de la somme pendant tout le temps qu'elle peut manquer dans la caisse du banquier.

Enfin le change de place, l'objet même de la Banque, est ce qu'il en coûte pour se faire payer d'une place à l'autre.

Mainteaut éplichez ce compte, où , selon la manière de suppoter du Dilichielle de la chanson napolitaine si hien jouée par Lablache, quinze et cinq font vingt-deux? Évidemment la signature de messieurs Postel et Gannerac était une affaire de complisiance : les Gointet certifiaient au besoin pour Gannerac eque Gannerac certifiait pour les Cointet. C'est la mise en pratique de ce proverbe connu. Passez-moi la rhubarbe, je rous passerai le séné. Messieurs Cointet frères, se trouvant en compte courant avec Nétivier, n'avaient pas besoin de faire traite. Entre eux, un effet retourné ne producisit qu'une ligne de plus au crédit ou au délài.

Ce compte fantastique se réduisait donc en réalité à mille francs dus, au protêt de treize francs, et à un demi pour cent d'intérêt pour un mois de retard, en tout peut-être mille dix-huit francs.

Si une grande maison de banque a tous les jours, ca movenne, un Compte de Retour sur une valeur de mille francs, elle touche tous les jours vingt-hinit francs par la Grâce de Dien et les constitutions de la Banque, royauté formidable inventée par les juifs au douzième sistècle, et qui donnie aujourd'hil les troûnes et les peuples. Ra d'autres termes, mille francs rapportent alors à cette maison vingt-huit francs par jour ou dix mille deux cent vingt francs par an. Triplez la moyenne des Comptes de Retours, et vous apercevrez un revena de trente mille francs, donné par ces capitaux fictifs. Aussi rien de plus amoureusement cultiré que les Comptes de Retours. David

Séchard serait venu payer son effet, le trois mai, ou le lendemain même du protêt, messieurs Cointet frères lui eussent dit : . Nous avons retourné votre effet à monsieur Métivier! » quand même l'effet se fût encore trouvé sur leur bureau. Le Compte de Retour est acquis le soir même du protêt. Ceci , dans le langage de la banque de province, s'appelle : faire sucr les écus. Les seuls ports de lettres produisent quelque vingt mille francs à la maison Keller qui correspond avec le monde entier, et les Comptes de Retour payent la loge aux Italiens, la voiture et la toilette de madame la Baronne de Nucingen. Le port de tettre est un abus d'autant plus plus effrovable que les banquiers s'occupent de dix affaires semblables en dix lignes d'une lettre. Chose étrange! le Fisc a sa part dans cette prime arrachée au malheur, et le Trésor Public s'enfle ainsi des infortunes commerciales. Quant à la Banque, elle jette au débiteur, du haut de ses comptoirs, cette parole pleiue de raison : - Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure ? à laquelle malheureusement on ne peut rien répondre. Ainsi le Compte de Retour est un conte plein de fictions terribles pour lequel les débiteurs, qui réfléchiront sur cette page instructive, éprouveront désormais un effroi salutaire.

Le quatre mai, Métivier reçut de messieurs Cointet frères le Compte de Retour avec un ordre de poursuivre à outrance à Paris monsieur Lucien Chardon dit de Rubempré.

Quelques jours après, Éve reçut, en réponse à la lettre qu'elle écrivit à mousieur Métivier, le petit mot saivant, qui la rassura complétement.

#### « A MONSIÈUR SÉCHARD FILS. IMPRIMEUR A ANGOULÉME.

- J'ai reçu en son temps votre estimée du 5 courant. J'ai compris, d'après vos explications relativement à l'effet impayé du 30
- avril dernier, que vous aviez obligé votre beau-frère, monsieur
   de Rubempré, qui fait assez de dépenses pour que ce soit vous
- » rendre service que de le contraindre à payer : il est dans nne » situation à ne pas se laisser long-temps poursuivre. Si votre honoré
- » beau-frère ne payait point je ferais fond sur la loyauté de votre
- » vieille maison, et me dis, comme toujours,

» Votre dévoué serviteur,

» MÉTIVIER. »

- 440 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.
- Eh! bien, dit Eve à David, mon frère saura par cette poursuite que nous n'avons pas pu payer.

Quel changement cette parole n'aunonçait-elle pas chez Éve? L'amour grandissant que lui inspirait le caractère de David, de mieux en mieux connu , prenait dans son cœur la place de l'affection fraternelle. Mais à combien d'illusions ne disait-elle pas adieu 1...

Voyons maintenant tout le chemin que fit le Compte de Retour sur la place de Paris? Un tiers porteur, nom commercial de celui qui possède un effet par transmission, est libre, aux termes de la loi, de poursuivre uniquement celui des divers débiteurs de cet effet qui lui présente la chance d'être payé le plus promptement. En vertu de cette faculté, Lucien fut poursuivi par l'huissier de monsieur Métivier. Voici quelles furent les phases de cette action , d'ailleurs entièrement inutile. Métivier, derrière lequel se cachaient les Cointet, connaissait l'insolvabilité de Lucien; mais, toujours dans l'esprit de la loi . l'insolvabilité de fait n'existe en droit qu'après avoir été coustatée. On constata donc l'impossibilité d'obtenir de Lucien le payement de l'effet, de la manière suivante, L'huissier de Métivier dénonca, le 5 mai, le Compte de Retour et le protêt d'Angoulème à Lucien, en l'assignant au Tribunal de Commerce de Paris pour entendre dire une foule de choses, entre autres qu'il serait coudamné par corps comme négociant. Quand , au milieu de sa vie de cerf aux abois. Lucien lut ce grimoire, il recevait la signification d'un jugement obtenu contre lui par défaut au Tribunal de Commerce, Coralie, sa maîtresse, ignorant ce dont il s'agissait, imagina que Lucien avait obligé son beau-frère; elle lui donna tous les actes ensemble, trop tard. Une actrice voit trop d'acteurs en huissiers dans les vaudevilles pour croire au papier timbré. Lucien eut des larmes aux yeux , il s'apitoya sur Séchard , il eut honte de son faux, et il voulut paver. Naturellement, il consulta ses amis sur ce qu'il devait faire pour gagner du temps. Mais quand Lousteau, Blondet, Bixiou, Nathan eurent instruit Lucien du peu de cas qu'un poète devait faire du Tribunal de Commerce . iuridiction établie pour les boutiquiers, le poète se trouvait déjà sous le coup d'une saisie. Il vovait à sa porte cette petite affiche jaune dont la couleur déteint sur les portières, qui a la vertu la plus astringente sur le crédit, qui porte l'effroi dans le cœur des moindres fournisseurs, et qui surtout glace le sang dans les veines des poètes assez sensibles pour s'attacher à ces morceaux de hois. à ces guenilles de soie, à ces tas de laine coloriée, à ces hrimborions appelés mobilier. Quand on vint pour enlever les meubles de Coralie . l'auteur des Marquerites alla trouver un ami de Bixiou . Desroches, un premier clerc qui venait de traiter d'une Étude, et qui se mit à rire en voyant tant d'effroi chez Lucien pour si peu de chose. - Ce n'est rien, mon cher, vous voulez gagner du temps? - Le plus possible. - Eh! bien, opposez-vous à l'exécution du jugement. Allez trouver un de mes amis, Signol, un agréé, portez-lui vos pièces, il renouvellera l'opposition, se présentera pour vous, et déclinera la compétence du Tribunal de commerce. Ceci ne fera pas la moindre difficulté, vous êtes un journaliste assez connu. Si vons êtes assigné devant le Tribunal civil, vous viendrez me voir, ca me regardera : je me charge de faire promener ceux qui veulent. chagriner la belle Coralie. Le vingt-huit mai , Lucien , assigné devant le Tribunal civil, y fut condamné plus promptement que ne le pensait Desroches, car on poursuivait Lucien à outrance. Quand une nouvelle saisie fut pratiquée, lorsque l'affiche jaune vint encore dorer les pilastres de la porte de Coralie et qu'on voulut enlever le mobilier. Desroches, un peu sot de s'être faissé pincer par son confrère (telle fut son expression), s'y opposa, prétendant, avec raison d'ailleurs, que le mobilier appartenait à mademoiselle Coralie : il introduisit un référé. Sur le référé, le Président du Tribunal renvoya les parties à l'audience, où la propriété des meubles fut adjugée à l'actrice par un jugement. Métivier, qui appela de ce jugement, fut débouté de son appel par un arrêt, le trente juillet.

Le sept août, maître Cachan reçut par la diligence un énorme dossier intitulé :

### MÉTIVIER

CONTRE

### SÉCHARD ET LUCIEN CHARDON.

La première pièce était la jolie petite note suivante, dont l'exactitude est garantie; elle a été copiée,

Billet du 30 avril dernier, souscrit par Sichard fils, ordre Lucien de Rubempré (2 mai). Compte de retour: 1.037 fr. 45 c.

# ( 5 Mai. )

| Dénonciation du compte de retour et du protét<br>avec assignation devant le Tribunal de com- |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| merce de Paris, pour le 7 mai                                                                | 8   | 75  |
| (7 Mai.)                                                                                     |     |     |
| Jugement, condamnation par défaut, avec con-                                                 |     |     |
| trainte par corps                                                                            | 35  | *   |
| ( 10 Mai. )                                                                                  |     |     |
| Signification du jugement                                                                    | 8   | 50  |
| (12 Mai.)                                                                                    |     |     |
| Commandement                                                                                 | 5   | 50  |
| ( 14 Mai. )                                                                                  |     |     |
| Procès-verbat de saisie                                                                      | 16  |     |
| (18 Mai.)                                                                                    |     |     |
| Proces-verbal d'apposition d'affiches                                                        | 15  | 95  |
|                                                                                              | 13  | 2.5 |
| ( 19 Mai. )                                                                                  |     |     |
| Insertion au journal                                                                         | 4   |     |
| ( 24 Mai. )                                                                                  |     |     |
| Procès-verbal de récolement précédant l'enlève-                                              |     |     |
| ment, et contenant opposition à l'exécution                                                  | 40  |     |
| du jugement par le sieur Lucien de Rubempré.                                                 | 12  | 10  |
| ( 27 Mai. )                                                                                  |     |     |
| Jugement du Tribunal qui , faisant droit , ren-                                              |     |     |
| voie, sur l'opposition dament réitérée, les                                                  | 35  |     |
| parties devant te Tribunal civil                                                             | 33  |     |
| ( 28 Mai. )                                                                                  |     |     |
| Assignation à bref délai par Métivier, devant                                                |     |     |
| le Tribunal civil avec constitution d'avoué                                                  | 0   | 50  |
| ( 2 Juin. )                                                                                  |     |     |
| Jugement contradictoire qui condanne Lucien                                                  |     |     |
| Chardon à payer les causes du compte de retour                                               |     |     |
| ct laisse à la charge du poursuivont les frais<br>faits devant le Tribunal de commerce       | 150 |     |
| juns accume to a requilit ac commerce                                                        | 130 |     |

Ces pièces étaient accompagnées d'une lettre par laquelle Métidenait l'órdre à maltre Cachan, avoué d'Angoulème, de poursuirre David Séchard par tous les moyens de droit. Matter Victor-Ange-Hernénégide Doublon assigna donc David Séchard, le 3 juillet, au tribunal de commerce d'Angoulème pour le payement de la somme totale de quatre millé drix-huit francs quatre-tingle-cinq centimes, montant des trois effets et de frais déjà faix.

Le jour où Doublon devait lui apporter à elle-même le commandement de payer cette somme énorme pour elle, Éve reçut dans la matinée cette lettre foudroyante écrite par Métivier:

## « A MONSIEUR SÉCHARD FILS, IMPRIMEUR A ANGOULÉME.

» Yotre beau-frère, monsieur Chardon, est un homme d'une insigne mauvaise foi qui a mis sou mobilier sous le nom d'une ac-

- » trice avec laquelle il vit, et vous auriez dû, Monsieur, me préve-• nir lovalement de ces circonstances afin de ne pas me laisser faire
- » des poursuites inntiles, car vous n'avez pas répondu à ma lettre du « 10 mai dernier. Ne trouvez donc pas mauvais que je vous de-
- mande immédiatement le remboursement des trois effets et de tous
   mes débours.

## Agréez mes salutations.

» MÉTIVIER. »

En n'entendant plus parler de rien, Éve, peu savante en droit commercial, pensait que son frère avait réparé son crime en payant les billets fabriqués.

- Mon ami, dit-elle à son mari, cours avant tout chez Petit-Claud, explique-lui notre position, et consulte-le.

— Mon ami, dit le pauvre imprimeur en entrant dans le cabinet de son camarade chez lequel il avait couru précipitamment, je ne savais pas, quand tu es venu in'aunoncer ta nomination en m'offrant tes services, que je pourrais en avoir sitôt besoin.

Petit-Claud étudia la belle figure de penseur que lui présenta cet homme assis dans un fauteuil en face de lui , car il n'écotua pas le détail d'affaires qu'il connaissait mieux que ne les savait celui qui les lui expliquait. En voyant entrer Séchard inquiet, il a'était dit :— Le tour est fait l'étet écoire s' joue asses souvent au fond du cabinet des avonés. — Pourcpaoi les Cointes le persécutent-18 2... se demandait Petit Claud. Il est dans l'esprit des avoues de pénétrer tout aussi bien dans l'âme de leurs clients que dans celle des adversaires : ils doivent connaître l'envers aussi bien que l'endroit de la trame judiciaire.

— Tu veux gagner du temps, répondit enfin Petit-Claud à Séchard quand Séchard eut fini. Que te faut-il, quelque chose comme trois ou quatre mois?

- Oh! quatre mois! je suis sauvé, s'écria David à qui Petit-Claud parut être un ange.
- - Eh! qu'est-ce que cela me fait! s'écria Séchard.
- Tu attends des rentrées, en es-tu sûr?... demanda l'avoué presque surpris de la facilité avec laquelle son client entrait dans la machination.
- Dans trois mois je serai riche , répondit l'inventeur avec une assurance d'inventeur.
- Ton père n'est pas encore en pré, répondit Petit-Claud, il tient à rester dans les vignes,
- Est-ce que je compte sur la mort de mon père... répondit David. Je suis sur la trace d'un secret industriel qui me permettra de fabriquer sans un brin de coton un papier aussi solide que le papier de Hollande, et à cinquante pour cent au-dessous du prix de revient actuel de fa pâte de coton...
- C'est une fortune, s'écria Petit-Claud qui comprit alors le projet du grand Cointet.
- Une grande fortune, mon ami, car il faudra, dans dix aus d'ici, dix fois plus de papier qu'il ne s'en consonume aujourd'hui. Le journalisme sera la folie de notre temps!
  - Personne n'a ton secret ?...
  - Personne, excepté ma femme.
- Tu n'as pas dit ton projet, ton programme à quelqu'un..., aux Cointet, par exemple?
  - Je leur en ai parlé, mais vaguement, je crois!
- Un éclair de générosité passa dans l'àme enfiellée de Petit-Claud qui essaya de tout concilier, l'intérêt des Cointet, le sien et celui de Séchard.
- Écoute, David, nous sommes camarades de collège, je te défendrair, mis, sache-le bien, cette défense à l'emontre des lois te coûters cien à six mille franca!... Ne compromets pas ta fortune. Je crois que tu seras obligé de partager avec me de nos fabricaus. Voyous! tu y regarderas à deux fois avant d'acheter ou de faire construire une papeterie... Il te faudra d'alleurs prendre un brevet d'aivention... Tout cela prendre du temps et voudre de l'argent.

Les huissiers fondront sur toi peut-être trop tôt, malgré les détours que nous allons faire devant eux...

- Je tiens mon secret! répondit David avec la naïveté du savant.
- Ell. hien, ton secret sera ta planche de salut, reprit Pettichoul repousé dans a première et loyale intention déviter un procès par une transaction, je ne veux pas le savoir; mais écoutemoi hien i telo de travaillet dans les entrails de la terre, que personne ne te voie et ne puisse soupçonner tes moyens d'exécution, car ta planche te serait rolée sous tes pieds... Un inventacache souvent sons sa pea un johand I Vous peusez trop à vos secrets pour pouvoir penser à tout. On finira par se douter de l'objet de tes recherches, tu es environné de fabricants à alurat de fabricants, autant d'ennemis! Je te vois comme le castor au milieu des chasseurs, ne leur donne pas ta peam...
- Merci, mon cher camarade, je me suis dit tout cela, s'écria S'chari; mais je te suis obligé de me montre tant de prudence et de sollicitude!... Il ne s'agit pas de moi dans cette entreprise. A moi, douze cents fraucs de rente me sufficialent, et mon père doit m'en laisser au moins trois fois attant quelque jour... Je vis per l'amour et par ma pensée!... une vie c'éstée... Il s'agit de Lucien et de ma fémme; c'est pour eux que je travaille.
- Allons, signe-moi ce pouvoir, et ne l'occupe plus que de la découverte. Le jour oû il faudra te cacher à cause de la contrainte par corps, je te préviendrai la veille; car il faut tout prévoir. Et laisse-moi te dire de ne laisser pénétrer chez toi personne de qui tu ne sois sair comme de toi-mêtte.
- Cérizet n'a pas voulu continuer le bail de l'exploitation de mon imprimerie, et de la sont venus nos petits chagrins d'argent. Il ne reste donc plus chez moi que Marion, Kolb, un Alsacien qui est comme un caniche pour moi, ma femme et ma bellemère...
  - Écoute, dit Petit-Claud, défie-toi du caniche...
- Tu ne le connais pas , s'écria David. Kolb , c'est comme moimême.
  - Veux-tu me le laisser éprouver ?...
  - Oui, dit Séchard.
- Allons, adieu; mais envoie-moi la belle madame Séchard, un pouvoir de ta femme est indispensable. Et, mon ami, songe bien que le feu est dans tes affaires, dit Petit-Claud à son camarade

en le prévenaut ainsi de tous les malheurs judiciaires qui allaient fondre sur lui.

— Me voilà donc un pied en Bourgogne et un pied en Champagne, se dit Petit-Claud après avoir reconduit son ami David Séchard jusqu'à la porte de l'Étude.

En proie aux chagrins que cause le mauque d'argent, aux peines que lui donnait l'état de sa femme , assassinée par l'infamie de Lucien, David cherchait toujours son problème !... Or, tout en allant de chez lui chez Petit-Claud, il avait mâché par distraction une tige d'ortie qu'il avait mise dans de l'eau pour arriver à un rouissage quelconque des tiges employées comme matière de sa pâte. Il voulait remplacer les divers brisements opérés par la macération par le tissage, enfin par l'usage de tout ce qui devient fil, linge, chiffon. Quand il alla par les rues, assez content de sa conférence avec son ami Petit-Claud, il se trouva dans les deuts une boule de pâte : il la prit sur sa main , l'étendit et vit une bouillie supérieure à toutes les compositions qu'il avait obtenues : car le principal inconvénient des pâtes obtenues des végétaux est un défaut de liant. Aiusi la paille donne un papier cassant, quasi métallique et sonore, Ces hasards-là ne sont rencontrés que par les audacieux chercheurs des causes naturelles !

- Je vais, se disait-il, remplacer par l'effet d'une machine et d'un agent chimíque l'opération que je viens de faire machinalement.
- Et il apparut à sa femme dans la joie de sa croyance à un triomphe.
- Oh! mon ange, sois sans inquiétude! dit David en vojant que sa femme avait pleuré. Petit-Claud nous garauti pour quelques mois de tranquillité. L'on me fera des frais; mais, comme il me l'a dit en me reconduisant: Tous les Francais ont le droit de faire attendre leurs créanciers, pourvu qu'ils finissent par leur payer capital, jutérêts et frais!... Eh! hien, nous payerons...
  - Et vivre !... dit la pauvre Eve qui pensait à tout,
- Ah! c'est vrai, répondit David en portant la main à sou oreille par un geste inexplicable et familier à presque tous les gens embarrassés.
- Ma mère gardera notre petit Lucien et je puis me remettre à travailler, dit elle.
  - Éve! ô mon Ève! s'écria David, les larmes aux yeux, en

prenant as femme et la serrant sur son cœur, Ére l à deux pas dici, à Saintes, au seizème siècle, un des plus grands hommes de la France, car il ne fut pas seulement l'inventeur des émaux, il fut aussi le glorieux précurseur de Buflon, de Cuvier, il trouva la géologie avant eux, ce mail bonhomme Bercard de Palissy souffrait la passion des chyrcheurs de secrets, mais il voyait sa femme et ses enfants, tout un fuulourg courte lui. Sa femme lui vendait ses outils... Il errait dans la campague, incompris l... ponrehassé, montré an doigt l... Mais, moi, je suis siamé...

- Bien aime, répondit Eve avec une sainte et placide expression.
- On peut souffiri alors tout ce qu'a souffert ce pauvre Bernard de Palissy, l'auteur des fainces d'Écouen, et que Charles IX excepta de la Saint-Barthélemy, qui fit enfin à la face de l'Europe, vieux, riche et honoré, des cours publics sur sa acience des terres e, comme il l'appelait.
- Tant que nes doigs auront la force de tenir un fer à repaser, 1 ne manqueras de irel s'écria la pauver femme avec l'accent du dévouement le plus profond. Dans le temps que j'étais première demoiselle chez madame Prieur, j'avris pour amé une petite fille bien sage, la cousies à Postel, Basine Clerget; ebl bien, Basine vient de m'annoncer, en m'apportant mon linge fin, qu'elle saccèle à madame Prieur j'irrai travaille chez elle Li.
- Ah! tu n'y travailleras pas long-temps! répondit Séchard.
   J'ai trouvé...
- Pour la première fois la sublime croyance au succès, qui sontient les inventeurs et leur donne le courage d'aller en avant dans les forèls tierges du pays des découvertes, fut accueillie par Eve avec un sourire presque triste, et David baissa la tête par un mouvement funêbre.
- Ob! mon ami, je ne me morpe pas, je ne ris pas, je ne doute pas! s'écria la belle Éve en se mettant à genoux devant son mari. Mais je vois combien tu avair raison de garder le plus pro-find silence sur tes essais, sur tes espérances. Oui, mon ami, les inventeurs doivent cacher le peinble enfantement de leur gloire à tout le monde, même à leurs femmes. T... Une femme est tonjours femme. Ton Éve n'a pa s'empêcher des sourire en t'entendant dire: J'ai trouré E... pour la dix-septième fois depuis un mois.

David se mit à rire si franchement de lui-même qu'Éve lui prit

la main et la baisa saintement. Ce fut un moment-délicieux, une de ces roses d'amour et de tendresse qui fleurissent au bord des plus arides chemins de la misère et quelquefois au fond des précipices,

Eve redoubla de courage en voyant le malheur redoubler de furie. La grandeur de son mari, sa naïveté d'inventeur, les larmes qu'elle surprit parfois dans les veux de cet homme de cœur et de poésie, tout développa chez elle une force de résistance inouïe. Elle cut encore une fois recours au moven qui lui avait déià si bien réussi. Elle écrivit à monsieur Métivier d'annoncer la vente de l'imprimerie en lui offrant de le payer sur le prix qu'on en obtiendrait et en le suppliant de ne pas ruiner David en frais inutiles. Devant cette lettre sublime Métivier fit le mort : son premier commis répondit qu'en l'absence de monsieur Métivier il ne pouvait pas prendre sur lui d'arrêter les poursuites. Telle n'était pas la coutume de son patron en affaires. Éve proposa de renouveler les effets en payant tous les frais, et le commis y consentit, pourvu que le père de David Séchard donnât sa garantie par un aval. Eve se rendit alors à pied à Marsac, accompagnée de sa mère et de Kolb. Elle affronta le vieux vigneron, elle fut charmante, elle réussit à dérider cette vieille figure; mais, quand, le cœur tremblant, elle parla de l'aval, elle vit un changement complet et soudain sur cette face soulographique.

- Si je laissais à mon fils la liberté de mettre la main à mes lèvres, au bord de ma caisse, il la plongerait jusqu'au fond de mes entrailles!... s'écria-t-il. Les enfants mangent tons à même dans la bourse paternelle. Et comment ai-je fait, moi? Je n'ai jamais coûté un liard à mes parents. Votre imprimerie est vide, Les souris et les rats sont seuls à y faire des impressions... Vous êtes belle . vous, je vous aime; vous êtes une femme travailleuse et soigneuse. Mais mon fils l... Savez-vous ce qu'est David?... Eh l bien , c'est un fainéant de savant. Si je l'avais tairré comme on m'a tairré, sans se connaître aux lettres, et que j'en eusse fait un ours, comme son père, il aurait des rentes,.. Oh l c'est ma croix, ce garcon-là, vovez-vous! Et, par malheur, il est bien unique, car sa retiration n'existera jamais! Enfin il vous rend malheureuse... (Éve protesta par un geste de dénégation absolue.) - Oui, repritil en répondant à ce geste, vous avez été obligée de prendre une nourrice, le chagrin vous a tari votre lait. Je sais tout, allez l vous êtes au tribunal et tambourinés par la ville. Je n'étais qu'un

29

ours, je ne suis pas savant, je n'ai pas dié prote chez mesicurs Didot, la goire de la typograble; mais jamais je n'ai reça de papier timbrel Savrea-rous ce que je me dis en allant dans mes vigues, les soignant et récoltant, et faisaut mes petites adfaires 1... Je ne dis :— Mon paurer vieux, tu te donnes bien de mal, tu mets écu sur écu, tu lairreras de beaux bieus, ce sera pour les huisieurs, pour les avoies... no pour les chiméres... pour les idées... Tenez, mon enfant, vous êtes mère de ce petit garçon, qui n'a eu l'air d'avoir la turilde des on grand-père a millien du vis sage quand je l'ai tenu sur les fonts avec madame Chardon, el 1 bien, peneze mains à Séchard qu'e ce petit d'els L., Je n'ai comfance qu'en vous... Vous pourriez empêcher la dissipation de mes hiem, de mes navres biens...

— Mais, mon cher papa Séchard, votre fils sera votre gloire, et vous le verrez un jour riche par lui-même et avec la croix de la Légion-d'Honneur à la houtonnière...

— Qué qui fera donc pour cela? demanda le vigneron,

— Yous le verrez L. Mais, en attendant, mille écus vous ruiner-raient-ils?... Avec mille écus vous feriez cesser les poursuise. El h bien, si vons u'avez pas coufiance en lui, prétez-les-moi, je vous les rendrai, vous les hypothéquerez sur ma dot, sur mon travail...

— David Séchard est donc poursuivit s'écria le vigueron étoané d'apprendre que ce qu'il croyait une calominé était vrai. Voilà ce que c'est que de savoir signer son nom l... Et mes loyers l... Obl il faut, ma petite fille, que j'aille à Augualdeme me mettre en règle et consulter Cachan, mon avoué... Yous avez joliment bien fait de venir... Un homme averti eu vaut deux l

Après une lutte de deux heures, Eve fut obligée de s'en aller, battue par cet regument invincible: — Les femmes n'entendeur rien aux affaires. Venue avec un vague espoir de réussir. Eve refut le chemin de Marsac à Angoulème prespue brisée. En routrant, elle arriva précisément à temps pour recevoir la signification du jugement qui condamnait Séchard à tout payer à Métivier. Eu province, la préseace d'un buissire à la porte d'une naison est un événement; mais Doublon veusit beaucoup trop souveut depuis quelque temps pour que le voisninge n'eu caussir pas. Aussi Éve n'ossit-elle plus sortir de chez elle, elle avait peur d'extendre des chuchotemeuts à son passage.

— Oh! mon frère, mon frère! s'écria la pauvre Eve en se précipitant dans son allée et montant les escaliers, je ne puis te pardonner que s'il s'agissait de ta...

-- Hélas, lui dit Sáchard, qui venait au-devant d'elle, il s'agissait d'éviter son suicide.

— N'en parlous donc plus jamais, répondit-elle doucement. La femme qui l'a emmené dans ce goufire de Paris est bien criminelle!... et ton père, mon David, est bien impitoyable!... Souffrons en silence.

Un coup frappé discrètement arrêta quelque tendre parole sur les lèvres de David, et Marion se présenta remorquant à travers la première pièce le graud et gros Kolb.

- Madame, dit-elle, Kolb et moi nous avons su que monsieur et madame étaient bien tourmentés; et, comme nous avons à nous deux seize ceuts francs d'économies, nous avons pensé qu'ils ne pouvaient pas être mieux placés qu'entre les mains de madame...
  - Te matame, répéta Kolb avec enthousiasme.
- Kolb, s'ècria David Schard, nous nenous quitterons: jauais; porte nille francs à compte chez Caclan, l'avoué, mais en demandant une quittance; nous garderons le reste. Kolb., qu'aucune puissance lumaine ne t'arrache un mot sur ce que je fais, sur mes heures d'absence, sur ce que tu pourras me voir rapporter, et quaud je l'euverrai chercher des herbes, tu sais, qu'aucon veil lumain ne te voice. On cherchera, mone hon Kolb, à te séduire, on t'offiria peut-être des mille, des dix mille francs pour parler...
- On m'ovrirait pien tes millions, queu cheu ne tirais bas une motte! Est-ce que che nei gonnais boind la gonzigne milidaire?
- Tu es averti, marche, et va prier monsieur Petit-Claud d'assister à la remise de ces fonds chez monsieur Cachan.
- -- Ui, fit l'Alsacien, chesbère edre assez riche ein chour pire tui domper sire le gazaquin, à ced ôme te chistice! Ch'aime has su visache!
- Gest nn bon homme, madame, dit la grosse Marion, il est fort comme un Turc et doux comme un mouton. En voilà un qui ferait le bonheur d'une fennne. C'est lui pourtant qui a cu l'idée de placer ainsi nos gages, qu'il appelle des caches? Pauvre bomme! S'il parle mal, il peuse bien, et je l'entends tout de même, il a

l'idée d'aller travailler chez les autres pour ne nous rien coûter,...

— On deviendrait riche uniquement pour pouvoir récompen-

on deviendrait riche uniquement pour pouvoir recompenser ces braves gens-là, dit Séchard en regardant sa femme.

Eve trouvait cela tout simple, elle n'était pas étonnée de rencontrer des âmes à la hauteur de la sienne. Son attitude eût expliqué toute la beauté de son caractère aux êtres les plus stupides, et même à un indifférent.

— Vous serez riche, mon cher mousieur, vous avez du pain de cuit, s'écria Marion, votre père vieut d'acheter une ferme, il vous en fait, allez! des rentes...

Dans la circonstance, ces paroles dites par Marion pour diminuer en quelque sorte le mérite de son action, ne trahissaient-elles pas une exquise délicatesse?

Comme toutes les choses humaines, la procédure française a des vices. Néanmoins, de même qu'une arme à deux tranchants, elle sert aussi bien à la défense qu'à l'attaque. En outre, elle a cela de plaisant, que si deux avoués s'entendent (et ils peuvent s'entendre sans avoir besoin d'échanger deux mots, ils se comprennent par la seule marche de leur procédure!) un procès ressemble alors à la guerre comme la faisait le premier maréchal de Biron à qui son fils proposait au siège de Rouen un moven de prendre la ville en deux jours. - Tn es donc bien pressé, lui dit-il, d'aller planter nos chonx. Deux généraux peuvent éterniser la guerre en n'arrivant à rien de décisif et ménageant leurs troupes , selou la méthode des généraux autrichiens que le Conseil Aulique ne réprimande jamais d'avoir fait manquer une combinaison pour laisser manger la sonne à leurs soldats. Maître Cachan, Petit-Claud et Doublon se comportèrent encore mieux que des généraux autrichiens, ils se modelérent sur un Autrichieu de l'antiquité, sur Fabius Cunctator!

Petit-Claud, malicieux comme un mulet, eut bientól reconnu tous les avantages de sa position. Dès que le payement des frais à faire était garanti par le grand Cointet, il se promit de ruser avec Cachan, et de faire briller son génie aux yeux du papetier, eu créant des incidents qui récontabasent à la charge de Métiver. Mais, malheureusement pour la gloire de ce jeune Figaro de la Basoche, l'historien doit passer sur le terrain de ses exploits comme s'il marchait sur des charbons ardents. Un seul mémoire de frais, comme celui fait à Paris, suffit saus doute à l'historie des mœurs contemporaines. Minotos donc le style des bulletins de la Grande-Armée;

car, pour l'intelligence du récit, plus rapide sera l'énoncé des faits et gestes de Petit-Claud, meilleure sera cette page exclusivement judiciaire.

Assigné, le 3 juillet, au tribunal de commerce d'Angoulême, David fit défaut ; le jugement lui fut signifié le 8.

Le 10, Doubhon Îaria au comunandement et tenta, le 12, une saine à laquelle s'opposa Petit-Claud en réassignant Métivier à quinze Jours. De son côté, Métivier trouva ce temps trop long, réassigna le lendemain à brei délai, et obint, le 19, un jugement qui débouta Séchard de son opposition. Ce jugement, siguifér roide le 21, autorias un commandement le 22, une signification de contrainte par corps le 23, et un procès-verbal de saisie le 24. Cette fureur de saisie fut bridée par Petit-Claud qui s'y opposa en interjetant appel en Cour royale. Cet appel, rétéré le 15 juillet, trainait Métivier 3 Poitiers.

 Allez I se dit Petit-Claud, nous resterons là pendant quelque temps,

Une fois l'orage dirigé sur Poisiers, chez un avone de Cour royale à qui Péti-Claud donna ses instructions, ce dééenseur à double face si assigner à bref délai David Séchard, par madame Séchard, en séparation de biens. Selon l'expression du Palais, il diffigenta de manière à obtenir son juguenent de séparation le 39 juillet, il l'inséra dans le Courrier de la Charente, le signifia diment, et, le 4" autot, il se faisis par-devant notaire une liquidation des reprises de madame Séchard qui la constituait créancière de son mari pour la faible somme de dix mille franca que l'amonereu Bavid lui avait recomme en dot par le contrat de mariage, et pour le payement de laquelle il lui abandonna le mobilier de son imprimerie et celui du domicile coniusal.

Pendant que Petit-Claud metait ainsi à couvert l'avoir du mènage, il fiaisit triompher à Poitiers la prétention sur laquelle il avait basé son appel. Selon lui, David devrait d'autant moins être passible des frais faits à Paris sur Lucien de Rubempré, que le Tribunal civil de la Seine les avait, par son jugement, mis la charge de Métivier. Ce système, adopté par la Cour, fut consacré dans un arrêt qui confirma les condamnations portées au jugement du tribunal de commerce d'Angoulème courre Séchard fils, en faisant distraction d'une somme de sir cents francs sur les frais de Paris, mise à la charge de Métivier, en compensant quelques frais entre les parties, en égard à l'incident qui motivait l'appel de Séchard, Cet arrêt signifié, le 17 août, à Séchard fils, se traduisit, le 18, en un commandement de payer le capital, les intérêts, les frais dus, suiti d'un procès-verbal de saissie le 20. Là, Petit-Claod intervint au nom de madame Séchard et reventiqua le mobilier comme appartenant à l'Éponse, diment séparée. De plus, Petit-Claud fit apparaître Séchard père devenn son client. Voici pourmoi.

Le lendemain de la visite que lui fit sa belle-fille, le vigneron était venu voir son avoué d'Angouléme, maître Cachan, auquel îl demanda la manière de recouver ses loyers compromis dans la bagarre où son fils était engagé.

— Je ne puis pas occuper pour le père lorsque je ponrsuis le fils, lui dit Cachan, mais allez voir Petit-Claud, il est très-habile, et il vous servira peut-être encore mieux que je ne le ferais...

Au Palais, Cachan dit à Petit-Claud: — Je t'ai envoyé le père Séchard, occupe pour moi à charge de revanche.

Entre avoués, ces sortes de services se rendent en province comme à Paris.

Le leudenain du jour où le père Séchard eut donné as confiance à Petit-Claud, le grand Cointet vint voir son complice et lui dit :

— Tâchez de donner une leçon au père Séchard III est homme à ne jamais pardonner à son fils de lui coîter mille francs; et ce débours séchera dans son cœur toute pensée généreuse, s'il en poussait I

— Allez à vos vignes, dit Petit-Claud à son nouveau client, votre fils n'est pas heureux, ne le gragez pas en mangeant chez lui. Je vons appellerai quand il en sera temps.

Donc, au nom de Séchard, Petit-Clund prétendit que les presses étant secliées devenisent d'autant plus immenbles par destination que, depais le règne de Louis XIV, la maison servait à une imprimerie. Cachan, noitigné pour le compte de Métivier, qui, apais avoir trouvé à Paris les meubles de Lucien appartenant à Coralie, trouvait encre à Angoulaben les meubles de David appartenant à la femme et au pire (il) y cut là de jolies choses dites à l'audience) assima le père et le fils pour faire tomber de telles préfections. « Sous voitous, Sécria-il II, demasque les fraudes de ces hommes « qui d'éploient les plus redoutables fortifications de la mauvaise foi; « qui, des avricles les plus inconcents et les plus chaire du Gole, qui, des avricles les plus inconcents et les plus chaire du Gole, « qui, des avricles les plus inconcents et les plus chaire du Gole, « qui, des avricles les plus inconcents et les plus chaire du Gole, » qui, des avricles les plus inconcents et les plus chaire du Gole. • font des clevaux de frise pour se défendre ! et de quoi, de payer rois mille francs! pris oil... dans la caisse du pauvre Métivier. El l'on one accuarr les excompreux!... Dans quel cenaps viruas soust... Eafin, je le demande, n'est-ce pas 3 qui prendra l'arsent de sou voisin ... vous ne sauctionnerce pas une prétention qui ferait passer l'immoralité au cœur de la justice!.... Le tribunal d'Angonième, ému par la belle plaidoirie de Cachan, rendit un jugement, contradictoire entre toutes les parties, qui donna la propriété des meubles meublans seulement à modame Séchard, re-poussa les prétentions de Séchard père et le condanna net à payer quatre cent trenne-quatter francs soitante-cinq centiues de frais.

— Le père Séchard est bon, se dirent en riant les avoués, il a voulu mettre la main dans le plat, qu'il paye l...

Le 26 août, ce jugement fut signifié de manière à pouvoir saisir les pressre et les accessoires de l'imprimerie le 28 août. On apposa les affiches 1... On obiett, sur requête, un jugement pour pouvoir vendre dans les lieux mêmes. On inséra l'annonce de la vente dans les journaux, et Doublon se flatta de pouvoir procédér au récolement et la la vente le 2 septembre.

En ce moment, David Schard devait, par jugement en règle et par exècutoris elves, bien Régalement, à Métive la somme totale de cinq mille deux cent soitante-quinze francs vingt-cinq centimes non compris les intérêts. Il devait à Petic-Claud douxe cents francs et les honoraires, dont le chiffre était hissé, suivant la noble confance des cochers qui vous ont conduit rondement, à su générrosité. Madame Schard devait à Petit-Claud entrion trois cent cinquante france, et des honoraires. Le père Séchard devait ses quatre cent treut-quatre france soixante-cinq centines et Petit-Claud lui demandait cent écus d'honoraires. Ainsi, le tout pouvait aller à dix mille france.

A part l'utilité de ces documents pour les nations étrangères qui pourrout y voir le jue de l'artillére judiciaire en Pance, il est nécessaire que le Régislateur, si toutéois le Régislateur a le temps de livre, connaisse jusqu'où peut aller l'abus de la procédure. Ne devrait-on pas bâder une petite loi qui, dans certains cas, interdiriat aux avoués de surpasser en frais la somme qui fait l'objet du pro-cés 1 Ny a-t-il pas quelque chose de ridicule à sommettre une propriété d'un centiare aux fornalités qui régissent une terre d'un million 1 on comprendra par cet exposètrés se de toutes les phases.

par lesquelles passait le débat, la valeur de ces mots : ta forme, la justice, les frais ! dont ne se donte nas l'immense majorité des Français. Voilà ce qui s'appelle en argot de Palais mettre le feu dans les affaires d'un homme. Les caractères de l'imprimerie pesant cinq milliers valaient, au prix de la fonte, deux mille francs. Les trois presses valaient six cents francs. Le reste du matériel eût été vendu comme du vieux fer et du vieux bois. Le mobilier du ménage aurait produit tout au plus mille francs. Ainsi, de valeurs appartenant à Séchard fils et représentant une somme d'environ quatre mille francs. Cachan et Petit-Claud en avaient fait le prétexte de sept mille francs de frais sans compter l'avenir dont la fleur promettait d'assez beaux fruits, comme on va le voir. Certes les praticiens de France et de Navarre, ceux de Normandie même, accorderont leur estime et leur admiration à Petit-Claud; mais les gens de cœur n'accorderont-ils pas une larme de sympathie à Kolb et à Marion?

Pendant cette guerre, Kolb, assis à la porte de l'allée sur une chaise unt que bavid n'avait pas besoin de lui, remplissuit les devoirs d'un chien de garde. Il recevait les actes judiciaires, toujours sorcillés d'alleurs par un letre de Petit-Chad. Quand des affiches annonçaient la vente du matériel composant une imprimerie, Kolb les arrachait aussitiet que l'afficheur les avait apposées, et il courait par la ville les ôter, en s'écrinait :— Les goquirai... dourmander ein si praje ôme ! Ed 4!c abetleut ça de la chistice! Marino gagalat pendant la matinele une pièce de dix sous dans une papeterie et l'employait la dépense journailère. Madame chardon avait recommende sans murmurer les fatigantes veilles de son éta de garde-malade, et apportait à as fille son salaire à la fin de chaque semaine. Elle avait dépli afti deux neuvaines, en s'étomant de trouver Dien sourd à ses prières, et aveugle aux clartés des cierges nétle lui allumais.

Le 2 septembre, Éve reçut la senle lettre que Lucien écrivit après celle par laquelle il avait annoncé la mise en circulation des trois billets à son beau-frère et que David avait cachée à sa femme.

— Voilà la troisième lettre que j'aurai eue de lui depuis son départ, se dit la pauvre sœur en hésitant à décacheter le fatal papier.

En ce moment, elle donnait à boire à son enfant, elle le nourrissait an biberon, car elle àvait été forcée de renyover la nourrice par économie. On peut juger dans quel état la mit la lecture de la lettre suivante ainsi que David , qu'elle fit lever. Après avoir passé la nuit à faire du papier, l'inventeur s'était couché vers le jour.

a Paris, 29 août.

## » Ma chère sœur,

» Il y a deux jours, à cinq heures du matin, j'ai reçu le dernier » soupir d'une des plus belles créatures de Dieu, la seule femme oil pouvair m'aimer comme tou m'aimes, comme m'aimen Davidi et ma mère, en joignant à ces sentiments si désintéresés ce qu'une mère et une seur ne sauraient donner : toutes les féticicicités de l'amour l'Après m'avoir tont sacrifié, peut-être la pauvre Coralie est-élle morte pour moi l'pour moi qui n'ai pas en ce noment de quoi la faire enterrer... Elle m'eut consolé de là vie; vous seuls, mes chers angres, pourrez me consolér de sont et de l'entre de l'est morte chrétiennement. Oh! Paris!... Mon Éve, Paris est à la fois toute la gloire et toute l'infamie de la France, j'y ai dijà perdu bien des l'illusions, et je a la se nerde sectore, j'y ai dijà perdu bien des l'illusions, et je a la se nerdre encore d'autres en y men-diant le peu d'argent dont j'ai hesoin pour mettre en terre sainte e corps d'un ange!

· Ton malheureux frère,

# » LUCIEN. »

» P. S. J'ai dà te causer bien des chagrins par ma l'égèreté, tu sauras tout un jour, et tu m'ectuseras. D'ailleurs, tu dois être tranquille: en nous voyant si tourmentés, Coralie et moï, un brave négociant à qui j'ai fait de cruels soncis, monsienr Camusot, » S'est chargé d'arranger, a'-til dit, cette faire.

— La lettre est encore humide de ses larmes l'dit-elle à David en le regardant avec tant de pitié qu'il éclatait dans ses yeux quelque chose de son ancienne affection pour Lucien.

 Pauvre garçon, il a dû bien souffrir, s'il était aimé comme il le dit l... s'écria l'heureux époux d'Éve.

Et le mari comme la femme oublièrent toutes leurs douleurs, devant le cri de cette douleur suprême. En ce moment, Marion se précipita disant : — Madame, les voilà l... les voilà l...

- Oui?

- 458 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.
- Doublon et ses hommes, le diable, Kolb se bat avec eux, on va vendre.
- Non, non, l'on ne vendra pas, rassurez-vous l'ácria Petil-Claud dont la voir creentit dans la pièce qui précédait la chambre à coucher, je viens de signifier un appel. Yous ne devez pas rester sous le poits d'un jugement qui laxe de mauvaise foi. Je ne me sois pas avisé de me défendre ic. Pour vous gagner du temps, j'al laissé bavarder Cachan, je suis certain de triompher encore une fois à Politers...
- Mais combieu ce triomphe coûtera-t-il? demanda madame Séchard.
- Des honoraires si vous triomphez, et mille francs si nous perdons.
- Mon Dieu, s'écria la pauvre Éve, mais le remède n'est-il pas pire que le mal?...

En entendant ce cri de l'iunocence éclairée au feu judiciaire, Petit-Claud resta tout interdit, tant Eve était belle.

- Le père Séchard, mandé par Petit-Claud, arriva sur ces entrefaites. La préseuce du vieillard dans la chambre à coucher de ses enfants, où son petit-fils au berceau souriait au malbeur, rendit cette scène complète.
- Papa Séchard, dit le jeune avoué, vous me devez sept ceuts francs pour votre intervention; mais vous les répéterez contre votre fils, en les ajoutant à la masse des loyers qui vous sont dus.
- Le vieux vigneron saisit la piquante ironie que Petit-Claud mit dans son accent et dans son air en lui adressant cette phrase.
- Il vous en aurait moins coûté pour cautionner votre fils l'ui dit Ève en quittant le berceau pour venir embrasser le vieillard....
- David, accablé par la vue de l'attroupement qui s'était fait devant sa maison, où la lotte de Kolb et des gens de Doublon avait attiré du monde, tendit la main à sou père sans lui dire boujour.
- --- Et comment puis-je vous devoir sept cents francs? demanda le vieillard à Petit-Claud.
- Mais parce que j'ai, d'abord, occupé pour vous. Gomme il s'agit de vos loyers, vous étes vis-à-vis de moi solidaire avec votre débiteur. Si votre fils ne me paye pas ces frais-là vous me les payerez, vous... Mais, ceci n'est rien, dans quelques beures ou voudra mettre David en prison, l'y laisserze-vous aller\*...
  - Que doit-il?

- Mais quelque chose comme cinq à six mille francs, saus compter ce qu'il vous doit et ce qu'il doit à sa femme.

Le vieillard, devenu tout défance, regarda le tableau touchant quis e présential à ses regards dans cette chambre bleue et blanche; une belte femme en plems anprès d'un berceau. ¿David fléchissant estin sous le poids de ses chogrins. ¿Pavoué qui peut-être l'avait attiré la comme dans un piége; l'ours crut alors as paternité mise en jeu par eux, ;il ent peur d'être exploité. Il alla voir et caresser l'enfant, qui lui tendité ses petites mains. Au milieu de tant de soins, l'emfant, soigné comme celui d'un pair d'Angleterre, avait sur la tête un peit bonne throid évolté de ross.

— Eh l que David s'en tire comme il pontra, moi je ne pense qu'à cet enfant là, s'écria le vieux grand-père, et sa mère m'approuvera. David est si savant, qu'il doit savoir comment payer ses dettes.

- Voilà, dit l'avoué d'un air moqueur, la véritable expression de vos sentiments. Tenez, papa Séchard, vous êtes jaloux de votre fils. Écontez la vérité : vous avez mis David dans la position où il est, en lui vendant votre imprimerie trois fois ce qu'elle valait, et en le ruinant pour vous faire payer ce prix usuraire. Oui, ne branlez pas la tête : le journal vendu aux Coiutet et dout le prix a été empoché par vous en entier, était toute la valeur de votre imprimerie..... Vous haïssez votre fils parce que vous l'avez dépouillé, parce que vous en avez fait un homme au-dessus de vous. Vous vous donnez le genre d'aimer prodigieusement votre petit-fils pour masquer la banqueronte de sentiments que vous faites à votre fils et à votre bru qui vous coûteraient de l'argent hic et nunc. tandis que votre petit-fils n'a besoin de votre affection que in extremis. Vous aimez ce petit gars-là pour avoir l'air d'aimer quelqu'nn de votre famille, et ne pas être tavé d'insensibilité. Voilà le fond de votre sac, père Séchard...

— Est-ce pour entendre ça que vous m'avez fait venir? dit le vicillard d'un ton menaçant en regardant tour à tour son avoué, sa belle fille et son fils.

— Mais, monsieur, s'écria la paurre Éve en s'adressant à Petit-Claud, avez vous donc juré notre ruine? Jamais mon mari ne s'est plaint de son père... Le vigneron regarda sa belle-fille d'un air sournois. — Il m'a dit cent fois que vous l'aimier à votre manière, dit-elle au viellard en en comorenant la défance.

D'après les instructions du grand Cointet, Petit-Claud achevait de brouiller le père et le fis sind que le père ne fit pas sorti David de la cruelle position où il se tronvait. — Le jour où nous tiendrous David en prison, avait dit la veille le grand Cointet à Petit-Claud, vous serez présente chez madame de Sénouches. L'intelligence que donne l'affection avait éclairé madame Séchard , qui devinait cette inimitié de commande, comme elle avait déjà seut la trabison de Cérizet. Chacun imagiuera facilement l'air surpris de David, qui ne pouvait pas comprendre que Petit-Claud countit si bien et son père et ses affaires. Le loyal imprimeur ne savait pas les liaisons de son défenseur avec les Cointet, et d'ailleurs l'ilgnorait que les Cointet finsent dans la peu de Métivier. Le silence de David était une in-jure pour le vieux vigneron; aussi l'avoué profita-t-il de l'étonnement de son Clett pour quitter la place.

— Adieu, mon cher David, vous étes averti, la contrainte par corps n'est pas susceptible d'être infirmée par l'appel, il ne reste plus que cette voie à vos créanciers, ils vont la preudre. Ainsi, sauvez-rous I... Ou pluibt, si vous m'en croyez, tenez, allez voir les frères Cointet, ils out des capitatux, et, si votre découverte est faite, si elle tient ses promesses, associez-vous avec eux; ils sont, après tout, trà-bons cafants.

### - Ouel secret ? demanda le père Séchard.

— Mais croyez-vons votre fils assez niais pour avoir abandonné son imprimerie sans penser à autre chose? s'écria l'avoué. Il est en train, m'a-t-il dit, de trouver le moyen de fabriquer pour trois francs la rame de panier qui revient en ce moment à dix francs. y

— Encore une manière de m'attraper! s'écria le père Séchard. Vous vous entendez tous ici comme des la rons en foire. Si David a trouvé cela, il n'a pas besoin de moi, le voilà millionnaire! Adicu, mes petits amis, bonsoir.

# Et le vieillard de s'en aller par les escaliers.

 Songez à vous cacher, dit à David Petit-Claud qui courut après le vieux Séchard pour l'exaspérer encore.

Le petit avoué retrouva le vigneron grommelant sur la place du Mûrier, le reconduisit jusqu'à l'Houmeau, et le quitta en le menaçant de prendre un exécutoire pour les frais qui lui étaient dus, s'il n'était pas payé dans la semaine.

- Je vous paye, si vous me donnez les moyens de déshériter

mon fils saus nuire à mon petit-fils et à ma bru !... dit le vieux Séchard en quittant brusquement Petit-Glaud,

- Comme le grand Cointet consalt bien son monde l... Ah! il me le disait bien : ces sept cents fraucs à donner empécherout le père de payer les sept mille francs de son fils, s'écrait le petit avoué en remoutant à Augoulème. Néanmoins ne uous laissons pas enfoncer par ce vieux finand de papetier, il est temps de lui demander antre chose que des parote.
- Eh l bien, David, mon ami, que comptes-tu faire?... dit Éve à son mari quand le père Séchard et l'avoué les eurent laissés.
- Mets ta plus grande marmite au feu, mon enfant, s'écria David en regardant Marion, je tiens mon affaire!
- En entendant cette parole, Eve prit son chapeau, son châle, ses souliers avec une vivacité fébrile.

  Habillez-vous, mon ami, dit-elle à Kolb, vous allez m'accom-
- pagner, car il faut que je sache s'il existe un moyen de sortir de cet enfer...
- Mousieur, s'écria Marion quand Éve fut sortie, soyez donc raisonnable, ou madame mourra de chagrin. Gagnez de l'argent pour payer ce que vous devez, et, après, vous chercherez vos trésors à votre aise...
- Teis-toi, Marion, répondit David, la dernière difficulté sera vaincue. J'aurai tout à la fois un brevet d'invention et un brevet de perfectionnement.

La plaie des inventeurs, en France, est le brevet de perfectionmement. Un homme passe dix aus de sa vie à Chercher un secret d'industrie, une machine, une découverte quelconque, il preud un brevet, il se croit maître de sa close; il cest suivi par un concurrent qui, vil n'a pas tout prévu, lui perfectionne son invention par une vis, et la hi de ainsi des maiss. Or, en inventant, pour fabriquer le papier, une pâte à bon marché, tout n'était pas dit 1 D'autres pouvaient perfectionner le procédé. David Séchard voulait tout prévoir, afin de ne pas se voir arracher une fortune cherchée au milieu de taut de contrarêtées. Le papier de Hollande (ce nom reste au papier fabrique plus) est l'égérement coflé; mais il se colle feuille à feuille par une malan-d'œuvre qui renchérit le papier. S'il d'evensit p:siblé de coller la pâte dans la cuve, et par une colle peu dispendeuse (ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hai, mais imparfaitement.

encore), il ne resterait aucun perfectionnement à tronver. Depuis un mois, David cherchait donc à coller en cuve la pâte de son papier. Il visait à la fois deux secrets.

Éve alla voir sa mère. Par un hasard favorable, madame Chardon gardait la femme du premier Substiutt, laquelle venait de donner un héritie présomptif à l'illustre famille des Milaud de Nevers. Éve, en défance de tous les officiers ministèriels, araît inventé deconsulter, sur sa position, le défenseur légal des veuves et des orphelins, de lui demander si elle pouvait liberer David en s'obligeant, en vendant ses droits; mais elle espérait aussi savoir la vérité sur la conduite ambient de Petit-Chard.

Le magistrat, surpris de la beauté de modame Séchard, la reçut, non-seulement avec les égards dus à une femme, mais enoror avec une espèce de courtoisie à laquelle Éve n'était pas habituée. Elle vit enfin dans les yeux du magistrat cute expression que, depuis son mariage, elle n'avait plus trouvée que chez Kob, et qui, pour les femmes belles comme Eve, est le criterium avec leque elles jugent les hommes. Quand une passion, quand l'intérêt ou l'ège glacent dans les yeux d'un homme le petillement de l'obéissance absolue qui y flumbe au jeune dège, une femme entre alors en de-fiance de cet homme et se met à l'observer. Les Cointet, Petit-Claud, Cérizer, tous les geus en qui elle avait deviné des ennemis, l'avaient regrafée d'un eil se cet froid. Elle se seutit done à l'aise avec le Substitut, qui, tout en l'accueillant avec grâce, détrinist en pud de muts soutes ses expériences.

— Il n'est pas certain, madame, lui dit-il, que la Coor Royale réforme le jugement qui restreint ans meubles-meublants l'abandon que vous a fait votre mari de tout ce qu'il possédait pour vous remplir de vas reprises. Votre privilége ne doit pas servir à couvrir une frande. Mai, comme vous serza danise en qualité de créancière au partage du prix des objets saisis, que votre beau-père doit exercer (galement son privilége pour la somme des loyers dus, il y vara, l'arrêt de la cour une fois rendu, maitère à d'autres con-testations, à propos de ce que nous appelons, en termes de druit, une contribution.

--- Mais monsieur Petit-Claud nous ruine donc?.... s'écria-t-elle.

 La conduite de Petit-Claud, reprit le magistrat, est conforme au mandat donné par votre mari, qui veut, dit son avoué, gagner du temps. Selon moi, peut-être vaudrait-il mieux se désister de l'appel, et vous rendra acquéreurs à la vente, vous et votre heaupère, des ustesiles les plus nécessires à votre exploitation, vous dans la limite de ce qui doit vous revenir, lui pour la somme de ses loyers... Nais ce serait aller trop promptement au but. Les avoies vous grugent !...

- Je serais alors dans les mains de monsieur Sécherd père, à qui je devrais le loyer des ustensiles et celui de la maison; mon mari n'en resterait pas moius sous le coup des poursuites de monsieur Métivier, qui n'aurait presque rice eu...
  - Oui, madame.
  - Eh! bien, notre position serait pire que celle où nous ommes...
- La force de la loi, madame, appartient en définitive au créancier. Vous avez reçu trois mille francs, il faut nécessairement les randes.
  - Oh! mousieur, nous croyez-vous donc capables de...

Eve s'arrêta en s'apercevant du danger que sa justification pouvait faire courir à son frère.

— Oh! je sais bien, reprit le magistrat, que cette affaire est obscure et du côté des débiteurs, qui sont probes, délicats, grands même l.... et du côté du créancier qui n'est qu'un prête-nom....

Eve épouvantée regardait le magistrat d'un air hébêté.

Yous comprenez, dit-il en lui jetant un regard plein de grosse

finesse, que nous avons, pour réfléchir à ce qui se passe sous nos yenx, tout le temps pendant lequet nous sommes assis à écouter les plaidoiries de messieurs les avocats.

Eve reviut au désespoir de son inutilité.

Le soir à sept heures, Doublon apporta le commandement par lequel il dénonçait la contrainte par corps. A cette heure, la poursuite arriva donc à son apogée.

- A compter de demain , dit David , je ne pourrai plus sortiv que pendant la nuit.

Eve et madame Chardon fondirent en larmes. Pour elles, se cacher était un déshonnenr.

En apprenant que la liberté de leur maître était menacée, Kohi et Marion s'alarmèrent d'autant pius que, depuis long-temps, ils l'avaient jugé déuné de toute malice; et ils tremblèrent tellement pour lui, qu'ils vinrent trouver ma'ame Chardon, Ève et David, sous prétexte de savoir à quoi leur dévouement pouvait être utile. Ils arrivérent au moment où ces trois êtres, pour qui la vie avait été jisqu'alors si simple, pleuraient en apercevant la nécessité de cacher David. Mais comment échapper aux espions invisibles qui, dès à présent, devaient observer les moiodres démarches de cet homme, malheuressement si distrait?

— Si matame feut addentre ein bedit quard' hire, che fait bousser eine regonnaissanze dans te gampe ennemi, dit Kolb, et vis ferres que che m'y gonnais, quoique chaic l'air d'ein Hallemante; gomme che suis ein frai l'rancais, chai enqor te la matice.

— Oh! madame, dit Marjon; laissez-le aller, il ne pense qu'à garder monsieur, il n'a pas d'autres idées. Kolb n'est pas un Λl-sacion. C'est... quoi λ... un vrai terre-neuvien!

 Allez, mon bon Kolb, lui dit David, nous avons encore le temps de prendre un parti.

Kolb courui chez l'huissier, où les ennemis de David, réunis en conseil, avisaient aux moyens de s'emparer de lui.

L'arrestation des débiteurs est, en province, un fait exorbitant, anormal, s'il en fût jamais. D'abord, chacun s'y connaît trop bien pour que personne emploie jamais un moyen si odieux. On doit se trouver, créanciers et débiteurs, face à face peudant toute la vie. Puis, quand un commerçant, un banqueroutier, pour se servir des expressions de la province, qui ne transige guère sur cette espèce de vol légal, médite une vaste faillite. Paris lui sert de refuge. Paris est en quelque sorte la Belgique de la province : on y trouve des retraites presque impénétrables, et le mandat de l'huissier poursuivant expire aux limites de sa juridiction. Il est d'autres empêchements quasi dirimants. Aiusi, la loi qui consacre l'inviolabilité du domicile règue sans exception en province : l'huissier n'y a pas le droit, comme à Paris, de pénétrer dans une maison tierce pour y veuir saisir le débiteur. Le Législateur a cru devoir excepter Paris, à cause de la réunion coustante de plusieurs familles dans la même maison. Mais; en province, pour violer le domicile du débiteur lui-même, l'huissier doit se faire assister du înge de paix. Or le juge de paix, qui tient sous sa puissance les huissiers, est à peu près le maître d'accorder ou de refuser son coucours. A la louange des juges de paix, on doit dire que cette obligation leur pèse, ils ne veulent pas servir des passions aveugles, ou des vengeances. Il est encore d'autres difficultés non moins graves et qui tendent 1 modifier la cruanté tout à tin tintile de la loi sur la contrainte par corps, par l'action des mœurs qui change souvent les lois au point de les annuler. Dans les grandes villes, il existe assez de misérables, de geus dépravés, sans loi ni lui, pour servir d'espinus; mais dans les petites villes chacun se cuntail trop pour pouvoir se metre aux gages d'un luisiser. Quisoque, dans la classe infinue, se petterait à ce genre de dégradation, serait obligé de quitter la ville. Ainsi, l'arrestation d'un débiteur n'einnt pas, comme à Paris ou comme dans les grands centres de population, l'objet de l'industrie privilégiée des Gardes du Commerce, devient une œuvre de procédure excessiment difficie, un combat de ruse entre le débiteur el l'huissier dont les inventions ont quedquefuis fourni de très-archibles récites aux Faix-Paris de sournaux.

Gointe l'ainé n'avait pas voulu se montrer; mais le gros Gointet, qui se dissi chargé de cette affaire par Métiver, était veuu chez boublon avec Gérizet, deveuu son prote, et dont la coopération avait été acquise par la promesse d'un billet de mille francs. Doublon devait compure sur deux de ses praticiens. Ainsi, les Cuintet avaient déjà trois liniers pour surveiller leur prote. Au moment de l'arrestation, Doublon pouvait d'ailleurs employer la gendarmerie, qui, aux termes des jugements, doit son concours à l'huissier qui le requiert. Ces cinq personnes-étaient donc en ce moment même réunies dans le cabinet de maître Doublon, situé au rez-dechaussée de la maison, ensuite de l'Étude.

On entrait à l'Étude par un assez large corridor dallé, qui formait comme une allée. La maison avait une simple porte blatraé, de chaque côté de laquelle se voyaient les panonceanx ministériels dorés, au centre desquels on lit en lettres noires: n'Etissian. Les deux fientres de l'Étude donans urs la ure étaient défendues par de forts barreaux de fer. Le cabinet avait vue sur un jardin, où Phuissier, namant de Pouone, cultivait liu-imen avec un grand succès les espaliers. La cuisine faissif foce à l'Étude, et derrière la cuisine se dévelopait l'exaciler par lequel on montait à l'Étage supérieur. Cette maison se trouvait dans une petite rue, derrière le nouveau Palais de Justice, alors en construction, et qui ine fut fini qu'apres 1830, les détails ne sont pas inutile à l'intelligence de ce qui adrint à Nolb. L'Alsscien avai inventé de se présenter àl'huis sier sous prétecte de lui vendre son maître, afin d'apprendre aisis

COM. HUM. T. VIII.

quels scraient les piéges qu'on lui tendrait, et de l'en préserver. Le cuisinière vint ouvrir, Kobl bui manifesta le désir de parler à monieur Doublon pour affaires. Contrariée d'être dérangée pendant qu'elle lavait sa vaisselle, cette femme ouvrit la porte de l'Enode en disant à Kob, qui lui était inconna, d'y attendre monsieur, pour le moment en conférence dans son cabinet; pois, elle alla prévenir son maltre qu'on homme voulait lui parler. Cette expression, van fomme, signifiait si bien un paysan, que Doublon dit : — Qu'll attende i Kobi s'assit auprès de la porte du cabiner.

 — Ah çà l comment comptez-vous procéder? car si nous pouvions l'empoigner demain matin, ce serait du temps de gagné, disait le gros Cointet.

 Il n'a pas volé son nom de Naïf, rien ne sera plus facile, s'écria Cérizet.

En reconnaissant la voix du gros Cointet, mais surtout en entendant ces deux phrases, Kolb devina sur-le-champ qu'il s'agissait de sou maltre, et son étonnement alla croissant quand il distingua la voix de Cérizet.

— Eine karson qui a manché son bain, s'écria-t-il frappé d'époquante.

— Mes enfants, dit Doublon, voici ce qu'il faut faire. Nous céde Beaullieu et la place du Mûrier, dans tous les sens, de manière à suivre le Naif, ce surnoun une plait, sans qu'il puisse s'eu apercevoir, nous ne le quitterons pas qu'il ne soit entré dans la maison oil il se croira caché; nous lui laisserons quelques jours de sécurité, pais nous l'y rencontrerons quelque jour avant le lever on le coucher du soleil.

- Mais en ce moment que fait-il ? il peut nous échapper , dit le gros Cointet.

— Il est chez lul, dit maître Doublon; s'îl sortait, je le saurais. J'ai 'un de mes pratices sur la place du Wârier en observation , un autre au coin du Falais, et un autre à trente pas de ma naison. Si notre homme sortait, ils s'illeraient; et il n'aurait pas fait trois pas, que je le saurais d'éla par cette commanication t'élégraphique. Les huisiers donnent à leurs recors le nom hometée de pra-

ticiens.

Kolb n'avait pas compté sur un si favorable hasard, il sortit
doucement de l'Étude et dit à la servante : — Monsieur Doublon

est occupé pour long-temps , je revieudrai demain matin de bonne heure.

L'Abacien, en sa qualité de cavalier, avait été saisi par une idée qu'il alla sur-le-champ mettre à exécution. Il courut cher un loueur de chevaux de sa connaissance, y choisit un cheval, le fit seller, et revint en toute hâte chez sou maître, où il trouva madame fre dans la plus profoede déboation.

- Qu'y a-t-il, Kolb? demanda l'imprimeur en trouvant à l'Alsacien un air à la fois joyeux et effrayé.
- Vus édes endourés de goquins. Le plis sire ede te gager mon matdre. Montame a-d-elle bensé à meddre monzière quelque bard?...
- Quand l'honnête Kolb eut expliqué la trahison de Cérizet, les circonvallations tracées autour de la maison, la part que le gros Cointet prenaît à cette affaire, et fait presentir les ruses que méditeraient de tels hommes contre son maître, les plus fatales hueurs éclairèrent la position de Davis
- C'est les Cointet qui te poursuivent, s'écria la pauvre Éve anéantie, et voilà pourquoi Métivier se montrait si dur.... Ils sont papetiers, ils veulent ton secret.
- Mais que faire pour leur échapper? s'écria madame Chardon,
   Si montame beud affoir ein bedide entroid à meddre
  monzière, demanda Kolb, che bromets de l'y gontuire zaus
- nonzière, demanda Kolb, che bromets de l'y gontuire zans qu'on le zache chamais.
   N'entrez que de nuit chez Basine Clerget, répondit Éve, j'irai convenir de tout avec elle. Dans cette circonstance, Basine est
- Montame beud y hâler, dit kolb. Foissi ma gompinazion : che fais sortie affec monsière, nus emmènerons sir noss draces les sivieurs. Bentant ce demps, matame inches matemoiselle Clerchet, èle nu sera pas zuific. Chai ein gefal, che prents monsière en groube; ed, ti tiaple, si Con nus addrabe!
- Eh! bien, adieu, mon ami, s'écria la pauvre femme eu se jetant dans les bras de son mari; aucun de nous n'ira te voir, car nous pourrions te faire prendre. Il faut nous dire adieu pour tout
  30.

468 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

le temps que durera cette prison volontaire. Nous correspondrous par la poste, Basine y jettera tes lettres, et je t'écrirai sous son nom.

A leur sortie David et Kolb entendirent les sifflements, et menèrent les espions jusqu'au bas de la porte Palet où demeurait le louenr de chevaux. Là, Kolb prit son maître en croupe, en lui recommandant de se bien teuir à lui.

— Zifflez, zifflez, mes pons hâmis! Che me mogue de vus dous! s'écria Kolb. Vus n'addraberez bas ein fieux gafatier.

Et le vieux cavalier piqua des deux dans la campagne avec une rapidité qui devait mettre et qui mit les espions dans l'impossibilité de les suivre, ni de savoir où ils allaient.

Ève alla chez Postel sous le prétexte assez ingénieux de le consulter. Après avoir subi les insultes de cette pitié qui ne prodigue que des paroles, elle quitta le ménage Postel, et put gagner, sans être vue, la maison de Basine, à qui elle confia ses chagrins en lui demandant secours et protection. Basine, qui ponr plus de discrétion avait fait entrer Éve dans sa chambre, ouvrit la porte d'un cabinet contigu dont le jour venait d'un châssis à tabatière et sur fequel aucun œil ne pouvait avoir de vue. Les deux amies débouchèrent une petite cheminée dont le tuyau longeait celui de la cheminée de l'atelier où les ouvrières entretenaient du feu pour leurs fers. Ève et Basine étendirent de mauvaises convertures sur le carrean pour assourdir le bruit, si David en faisait par mégarde ; elles lui mirent un lit de sangle pour dormir, un fourneau pour ses expériences, une table et une chaise pour s'asseoir et pour écrire. Basine promit de lui donner à manger la nuit; et, comme personne ne péuétrait jamais dans sa chambre, David pouvait défier tous ses ennemis, et même la police.

- Eufin, dit Eve en embrassant son amie, il est en sûreté.

Éve retourna chez Postel pour éclaircir quelque doute qui, ditelle, la ramenta litez un si svant ligne du tribunal de conunerce, et elle se fit reconduire par lui chez elle en écoutant ses doléances. — Si vous m'avice épousée, en serica-vous là T... Ce sentiment était au fond de toutes les phrases du petit plararacien. Au retour, Po tel trouva sa femme jalouse de l'admirable beauté de madame Schard, et, furieuse de la politesse de son mari, L'ounie fut apaisée par l'opinion que le pharmacien prétendit avoir de la supériorité des petites femmes rousses sur les grandes femmes hrunes qui, selon lui, étaient, comme de beaux chevaux, toujours à l'écurie. Il donna sans doute quelques preuves de sincérité, car le leudemain madame Postel le miguardait.

- Nous pouvons être tranquilles, dit Éve à sa mère et à Mariou, qu'elle trouva, selon l'expression de Marion, encore saisies.
- Ohl ils sont partis, dit Marion quand Eve regarda machinalement dans sa chambre.
- U vaud-it nus diriger?... demanda Kolb quand il fut à une lieue sur la grande route de Paris.
- A Marsac, répondit David; puisque tu m'as mis sur ce chemin-là, je vais faire une dernière tenfative sur le cœur de mon père.
- C'haimerais mié monder à l'assaut l'une padderie te ganons, barce qu'it n'a boind de cuer, mennesier fódre bère...

Le vieux pressier ne croyait pas en son fils; il le jugeait, comme juge le peuple, d'après les résultats, D'abord, il ne croyait pas avoir dépouillé David : puis , sans s'arrêter à la différence des temps, il se disait : - Je l'ai mis à cheval sur une imprimerie, comme je m'y suis trouvé moi-même; et lui, qui en savait mille fois plus que moi, n'a pas su marcher! Incapable de comprendre son fils, il le condamnait, et se dounait sur cette haute intelligence une sorte de supériorité en se disant : - Je lui conserve du pain. Jamais les moralistes ne parviendront à faire comprendre toute l'influence que les sentiments exercent sur les intérêts. Cette influence est aussi puissante que celle des intérêts sur les sentiments. Toutes les lois de la nature ont un double effet, en sens inverse l'un de l'autre. David, lui, comprenait son père et il avait la sublime charité de l'excuser. Arrivés à huit heures à Marsac. Kolb et David surprirent le bonhomme vers la fin de son diner qui se rapprochait forcément de son coucher.

- Je te vois par autorité de justice, dit le père à son fils avec un sourire amer.
- Gommand, mon maidre et fus, bouffez-vus vus rengondrer... il foyache tans les cieux et vus êdes tuchurs tans les fignes... s'écris Kolb indigné. Bayez, bayez! o'edde fidre édat te bère...
  - Allons, Kolb, va-t'en, mets le cheval chez madame Conrtois

bah!... vingt-ciuq mille francs, à la condition de m'en faire gagner autant tous les ans...

- Mettez-moi à l'épreuve, j'y consens l s'écria David. Kolb, monte à cheval, pousse jusqu'à Mansle, achètes-y un grand tamis de crin chez un boisselier, de la colle chez un épicier, et reviens en toute hâte.
- Tiens, bois... dit le père eu mettant devant son fils une bouteille de vin , du pain , et des restes de viandes froides. Prends des forces , je vais 'taller faire tes provisions de chiffons verts; car ils sont verts, tes chiffons! j'ai même peur qu'ils ne soient un peu trop verts.

Deux heures après, sur les ouze heures du soir, le vicillard enfermait son fils et Kolb dans uue petite pièce adossée à son cellier, couverte en tuiles èreuses, et où se trouvaient les ustusiles nécessaires à brûler les vius de l'Angoumois qui fournissent, comme on sait, toutes les caux-de-vie dities de Cognac.

- Oh! mais je suis là comme dans une fabrique... voilà du bois et des bassines, s'écria David.
- Eh I bien, à demain, dit le père Séchard, je rais vous enfermer, et je làcherai mes deux chiens, je suis sûr qu'on ne vous apportera pas de papier. Montre-moi des feuilles demain, je te déclare que je serai tou associé, les affaires seront alors claires et bien menées.

Kölb et David se laissèrent enfermer et passèrent deux houres environ à biene, à préparer les tiges, en se servant de deux madriers. Le feu brillait, l'eau bouillait. Vers deux heures du matin, Kölb, moins coupé que David, entendit un soupir tourné comme un boupet d'ivrogne; il prit une des deux chandelles et se mit à regarder partout; il aperçut alors la figure violacée du père Séchard qui remplissait une petite ouverture carrée, pradquée au desus de la porte par laquelle ou communiquait du cellier au brûleir et caches par des futalles vides, Le malicieux vieillard avoit introduit son fils et Kolb dans son brilloir par la porte extérieure qui serrait à passer les pièces pour les livere. Cette autre porte intérieure peruettuit de rouler les poinçons du cellier dans le brâloir assa faire le tour par la cour.

— Ah! baba! ceci n'ed bas de cheu, fus foulez vitouder foure vits... Safez-vus ce que vus vaides, quand fus pufez cine poudeitle te bon fin? Vus approusez cin goquin.

# 471 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

- Oh! mon père, dit David.
- Je venais savoir si vous aviez besoin de quelque chose, dit le vigneron quasi dégrisé.
- Et c'edde bar indéréd pir nus que affez bris eine bedide egetle?... dit Kolb qui ouvrit la porte après en avoir débarrassé l'entrée et qui trouva le vieillard mouté sur une échelle courte, en chemise.
  - Risquer votre santél s'écria David.
- Je crois que je suis somnambule, dit le vieillard honteux en descendant. Ton défaut de confiance en ton père m'a fait rêver, je songeais que tu t'entendais avec le diable pour réaliser l'impossible.
- Le tiaple, c'ed f\u00f6dre bassion pire les bedits chaunets! s'\u00e9cria Kolb.
- Allez vous recoucher, mon père, dit David; enfermez-nous si vous voulez, mais épargnez-vous la peine de revenir : Kolb va faire sentinelle.
- Le leudemain, à quatre heures, David sortit du brûloir, ayant fait disparaître toutes leu trace de ses opérations, et viat apporter à son père une trentaine de feuilles de papier dont la finesse, la blancheur, la consisance, la forre ne laissaient rien à désirer et qui portait pour filigranes les marques des fils plus forts les uns que les autres du tamis de crin. Le vieillard prit ces échantillons, il y appiqua la langue en ours habitué, depuis son jeune âge, à faire de son palais une éprouvette à papiers; il les mania, les cliffonna, les plai, les oumit à toutes les érecures que les typographes font subir aux papiers pour en reconnaître les qualités, et quoiqu'il n'y cett rien à refiter, il ne voulut pas à vaouer vaince.
- Il faut savoir ce que ça deviendra sous presse !... dit-il pour se dispenser de louer son fils.
  - Trôte t'ome! s'écria Kolb.
- Le vieillard, devenu froid, couvrit, sous sa dignité paternelle, une irrésolution jouée.
- Je ne veux pas vous tromper, mon père, ce papier-là me semble encore devoir encore coûter trop cher, et je veux résoudre le problème du collage en cuve... il ne me reste plus que cet avantage à conquérir...
  - Ah I tu voudrais m'attraper I
  - Mais, vous le dirai-je? je colle bien en cuve, mais jusqu'à

présent la colle ne pénètre pas également ma pâte, et donne au papier le rêche d'une brosse.

- Eh! bien, perfectionne ton collage en cuve, et tu auras mon argent.
- Mon maldre ne ferra chamais la gouleur te fodre archant!

Évidemment le vieillard voulait faire payer à David la honte qu'il avait bue la nuit : aussi le traita-t-il plus que froidement.

- Mon père, dit David qui renvoya Kolb, je ne vous en ai jamais voulu d'avoir estimé votre imprimerie à un prix exorbitant, et de me l'avoir vendue à votre seule estimation ; j'ai toujours vu le père en vous. Je me suis dit : Laissons un vieillard, qui s'est donné bien du mal, qui m'a certainement élevé mieux que je ne devais l'être, jouir en paix et à sa manière du fruit de ses travaux. Je vous ai même abandonné le bien de ma mère, et j'ai pris sans murmurer la vie obérée que vous m'aviez faite. Je me suis promis de gagner une belle fortune sans vous importuner. Eh! bien, ce secret, je l'ai trouvé, les pieds dans le feu, sans pain chez moi, tourmenté pour des dettes qui ne sont pas les miennes... Oui, j'ai lutté patiemment jusqu'à ce que mes forces se soient épuisées. Peutêtre me devez-vous des secours !... mais ne pensez pas à moi, voyez une femme et un petit enfant !...-là, David ne put retenir ses larmes - et prêtez-leur aide et protection. Serez-vous au-dessous de Marion et de Kolb qui m'ont donné leurs économies? s'écria le fils en voyant son père froid comme un marbre de presse.

— Et ça ne t'a pas soffi... s'écria le vieillard sans éprouver la moindre verspogne, mais in dévoraria la Franca., Bonsoirt moi, je suis trop ignérant pour me fourrer dans des exploitations où il n'y aurait que moi d'exploité. Le singe me mangera pas Pours, dit-il en faisant allusion à leur auronn d'ardier. Je suis vigneron, je us sis pas banquier... Et puis, vois-tu, des affaires entre père et fils, ça va mal. Dions, tiens, tune diera pas que je ne douner ien L...

David était un de ces êtres à cœur profond qui peuvent y repouser leurs sonfinances de mainère à en faire un secret pour ceux qui leur sont chers; aussi chez eux, quand la douleur déborde ainsi, este eluer effort suprème. Eve avait bien compris ce beau caractère d'homme. Mais le père vi, dans ce flot de douleur ramede du fond à la surface, la plainte vulgaire des enfants qui veulent attrapper leurs pères, et il pri! l'excessif abattement de son fils pour la houte de l'insuccès. Le père et le fils se quittèrent brouillés. David et Kolb revinent à minit environ à Aspoulène, où ils entrèrent à pied aveç autant de précautions qu'en eussent pris des voleurs pour un vol. Vers une heure du main. David foi introduit, sans témoin, chez mademoiselle Basine Clerget, dans l'asile impénétrable préparé pour lui par sa femme. En entrant là, David allait y être gardé par la plus ingénieuse de toutes les pittis, celle d'une grisette. Le lendenain matin, Kolb se vauta d'avoir fait sauver son maître à cheat, et de nel vaoir quitté qu'après l'avoir uni dans une patache qui devait l'emmener aux environs de Limoges. Une assez grande provision de maiters premières que temmagasinée dans la cave de Basine, en sorte que Kolb, Mariou, madame Séchard et sa mère purent n'avoir acuem realion avec mademoiselle Clerget.

Deux jours après cette scène a sec son fis, le vieux Séchard, qui se vie encore à lui ringt jours avant de se livrer aux occupations de la vendange, accourut ches as belle-fille, annené par son avarice. Il ne dormait plus, il voulait savoir si la découverte official quelques chauces de fortune, et pensait à veiller au grain, selon son expression. Il vint habiter, au-dessus de l'appartement de sa belle-fille, non des deux chambres en mansarde qu'il s'éait réservées, et vécut en fermaut les yeux sur le dénâmeut pécuniaire qui affigieat le mênage de son fils. On lui devait des loyers, so provuit bien le nouriré ! Il ne trouvait rien d'étrange à ce qu'on se servit de couvrets en fer étamé.

 J'ai commencé comme ça, répondit-il à sa belle-fille quand elle s'excusa de ne pas le servir en argenterie.

Marion fut obligée de Sengager envers les marchands pour tout ce qui se consommerait au logis. Kolb servait les maçons à vingt sous par jour. Enfin, bientôt il· ne resta plus que dix francs à la paure fêx qui, dans l'intérét de son enfinit et de David, sacrifait ses dernières ressources à bien recevoir le vigneron. Elle espérait toujours que ses chatteries, que sa respectueues affection, que sa résignation attendriraient l'avare; mais elle le trouvait toujours insensible. Enfin, en lui voyant l'esi froid des Cointet, de Petri-Claud et de Cerizet, elle voulut observer son caractère et deviere ses in-tentions; mais ce fut peine perdue l'Le père Séchard se rendait impéritable en restant toujours entre doux vins. L'ivresse est un double voile. A la faveur de sa griserie, assis souvent jouée que rééle, le bondomme essaxial d'arracher à Eve les secrets de David.

Tantoli it caressait, tantoli il effrațait sa belle-fille. Quand Êre lui répondait qu'elle ignorait tont, il îni dissit: — Je boirai tout mon bien, je te mettrai en viager... Ces luttes désbonorantes faitguaient la pauvre victime qui, pour ne pas manquer de respect à son bean-pêre, avait fini par garder le silence. Un jour, poussée à bout, elle îni dit : — Mais, mon pêre, il y a une manière bien simple de tout avoir; payez les dettes de David, il reviendra ici, vous vous entendrez ensemble.

- Ah! voilà tout ce que vous voulez avoir de moi, s'écria-t-il, c'est bon à savoir.

Le père Séchard, qui ne croyait pas en son fils, croyait aux Cointet. Les Cointet, qu'il alla consulter, l'éblouirent à dessein, en bui disant qu'il s'agissait de millions dans les recherches entreprises par son fils

— Si David peut prouver qu'il a rénssi, je n'hésiterai pas à mettre en sorlété ma papeterie en comptant à votre fils sa découverte pour une valeur égale, lui dit le grand Cointet.

Le défant vieillard prit tant d'informations en presant des petits verres avec les ouvriers, il questionna s'hien Petit-Chude en fissian l'imbécile, qu'il finit par soupçonner les Cointet de se cacher deriver Métrier; il leur attriban le plan de ruiner l'imprimerie Sécher de les es es faire payer par lui en l'amorçant avec la découverte, car le vieil homme du peuple ne pouvait pas deviner la complicité de Petit-Claud, ni les trames ouroités pour s'emparer tôt ou tard de ce beau secret industriel. Enfin, nn jour, le vieillard, exaspér de ne pouvoir vainer le silence de sa belle-fille et de ne pas nimen obten d'affel de savoir où David s'était caché, résolut de forcer la porte de l'atélier à fondre les rouleaux, après avoir fini par apprendre que son fils y faissit sex expériences. Il descendit de grand matin et se mit à travailler la servure.

— Eh l bien, que faites vons donc là, papa Séchard?... lui cria Marion qui se levait au jour pour aller à sa fabrique et qui bondit jusqu'à la tremperie.

— Ne suis-je pas chez moi, Marion? fit le bonhomme honteux.

— Ah! çà, devenez-vous voleur sur vos vieux jours.., vous êtes à jeun, cependant... Je vas conter cela tout chaud à madame.

- Tais-toi, Marion, dit le vieillard en tirant de sa poche deux écus de six francs. Tiens... 476 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

--- Je me tairai, mais n'y revencz pas! lui dit Marion en le menaçant du doigt, ou je le dirais à tout Angoulème.

Dès que le vieillard fut sorti, Marion monta chez sa maîtresse.

- Tenez, madame, j'ai soutiré douze francs à votre beau-père, les voilà...

- Et comment as-tu fait?...

— Ne voulait-il pas voir les bassines et les provisions de monsieur, histoire de découvrir le secret. Je savais bien qu'il n'y avait plus rien dans la petite cuisine; mais je lui ai fait peur comme al allait voler son fils, et il n'a donué deux écus pour me taire...

En ce moment, Basine apporta joyeusement à son amie une lettre de David, écrite sur du magnifique papier, et qu'elle lui remit en secret.

- Mon Ére adorée, Je (Vecris à toi la première sur la première feuille de papier obtenue par mes procédés. J'ài risssi à résoudre le problème du collage en cun el 1 a livre de pâte revient, même en supposant la mise ne culture spécidie de bons terrains pour les produits que j'emploie, à ciuq sons. Ainsi la rame de douze livres emploiera pour trois francs de pâte collée. Je suis sûr de supprimer la môtié du poisti des livres. L'enveloppe, la lettre, les échans-tillous, sout de diverses fabrications. Je l'embrasse, nous serous beureux par la fortune, la secule chose qui nous manqualt.

— Tenez, dit Éve à son beau-père en lui tendant les échantillons, donnez à votre fils le prix de votre récolte, et laissez-lui faire sa fortune, il vons rendra dix fois ce que vous lui aurez donné, car il a réussi f...

Le père Séchard courst aussitû chez les Coiutet. Là, chaque cénautillon fut essayé, minutieusement examiné: les uns étaient collés, les autres saus colle; là étaient étiquetés depais trois francs jusqu'à dix francs par rame; les uns étaient d'une pureté métallique, les autres doux comme du papier de Chine, il y en avait de toutes les nuances possibles du blanc. Des juis examinant des diamants n'auraient pas en les yeux plus animés que ne l'étaient ceux des Cointet et du vieux Séchard.

- Votre fils est en bon chemin, dit le gros Cointet.
- Eh! bien, payez ses dettes, dit le vieux pressier.
- Bien volontiers, s'il veut nous prendre pour associés, répondit le grand Cointet.
  - Yous êtes des chauffeurs! s'écria l'ours retiré, vous pour-

suivez mon fils sous le nom de Métivier, et vous voulez que je vous paye, voilà tout. Pas si bête, bourgeois l...

Les denx frères se regardèrent, mais ils se continrent.

- Nous ne sommes pas encore assez millionnaires pour nous amuser à faire l'escompte, répliqua le gros Cointet; nous nous croirions assez heureux de pouvoir payer notre chiffon comptant, et nous faisons encore des billets à notre marchand.
- Il faut tenter une expérience en grand, répondit froidement le grand Cointet, car ce qui réussit dans une marmite échoue dans une fabrication entreprise sur une grande échelle. Délivrez votre fils.
- Oui, mais mon fils en liberté m'admettra-t-il comme son associé? demanda le vieux Séchard.
- Ceci ne nous regarde pas, dit le gros Cointet. Est-ee que vous crovez, mon bonhomme, que quand vous aurez donné dix mille francs à votre fils, tont sera dit? Un brevet d'invention cottle deux mille francs, il faudra faire des vozges à Paris; puis, avant de se lancer dans des avances, il est prudent de fabriquer, comme dit mon frère, mille rames, risquer des cuvées entières afin de se rendre compte. Voyez-tous, il n'y a rien dont il faille plus se défier que des inventeurs.
  - Moi, dit le grand Cointet, j'aime le pain tout cuit.
- Le vieillard passa la noit à ruminer ce dilemme: Si je paye les dettes de David, il est libre, et une fois libre il n'a pas besoin de n'associer à sa fortune. Il sait bien que je l'ai ronlé dans l'affaire de notre première association; il n'en voudra pas faire une seconde. Mon intérêt serait donc de le tenir en prison, malbuervax.

Les Cointet connaissaient assez le père Séchard pour savoir qu'ils chasseraient de compagnie.

Douc ces trois hommes dissient: — Pour faire une société basée sur le secre, il fant tilhérer David Séchard. David Biéré nous échappe. Chacun avait de plus une peille arrière-pensée. Petit-Choud sé dissit — Après nou mariage, je serai fanc du'collier avec les Cointet; mais jusque-lb je les tiens. Le grand Cointet se dissit: — J'aimerais mieux avoir David sous etf., je serais le maître. Le vieux Séchard se dissit: — Si je paye ses dettes, mon fils me aalne avec un remercianeu. Éve, atraquée, mencée par le vigurero d'étre classée de la maison, ne voolait où révêter l'assiée de son mari, ni nime fui proposer d'accepter un sud-couduit. Elle n'était pas certaine de

réussir à cacher David une seconde (ois aussi bien que la première, elle répondait donc à son beau-père : — Libérez votre fils, vous saurez tout. Aucun des quatre intéressés, qui se trouvaient tous comme devant une table bien servie, n'osait toucher au festin, tant il craignait de se voir devancé; et tous s'observaient en se défant les uns des autre.

Quelques jours après la réclusion de Séchard, Petit-Claud était venu trouver le grand Cointet à sa papeterie.

- J'ai fait de mon mieux, lui dit-il, David s'est mis volontairement dans une prison qui nous est inconuoe, et il y cherche en paix quelque perfectionnement. Si vous n'avez pas atteint à votre but, il n'y a pas de ma faute, tiendrez-vous votre promesse?
- Oui, si nous réussissons, répondit le grand Cointet. Le père Schard est ic depuis quelques jours, il est veun nous faire des questions sur la fabrication du papier, le vieil avare a fairé l'invention de son fils, il en veut profiter, il y a douc quelque espérance d'arriver à une association. Yous êtes l'avoué du père et du fils...
- Ayez le Saint-Esprit de les livrer , reprit Petit-Claud en souriant.
- Oui, répondit Cointet. Si vous réussissez ou à mettre David en prison ou à le mettre dans nos mains par un acte de société, vous serez le mari de mademoiselle de La Haye.
  - Est-ce bien là votre ultimatum? dit Petit-Claud.
  - Yès! fit Cointet, puisque nous parlons des langues étrangères.
     Voici le mien en bon français, reprit Petit-Claud d'un ton sec.
  - Voici le mien en non trançais, reprit retit-claud d'un ton sec.
     Ah! voyous, répliqua Cointet d'un air curieux.
- Présentez-moi demain à madame de Séuouches, faites qu'il y ait pour moi quelque close de posifit, enfin accomplissez vorte promesse, ou je paye la dette de Séchard et je m'asocie avec lui eu revendant un charge. Je ne veux pas être joué. Yous m'avez partênet, je me sers du mêuue langage, J'ai fait mes preuves, faites les vôtres. Yous avez tout, je n'ai rien. Si je n'ai pas de gages de votre sincérité, le prends votre je prends votre jeur de preuve partênet.

Le grand Cointet prit son chapeau, son paraphuie, son air jésuite, et sortit en disaut à Petit-Claud de le suivre.

— Vous verrez, mon cher ami, si je ne vous ai pas préparé les voies?... dit le négociant à l'avoué.

En un moment, le fin et rusé papetier avait reconnu le danger de sa position, et vu dans Petit-Claud nn de ces hommes avec lesquels il faut jouer franc jeu. Déjà, pour etre en mesure et par acquit de conscience, il avait, sous prétexte de douner un état de la situation financière de mademoiselle de La Haye, jeté quelques paroles dans l'oreille de l'ancien Consul-général.

- J'ai l'affaire de Françoise, car avec trente mille francs de dot, aujourd'hui, dit-ji en souriant, une fille ne doit pas être exigeante.
- Nous en parlerons, avait répondu Francis du Hantoy. Depuis le départ de madame de Bargeton, la position de madame de Sénonches est bien changée: nous pourrons marier Françoise à quelque bon vieux geutilliomme campagnard.
- Et elle se conduira mal, dit le papetier en prenant son air froid. En! marier-la donc à un jeune homme capable, ambitieux, que vous protégerez, et qui mettra sa femme dans une belle position.
- Nous verrous, avait répété Francis; la marraine doit être avant tout consultée.
- A la mort de monsieur de Bargeton . Louise de Nègrepelisse avait fait vendre l'hôtel de la rue du Minage. Madame de Sénonches, qui se trouvait petitement logée, décida monsieur de Sénonches à acheter cette maison, le berceau des ambitions de Lucien et où cette scène a comprencé, Zéphirine de Sénonches avait formé le plan de succéder à madame de Bargeton dans l'espèce de royauté qu'elle avait exercée, d'avoir un salon, de faire enfin la grande dame. Une scission avait eu lieu dans la haute suciété d'Angoulême entre ceux qui, lors du duel de monsieur Bargeton et de monsieur de Chandour, tinrent qui pour l'innocence de Louise de Nègrepelisse, qui pour les calomnies de Stanislas de Chandour, Madame de Sénonches se déclara pour les Bargeton, et conquit d'abord tous ceux de ce parti. Puis, quand elle fut installée dans son hôtel. elle profita des accoutumances de bien des gens qui venaient y joner depuis tant d'années. Elle reçut tous les soirs et l'emporta décidément sur Amélie de Chaudour, qui se posa comme son autagoniste. Les espérances de Francis du Hautoy, qui se vit au cœur de l'aristocratie d'Augoulème, allaient jusqu'à vouloir marler Françoise avec le vieux monsieur de Séverac, que madame du Brossard n'avait pu capturer pour sa fille. Le retour de madame de Bargeton, devenue préfète d'Angoulème, augmenta les prétentions de Zéphirine pour sa bien-aimée filleule. Elle se disait que la comtesse Sixte du Châtelet userait de son crédit pour celle qui s'é-

tait constituée son champion. Le papetier, qui savait son Augoukème sur le bout du doigt, appécia d'un coup d'esil toutes ces difficultés; misi il résolut de se tirer de ce pas difficile par une de ces audaces que Tartufe seul so serait pérmise. Le petit avoué, très-surpris de la loyaut de son commandiaire en chicane, le la issait à ses préoccupations en cheminant de la papeterie à l'hôtel de la rue du Minage, où, sur le palier, les deux importuns furent arrêtés par ces mois: — Monsieur et madante déjennent.

- Annoncez-nous tout de même, répondit le grand Cointet.

Et, sur son nom, le dévot commerçant, aussitôt introduit, présent a l'avocat à la précieuse Zéphirine, qui déjeunait en tête à tête avez monsieur Francis du Hautoy et mademoiselle de La Haye. Monsieur de Sénouches était allé, comme tonjours, ouvrir la chasse chez monsieur de Pimentel.

 Voici, madame, le jeune avocat-avoué de qui je vous ai parlé, et qui se chargera de l'émaucipation de votre belle pupille.

L'ancien diplomate examina Petit-Claud, qui, de son côté, regardait à la dérobée la belle pupille. Quant à la surprise de Zéphirine, à qui jamais Cointet ni Francis n'avaient dit un mot, elle fut telle que sa fourchette lui tomba des mains, Mademoiselle de La Have, espèce de pie-grièche à figure rechignée, de taille pen gracieuse, maigre, à cheveux d'un blond fade, était, malgré son petit air aristocratique, excessivement difficile à marier. Ces mots : pere et mère inconnus de son acte de naissance, lui interdisaient en réalité la subère où l'amitié de sa marraine et de Francis la voulait placer. Mademoiselle de La Haye, ignorant sa position, faisait la difficile : elle eût rejeté le plus riche commercant de l'Houmeau. La grimace assez significative inspirée à mademoiselle de La Haye par l'aspect du maigre avoué, Cointet la retrouva sur les lèvres de Petit-Claud. Madame de Sénonches et Francis paraissaient se consulter pour savoir de quelle manière congédier Cointet et son protégé. Cointet, qui vit tout, pria monsieur du Hautov de lui accorder un moment d'audience, et passa dans le salon avec le diplomate.

— Monsieur, Îni dit-il utetement, la paternité vous avengle. Vous marierez difficiennent votre fille; et, dans votre intérêt à tous, je vous ai mis dans l'impossibilité de reculer; car J'aime l'raucoise comme on aime une pupille. Petit-Claud sait tout l..... Son excessive ambition vous garantit le bonheur de votre chère petite. D'abord Françoise fera de son marí tout ce qu'elle voudra; mais vous, aidé par la préfète qui nous arrive, vous en ferez un procureur du roi. Monsieur Milaud est nommé décidément à Nevers. Petit-Claud vendra sa charge, vous obtiendrez facilement pour lui la place de second substitut, et il deviendra bientôt procureur du roi, pois président du tribunal, député...

Revenu dans la salle à manger, Francis fut charmant pour le prétendu de sa fille. Il regarda madame de Sonoches d'une certaine manière, et finit cette scène de présentation en invitant Petit-Claud à diner pour le lendemain afin de causer affaires. Puis il reconduisit le négociant et l'avoné jusque dans la cour en disant à Petit-Claud que, sur la recommandation de Cointet, il était disposé, ainsi que madame de Sénoches, à confirmer tout ce que le gardien de la fortune de madennoiselle de La Haye aurait disposé pour le bonheur de ce petit aloge.

- Ah! qu'elle est laide! s'écria Petit-Claud. Je suis pris l...
- Elle a l'air distingué, répondit Cointet; mais, si elle était belle, vous la donneari-uo 7.... Il ét mon cher, il y a plus d'un petit propriétaire à qui trente mille francs, la protection de madanne de Sénoncles et celle de la contesse da Châtedet iraient à merveille; d'autant plus que monsieur Prancis du Hautory nes mairira jamais, et que cette fille est son héritière..... Votre mariage est fait l...

#### - Et comment ?

- Voilà ce que je vieus de dire, repartit le grand Cointet en racontant à l'avoué son trait d'audace. Mon cher, monsieur Milande va, dit-ou, ê tre nonmé procureur du roi à Neuers : vous vendrez votre charge, et dans dix ans vous serez garde des sceaux. Vous étes assez audacieux pour ne reculer devant aucun des services que denander a la cour...
- El bien, trouvez-vous demain, à quatre heures et demfe, sur la place du Mirier, répondil l'avoué, fanatsé par les probabilités de cet avenir; j'aurai vu le père Séchard, et nous arriverons à nn acte de société où le père et le fils appartiendront au Saint-Esprit.
- Au moment où le vieux curé de Marsac montait les rampes d'Angoulème pour aller instruire Éve de l'état ou se trouvait son frère, David était caché depuis onze jours à deux portes de celle du pharmacien Postel, que le digne prêtre venait de quitter.

COM, HUM, T. VIII.

### 482 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

Quand l'abbé Marron déboochs sur la place du Marier, il y trouts les trois hommes, renarquables chacun dans leur gener, qui pessient de tout leur poids sur l'avenir et sur le présent du paurre prisonnier volontaire : le père Sichard, le grand Cointet, le petit avoné maigredet. Trois bommes, trois capidités mais trois capidités aussi différentes que les hommes. L'un avait inventé de trafiquer de son fils, l'autre des on client, et le grand Cointet achetait toutes ces infanies en se flattant de ne rien payer. Il était environ ciuq heures, et la lupourt de ceux qui rerenaient diner chez ents l'arrêtaient pour regarder pendant un momeut ces trois hommes.

- Que diable le vieux père Séchard et le grand Cointet ont-ils donc à se dire ?... pensaient les plus curieux.
- Il s'agit sans doute entre eux de ce pauvre malheurenx qui laisse sa femme, sa belle-mère et son enfant sans pain, répondait-on.
- Envoyez donc vos enfants appreudre un état à Paris 1 disait un esprit-fort de province.
- Hé! que venez-vous faire par ici, monsieur le curé? s'écria le vignerou eu apercevant l'abbé Marron aussitôt qu'il déboucha sur la place.
  - Je viens pour les vôtres, répondit le vieillard.
  - Encore une idée de mon fils l... dit le vieux Séchard.
- Il vous en coûterait bien peu de rendre tout le monde heureux, dit le prêtre en indiquant les fenêtres où madante Séchard montrait entre les rideaux sa belle tête; car elle apaisait les cris de son enfant en le faisant sauter et lui chantant une chauson.
- Apportez-vous des nouvelles de mon fils, dit le père, ou, ce qui vaudrait mieux, de l'argent?
- Non, dit monsieur Marron; j'apporte à la sœur des nouvelles du frère.
  - De Lucien?... s'écria Petit-Claud.
- Oui. Le pauvre jeune homme est venu de Paris à pied. Je l'ai trouvé chez Courtois mourant de fatigue et de misère, répondit le prêtre... Oh! il est bien malheureux!

Petit-Claud salua le prêtre et prit le grand Cointet par le hrav en disant à haute voix : — Nous diuons chez madame de Sénouches, il est temps de nons liabiller l... Et à deux pas il lui dit à l'oreille :

- Quand on a le petit, on a bientôt la mère. Nons tenons David...
- Je vous ai marié, mariez-moi, dit le grand Cointet en laissant échapper un sourire faux.
- Lucien est mon camarade de collége, nous étions copins!... En huit jours je saurai bien quelque chose de lui. Faites en sorte que les bans se publient, et je vous réponds de mettre David en prison. Ma mission finit avec son écrou.
- Ah! s'écria tont doucement le grand Cointet, la belle affaire serait de prendre le brevet à notre nom!
- En entendant cette dernière phrase, le petit avoué maigrelet frissonna.

En ce moment Éve voyait entrer son beau-père et l'abbé Marron, qui, par un seul mot, venait de dénouer le drame judiciaire.

- Teuez, madame Séchard, dit le vieil ours à sa belle-fille, voici notre curé qui vient sans doute nous en raconter de belles sur votre frère.
- Oh! s'écria la pauvre Éve atteinte au cœur, que peut il donc lui être encore arrivé!
- Cette exclamation annonçait tant de douleurs ressenties, tant d'appréhensions, et de tant de sortes, que l'abbé Marron se hâta de dire: — Rassurez-vous, madame, il vit l
- Seriez-vous assez bon, mon père, dit Éve au vieux vigneron, pour aller chercher ma mère: elle entendra ce que monsieur doit avoir à nous dire de Lucien.
- Le vieillard alla chercher madame Chardon, à laquelle il dit:

   Yous aurez à en découdre avec l'abbé Marcon, qui est bou
  homme quoique prêtre. Le dîner sera sans donte retardé, je
  reviens dans une heure.
- Et le vicillard, insensible à tont ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas or, laissa la vicille fenime sans voir l'effet du coup qu'il venait de lui porter.

Le malleur qui pessi sur ses deux enfants, l'avortement des espérances assisses aur la téte de Lucien, le changement si peu prêtu d'un caractère qu'on crut pendant si long-temps énergique et probe; enfin, ouss les évenements arrivés depois dic-luit mois avaient déjà rendu madame Chardon méconnaissable. Elle n'était pas seulement noble de race, elle était encore uoble de cœur, et adorai ses enfants. Aussi a aait-elle soulfert plus de maure cue cs demirats.

six mois que depuis son veuvage. Lucien avait eu la chance d'être. Rubempré par ordonnance du roi, de recommencer cette famille, d'eu faire restivre le titre et les armes, de devenir grand I Et il était combé dans la finge! Car., plus sévère pour lui que la sour, elle avait regardé Lucien comme perdu., le jour où elle apprit l'affaire des les les des les d

Éve, de son côté, suivail avec terreur les ravages que faisaient les chagrins chez sa mère, elle la voyait pasand de la vieillesse à la décréptude, et allant toujours! La mère et la fille se faisaient douc l'une à l'autre de ces nobles mensonges qui ne trompent point. Dans la vie de cette nière, la phrase du féroce vigneron fut la goutte d'eau qui devait remplir la coupe des afflictions, madame charden se sentit atteinte au cœut

Aussi, quand Éxe dit au prêtre :— Monsieur, voici ma mêre! quand l'abbé regarda ce visage macéré comme celui d'une vieille religieuse, encadré de cheveux entièrement blanchis, mais embelin par l'air doux et calme des femmes pisusement résignées, et qui marcheut, comme ou dit, la volonté de Dieu, comprit-il toute la vie de ces deux créatures. Le prêtre n'eut plus de pitié pour le bourreau, pour Lucien, il frémit en devinaut tous les supplices subis par les victines.

 Ma mère, dit Éve en s'essuyant les yeux, mon pauvre frère est bien près de nous, il est à Marsac.

- Et pourquoi pas ici? demauda madame Chardon.

L'abbé Narron raconta tout ce que Lucien hii avait dit des misères de son toyage, et les malheurs de ses derniers jours à Paris. Il peignit les angoisses qui vennient d'agiter le poète quand il avait appris quels étaient au sein de sa famille les effets de ses imprudences et quelles étaient ses appréhensions sur l'accueil qui pouvait l'attendre à Angouèlme.

- En est-il arrivé à douter de nous? dit madame Chardon,
- Le malhenreux est venu vers vous à pied, en subissant les plus horribles privations, et il revient disposé à entrer dans les chemins les plus humbles de la vie... à réparer ses fautes.
- Monsieur, dit la seur, malgré le mat qu'il nous a fait, J'aime mon frère, comme on aime le corps d'un être qui n'est plus; et l'aimer aimsi, c'est eacore l'aimer plus que beaucoup de seurs n'aiment leurs frères. Il nous a rendus bien pauvres; mais qu'il vienne, il partagera le chélif morcean de pain qui nous reste, enfine c qu'il nous a laissé. Abl. 's'il ne nous avait pas quittés, monsieur, nous n'aurions nas perdu nos plus chers, tréors.
- Et c'est la femme qui nous l'a enlevé dont la voiture l'a ramené, s'écria madame Chardon, Parti dans la calèche de madame de Bargeton, à côté d'elle, il est revenu derrière!
- A quoi puis-je vous être utile dans la situation où vous êtes? dit le brave curé qui cherchait une parase de sortie.
- Eh! monsieur, répondit madame Chardon, plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on; mais ces plaies-là ne peuvent pas avoir d'autre médecin que le malade.
- Si vous aviez assez d'influence pour déterminer mon beaupère à aider son fils, vous sauveriez toute une famille, dit madame Séchard.
- Il ne croit pas en vons, et il m'a paru très-exaspéré contre votre mari, dit le vieillard à qui les paraphrases du vigneron avaient fait considérer les affaires de Séchard comme un gnépier où il ne fallait pas mettre le pied.
- Sa mission terminée, le prêtre alla dîner chez son petit-neveu Postel, qui dissipa le peu de bonne volonté de sou vieil oncle en donnant, comme tout Angoulème, raison au père contre le fils.
- Il y a de la ressource avec des dissipateurs, dit en finissant le petit Postel; mais avec ceux qui font des expériences, on se rui-
- La curiosité du curé de Marsuc était entièrement satisfaite, ce qui, dans toutes les provinces de France, est le principal but de l'excessif intérêt qu'on s'y témoigne. Dans la soirée, il mit le poète au courant de tout ce qui se passait chez les Séchard, en lui donnant son voyage comme une mission dictée par la charité la plus pure.
  - Vous avez endetté votre sœur et votre beau-frère de dix

486 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

douze mille francs, dit-il en terminant; et personne, mon cher monsieur, n'a cette bagatelle à prêter au voisin. En Angoumois, nous ne sommes pas riches. Je croyais qu'il s'agissait de beaucoup moins quand vous me parliez de billets.

Après avoir remercié le vieillard de ses hontés, le poète lui dit :

— La parole de pardon, que vous m'apportez, est pour moi le vrai
trésor.

Le lendemain, Lucien partit de très-grand matin de Marsac pour Angoulême, où il entra vers neuf heures, une canne à la main, vêtu d'une petite redingote assez endommagée par le voyage et d'un pantalon noir à teintes blanches. Ses bottes usées disaient d'ailleurs assez qu'il appartenait à la classe infortunée des piétons. Aussi ne se dissimulait-il pas l'effet que devait produire sur ses compatriotes le contraste de son retour et de son départ. Mais, le cœur encore pantelant sous l'étreinte des remords que lui causait le récit du vieux prêtre, il acceptait pour le nioment cette punition, décidé d'affronter les regards des personnes de sa connaissance. Il se disait en lui-même : - Je suis héroïque! Toutes ces natures de poète commencent par se duper elles-mêmes. A mesure qu'il marcha dans l'Houmeau, son âme lutta entre la honte de ce retour et la poésie de ses souvenirs. Son cœur battit en passant devant la porte de Postel, où, fort heureusement pour lui, Léonie Marron se trouva seule dans la boutique avec son enfant. Il vit avec plaisir (tant sa vanité conservait de force) le nom de son père effacé. Depuis son mariage, Postel avait fait repeindre sa bontique, et mis audessus, comme à Paris : PHARMACIE. En gravissant la rampe de la Porte-Palet, Lucien éprouva l'influence de l'air natal, il ne sentit plus le poids de ses infortunes, et se dit avec délices : - Je vais donc les revoir ! Il atteignit la place du Mûrier sans avoir rencontré personne : un bonheur qu'il espérait à peine, lui qui iadis se promenait en triomphateur dans sa ville | Marion et Kolb, en sentinelle sur la porte, se précipitèrent dans l'escalier en criant : - Le voilà! Lucien revit le vieil atelier et la vieille cour, il trouva dans l'escalier sa sœur et sa mère, et ils s'embrassèrent en oubliant pour un instant tous leurs malheurs dans cette étreinte. En famille, ou compose presque toujours avec le malheur; on s'y fait un lit, et l'espérance en fait accepter la dureté. Si Lucien offrait l'image du désespoir, il en offrait aussi la poésie ; le soleil des grands chemins lui avait bruni le teint; une profonde mélancolie, empreinte dans ses traits, ietait ses ombres sur son front de poète. Ce changement annonçait tant de souffrances, qu'à l'aspect des traces laissées par la misère sur sa physionomie, le seul sentiment possible était la pitié. L'imagination partie du sein de la famille y trouvait au retour de tristes réalités. Éve eut an milieu de sa joie le sourire des saintes au milieu de leur martyre. Le chagrin rend sublime le visage d'une jeune femme très-belle. La gravité qui remplaçait dans la figure de sa sœur la complète innocence qu'il y avait vue à son départ pour Paris, parlait trop éloquemment à Lucieu pour qu'il n'en recût pas une impression donloureuse. Aussi la première effusion des sentiments, si vive, si naturelle, fut-elle suivie de part et d'autre d'une réaction : chacun craignait de parler. Lucien ne nut cependant s'empêcher de chercher par un regard celui qui manquait à cette réunion. Ce regard bien compris fit fondre en larmes Éve, et par contre-coup Lucien. Quant à madame Chardon, elle resta blème. et en apparence impassible. Éve se leva, descendit pour épargner à son frère an mot dur, et alla dire à Marion : - Mon enfant, Lucien aime les fraises, il faut en trouver !...

Oh! j'ai bien pensé que vous vouliez fêter monsieur Lucien.
 Soyez tranquille, vous aurez un joli petit déjeuner et un bon diner aussi.

- Lucien, dit madame Chardon à son fils, tu as beaucoup à réparer ici. Parti pour être un sujet d'orgneil pour ta famille, tu nous as plongés dans la misère. Tu as presque lirisé dans les mains de ton frère l'instrument de la fortune à laquelle il n'a songé que pour sa nouvelle famille. Tu u'as pas brisé que cela... dit la mère, 11 se fit une pause effravante et le silence de Lucien impliqua l'acceptation de ces reproches maternels. - Entre dans une voie de travail, reprit doucement madame Chardon. Je ne te blame pas d'avoir tenté de faire revivre la noble famille d'où je suis sortie : mais , à de telles entreprises il faut avant tout nue fortune, et des sentiments fiers : tu n'as rien eu de tout cela. A la crovance, tu as fait succéder en nous la défiance. Tu as détruit la paix de cette famille travailleuse et résignée, qui cheminait ici dans une voie difficile... Aux premières fautes, un premier pardon est dû. Ne recommence pas. Nous nous trouvons ici dans des circonstances difficiles, sois prudent, écoute la sœur : le malbeur est un maître dont les lecons. bien durement données, ont porté leur fruit chez elle : elle est devenue sérieuse, elle est mère, elle porte tout le fardeau du ménage par dévouement pour notre cher David; enfin, elle est devenue, par la faute, mon unique consolation.

 Vous pouviez être plus sévère, dit Lucien en embrassant sa mère. J'accepte votre pardon, parce que ce sera le seul que j'aurai jamais à recevoir.

Éve revint : à la pose humiliée de son frère, elle comprit que madame Chardon avait parlé. Sa bonté lui mit un sourire sur les lèvres, auquel Lucien répondit par des larmes réprimées. La présence a comme un charme, elle change les dispositions les plus hostiles entre amants comme au sein des familles, quelque forts que soient les motifs de mécontentement. Est ce que l'affection trace dans le cœur des chemins où l'on aime à retomber? Ce phénomène appartient-il à la science du magnétisme? La raison ditelle qu'il faut ou ne jamais se revoir, ou se pardonner? Oue ce soit au raisonnement, à une cause physique ou à l'âme que cet effet appartienne, chacuu doit avoir éprouvé qu' les regards, le geste, l'action d'un être aimé retrouvent chez ceux qu'il a le plus offensés. chagriués ou maltraités, des vestiges de tendresse. Si l'esprit oublie difficilement, si l'intérêt souffre encore ; le cœur, malgré tout, reprend sa servitude. Aussi, la pauvre sœur, en écoutant jusqu'à l'heure du déjeuner les confidences du frère, ne fut-elle pas maltresse de ses yeux quand elle le regarda, ni de son accent quand elle laissa parler son cœur. En comprenant les éléments de la vie littéraire à Paris, elle comprit comment Lucieu avait pu succomber dans la lutte. La joie du poète en caressant l'enfant de sa sœur, ses enfantillages, le bonheur de revoir son pays et les sieus, mêlé au profond chagrin de savoir David caché, les mots de mélancolie qui échappèrent à Lucien, son attendrissement en voyant qu'au milieu de sa détresse sa sœur s'était souvenue de son goût quand Marion servit les fraises; tout, jusqu'à l'obligation de loger le frère prodigue et de s'occuper de lui, fit de cette journée une fête. Ce fut comme une halte dans la misère. Le père Séchard lui même fit rebrousser aux deux femmes le cours de leurs sentiments, en disant : - Vous le fêtez, comme s'il vous apportait des mille et des

— Mais qu'a donc fait mon frère pour ne pas être fêté?... s'écria madame Séchard jalouse de cacher la honte de Lucien.

Néanmoins, les premières tendresses passées, les nuances du vrai percèrent, Lucien aperçut bientôt chez Eve la différence de l'affec-

tion actuelle et de celle qu'elle lui portait jadis. David était profondément honoré, tandis que Lucien était aimé quand même, et comme on aime une maîtresse malgré les désastres qu'elle cause. L'estime, fonds nécessaire à nos sentiments, est la solide étoffe qui leur donne je ne sais quelle certitude, quelle sécurité dont on vit, et qui manquait entre madame Chardon et son fils, entre le frère et la sœur. Lucien se sentit privé de cette entière confiance qu'on aurait eue en lui s'il n'avait pas failli à l'honneur. L'opinion écrite par d'Arthez sur lui, devenue celle de sa sœur, se laissa deviner dans les gestes, dans les regards, dans l'accent. Lucien était plaint ! mais, quant à être la gloire, la noblesse de la famille, le héros du fover domestique, toutes ces belles espérances avaient fui sans retour. On craignit assez sa légèreté pour lui cacher l'asile où vivait David. Éve, insensible aux caresses dont fut accompagnée la curiosité de Lucien qui voulait voir son frère, n'était plus l'Éve de l'Hounieau pour qui, jadis, un seul regard de Lucien était un ordre irrésistible. Lucien parla de réparer ses torts, en se vantant de pouvoir sauver David. Eve lui répondit : - Ne t'en mêle pas , nous avons pour adversaires les geus les plus perfides et les plus habiles. Lucien hocha la tête, comme s'il eût dit : - J'ai combattu des Parisiens... Sa sœur lui répliqua par un regard qui signifiait : - Tu as été vaincu.

— Je ne suis plus aimé, pensa Lucien. Pour la famille comme pour le monde, il faut donc réussir.

Dès le second jour, en essyant de s'expliquer le peu de conlance des amére et des seurs, le poète fot pris d'une pensée non pas hainense mais chagrine. Il appliqua la mesure de la vie partisienne à cette chaste vie de province, en oubliant que la médiocrité patiente de cet intérieur sublime de résignation érait son ourrage: — Elles sont bourgeoises, elles ne peuvent pas une comprendre, se di-il en se éparant ainsi de sa sœur, de sa unéer et de Séchard qu'il ne pouvait plus tromper ni sur son caractère, ni sur son avenir.

Eve et madame Chardon, chez qui le sens divinatoire était éveillé par tant de chocs et tant de malheurs, épaient les plus secrètes pensées de Loxien, elles se seoûtrent mal jugées et le virent s'isolant d'elles. — Paris nous l'a bien changé! se dirent-elles. Elles recueillaient enfin le fruit de l'égosime qu'elles avaient elles-mêmes cohiré. De part et d'autre, ce k'ger levain devait fernoente, et il fermenta; mals principalement chez Lucien qui se trouvait si reprochable. Quant à Éve, elle était bien de ces sœurs qui savent dire à un frère en faute : - Pardonne-moi tes torts... Lorsque l'union des âmes a été parfaite comme elle le fut au début de la vie entre Éve et Lucien, toute atteinte à ce beau idéal du sentiment est mortelle. Là où des scélérats se raccommodent après des coups de poignard, les amoureux se brouillent irrévocablement pour un regard, pour un mot. Dans ce souvenir de la quasi-perfection de la vie du cœur se trouve le secret de séparations souvent inexplicables. On peut vivre avec une défiance au cœur, quand le passé n'offre pas le tableau d'une affection pure et sans nuages; mais, ponr deux êtres autrefois parfaitement unis, une vie où le regard, la parole exigent des précautions, devient insupportable. Aussi les grands poètes font-ils mourir leurs Paul et Virginie au sortir de l'adolescence. Comprendriez-vons Paul et Virginie brouillés?.... Remarquons, à la gloire d'Éve et de Lucien, que les intérets, si fortement blessés, n'avivaient point ces blessures : chez la sœur irréprochable, comme chez le poète de qui venaient les coups, tout était sentiment ; aussi le moindre maleutendu , la plus petite querelle, un nouveau mécompte dû à Lucien pouvait-il les désunir ou inspirer une de ces querelles qui brouillent irrévocablement. En fait d'argent tout s'arrange : mais les sentiments sont impitoyables.

Le lendemain Lucien reçut un numéro du journal d'Angonèleme et pâlit de plaisir en se voyant le sujet d'un des premiers Premiers Angontéme que se permit cette estimable feuille qui, semblable aux Académies de province, en fille bien élevée, selon le mot de Voltaire, ne faisait jamais parler d'elle.

• Que la Frauche-Comté s'euorqueillisse d'avoir donné le jour à Victor Hugo, à Charles Nodier et à Cuvier; la Bercagne, à Chân-teaubriand et à Lamennais; la Normandie, à Casimir Delavigne; la Touraine, à l'auteur d'Etoa; ajourd'lui, l'Angoumois, od edis sous Louis XIII l'illustre Goez, plus comu sons le nom de Baltac, s'est fait notre compatriore, u'a plus rien à eviver ni à ces provinces ni a Limousin, qui a prodai Dupuytren, ni à l'Auvergne, patrie de Montlosier, ni à Bordeux, qui a eu le bomheur de voir naître tant de grands hommes nous aussi, nous avons un poète l'auteur des beaux sonneis intitués tes Marquerites piont à la gioire du poète celle du prosaueur, car on lui doit éga-

» Jement le magnifique roman de l'Archer de Charles IX. Un • jour nos neveux seront fiers d'avoir pour compatriote Lucien » Chardon, un rival de Pétrarque!!!... » Dans les journaux de province de ce temps, les points d'admiration ressemblaient aux hurra par lesquels on accueille les speech des meeting en Augleterre. «Malgré s s éclatants succès à Paris, notre jeune poète » s'est souvenu que l'hôtel de Bargeton avait été le berceau de ses · triomphes, que l'aristocratie angoumoisine avait applaudi, la pre-» mière, à ses poisies; que l'épouse de monsieur le comte du » Châtelet, préfet de notre département, avait encouragé ses preo miers pas dans la carrière des Muses, et il est revenu parmi nous l.... L'Houmeau tout eutier s'est ému quand, hier, notre » Lucien de Rubempré s'est présenté. La nouvelle de son retour a produit partout la plus vive sensation. Il est certain que la ville » d'Angoulème ue se laissera pas devancer par l'Houmeau dans les » honneurs qu'on parle de décerner à celui qui, soit dans la » Presse, soit dans la Littérature, a représenté si glorieusement » notre ville à Paris. Lucien, à la fois poète religieux et royaliste, » a bravé la fureur des partis; il est venu, dit-on, se reposer des » fatigues d'une lutte qui fatiguerait des athlètes plus forts encore · que des hommes de poésie et de rêverie,

\* l'ute use sommes ne posser eu ne revere. à la puelle nous applaud'issons, et que mademe la contesse du Châtelet a cue, dit on, d'issons, et que mademe la contesse du Châtelet a cue, dit on, la première, il est question de rendre à notre grand poète le l'itire et le nom de l'illustre famille des Rubempré, dont l'unique béritière es tausdame Chardon, sa mère, Rajeunir ianis, par des l'alotts et par des gloires nouvelles, les vieill s'familles près de s'éteindre est, chez l'imanortel auteur de la Charte, une nouvelle preuve de son constant désir exprimé par ces mots: union et outifs:

» Noire poète est descendu chez sa sœur, madame Séchard. »

A la rubrique d'Angoulème se trouvaient les nouvelles suivautes :

Notre préfet, monsieur le comte du Châtelet, déjà nommé
gentilhomme ordinaire de la Chambre de S. M., vient d'être fait
Conseiller d'État en service extraordinaire,

 Hier toutes les autorités se sont présentées chez monsieur le préfet.

« Madame la comtesse Sixte du Châtelet recevra tous les jeudis.

- Le maire de l'Escarbas, monsieur de Negrepelisse, représen tant de la branche cadette des d'Espard, père de madame du
- » Châtelet, récemment nommé comte, Pair de France, et Comnandeur de l'ordre royal de Saint-Louis, est, dit-on, désigné
- » pour présider le grand collège électoral d'Angoulème aux pro-» chaines élections. »
  - Tiens, dit Lucien à sa sœur en lui apportant le journal.

Après avoir ln l'article attentivement, Éve rendit la feuille à Lucien d'un air pensif.

- Que dis-tu de cela?... lui demanda Lucien étonné d'une prudence qui ressemblait à de la froideur.
- Mon ani, répondit-elle, ce journal appartient aux Cointet, ils sont absolument les maitres d'y insérre des articles, et ne penvent avoir la main forcée que par la Préfecture ou par l'Évéché. Suppose-la tona notient rival a, ajourné bui préfet, assez généreux pour chautre ainsi tes louanges: O utilier-tu que les Cointet nous poursaitvent sous le nom de Métivier et venient sans doute amener David à les faire profiter de ses découvertes?... De quelque part que vienne cet article, je le trouve inquiétant. Tu o rectuis ici que des haines, de sa jalousies; on l'y calominait en vertu du proverbe: N'ut' n'est prophéte en son pays, et voilà que tout change en un clin d'est ...
- To ne connais pas l'amour-propre des villes de province, ripondit Lucien. Ou est allé dans une petite ville de Midi recevoir en triomphe, aux portes de la ville, un jenne homme qui avait remporté le prix d'honneur an grand concours, en voyant en lui nu grand homme en herbe!
- Écoute-moi, mon cher Lucien, je ne veux pas te sermonner, je te dirai tout dans un seul mot: ici défie-toi des plus petites choses.
- Tu as raison, répondit Lucien surpris de tronver sa sœur si peu enthousiaste.
- Le poète était au comble de la joie de voir clianger en un triomphe sa mesquine et honteuse rentrée à Angoulème.
- Yous ne croyez pas au peu de gloire qui nous coûte si cher ! s'êcria Lucien après une heure de silence peudant laquelle il s'amassa comme nn orage dans son coor.

Pour toute réponse, Éve regarda Lucien, et ce regard le rendit honteux de son accusation. Quelques instants avant le diuer, nu garçon de bureau de la préfecture apporta une lettre adressée à M. Lucien Chardon et qui parut donner gain de cause à la vanité du poète que le monde disputait à la famille.

Cette lettre était l'invitation suivante:

Monsieur le comte Sixte du Châtelet et madame la comtesse du Châtelet prient M. Lucien Chardon de leur faire l'honneur de diner avec eux le quinze septembre prochain.

R. S. V. P.

A cette lettre était jointe cette carte de visite :

#### LE COMTE SIXTE DU CHATELET,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Pré/et de la Charente , Conseiller d'État.

— Yous êtes en faveur, dit le père Séchard, on parle de vous cu ville comme d'un grand personnage... On se dispute entre Angoulème et l'Houmeau à qui vous tortillera des couronnes...

— Ma chère Éve, dit Lucien à l'orcille de sa sœur, je me retrouve absolument conme j'étais à l'Houmeau le jour où je devais aller chez madame de Bargeton : je suis sans habit pour le diner du préfet.

- Tu comptes donc accepter cette invitation? s'écria madame Séchard effrayée.

Il s'engagea, sur la question d'aller ou de ne pas aller à la Préfecture, une polimique entre le frère et la seur. Le bon seus de la fennne de province disait à Eve qu'on ne doit se montrer au monde qu'avec un visage riant, en costume complet, et en tenne irréprochable; mais elle cachait sa visage pensée: — Ob el diner du préfet mênera-t-il Lucien ? Que peut pour lui le grand monde d'Angoulème? Ne machine-t-on pas quelque chose contre lui?

Lucien fiuit par dire à sa serur avant d'aller se coucher; — To ne sais pas quelle est mon influence: la ferme du prétet a peur du journaliste; et d'ailleurs dans la countesse du Châtelet il y a toujours Louise de Nègrepelisse! Une fenme qui vient d'obtemir taut de faveurs peut sauver David I et lui dirai la découverte que mon frère vient de faire, et ce ne sera rien pour elle que d'obtemir un secours de dix mille francs au ministère.

# 494 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

A onze heures du soir, Lucien, «s sœur, sa mère et le père Schard, Marion et Kolb furent réveillés par la musique de la ville à laquelle s'était réunic celle de la garnison et trouvèrent la place du Morire pleine de monde. Une sérénade fut donnée à Lucien Chardon de Rubemprépar les jeunes gens d'Angoulème. Lucien se mit à la fenètre de sa sœur, et dit au milieu du plus profond silence, après le dernier morceau : — Je remercie mes compatriotes de l'honneur qu'ils me font, je ticherai de m'en rendre digne; ils me pardonnerout de ne pas en dire davantage : mon émotion est si vive que je ne surais continuer.

- Vive l'auteur de l'Archer de Charles IX !...
- Vive l'auteur des Marguerites!
- Vive Lucien de Rubempré!

Après ces trois salves, criées par quelques voix, trois couronnes et des bonquets furent adroitement jetés par la croisée dans l'appartement. Dix minutes après, la place du Múrier était vide, le silence v régnait.

- J'aimerais mieux dix mille francs, dit le vieux Séchard qui tourna, retourna les couronnes et les bonquets d'un air profondémeut narquois. Mais vous leur avez donné des marguerites, il vous rendent des bourquets, vous faites dans les fleurs.
- Voià l'estime que vous faites des hompeurs que me décernent mes concitoyens l'aéra Lucien, dont la physionomie offrit une expression entièrement dénuée de urélancolie et qui réritablement rayonna de satisfaction. Si vous connaissiez les hommes, papa Séchard, vous verriet qu'il nes encountre pas deux moments semlables dans la vie. Il n'y a qu'un embousisame véritable à qui l'on paisse devoit de sembables tromphes!... Cec, in achere neive et ma bonne sœur, effecto bien des chagrins. Lucien embrassa sa sœur et sa mire comme l'on s'embrasse dans ces moments où la joie déborde à hots si larges qu'il faut la jeter dans le cœur d'un ani. (Paste d'un ani, dissit un jour Bitiou, un auteur ivre de son succès embrasse son portier.)
- Eh bien l ma chère enfant, dit-il à Ève, pourquoi pleurestu?... Ah! c'est de joie...
- Hélas! dit Éve à sa mère avant de se recoucher et quand elles furent seules, dans un poète il y a, je crois, une jolie femme de la pire espèce...
  - Tu as raison, répondit la mère en hochant la tête. Lucien a

déjà tont oublié non-seulement de ses malheurs, mais des nôtres. La mère et la fille se séparèrent sans oser se dire toutes leurs pensées.

Dans les pays dévorés par le sentiment d'insubordination sociale caché sous le mot égatité, tout triomphe est un de ces miracles qui ne va pas, comme certains miracles d'ailleurs, sans la coopération d'adroits machinistes. Sur dix ovations obteuves par des hommes vivants et décernées au sein de la patrie, il y en a neuf dont les causes sont étrangères à l'homme. Le triomphe de Voltaire sur les planches du Théâtre Français n'était-il pas celui de la philosophie de son siècle? En France on ne peut triompher que quand tont le monde se couronne sur la tête du triomphateur. Aussi les deux femmes avaient-elles raison dans leurs pressentiments. Le succès du grand homme de province était trop antipathique aux mœurs immobiles d'Angoulème pour ne pas avoir été mis en scène par des intérêts ou par un machiniste passionné, collaborations également perfides. Éve, comme la plupart des femmes d'ailleurs, se défiait par sentiment et sans pouvoir se justifier à elle-même sa défiance. Elle se dit en s'endormant : - • Qui donc aime assez ici mon frère pour avoir excité le pays?... Les Marquerites ne sont d'ailleurs pas encore publiées, comment peut-on le féliciter d'un succès à venir?... » Ce triomphe était en effet l'œuvre de Petit-Claud. Le jour où le curé de Marsac lui annonça le retour de Lucien , l'avoué dînait pour la première fois chez madame de Sénonches, qui devait recevoir officiellement la demande de la main de sa pupille. Ce fut un de ces dîners de famille dont la solennité se trahit plus par les toilettes que par le nombre des convives. Quoiqu'en famille, on se sait en représentation , et les intentions percent dans toutes les contenances. Françoise était mise comme en étalage, Madame de Sénonches avait arboré les pavillons de ses toilettes les plus recherchées. Monsieur du Hautoy était en habit noir. Monsieur de Sénonches, à qui sa femme avait écrit l'arrivée de madame du Châtelet qui devait se moutrer pour la première fois chez elle et la présentation officielle d'un préteudu pour Françoise, était revenu de chez monsieur de Pimentel. Cointet, vêtu de son plus bel habit marron à coupe ecclésiastique, offrit aux regards un diamant de six mille francs sur sou jabot, la vengeance du riche commercant sur l'aristocrate pauvre. Petit-Claud, épilé, peigné, savonné, n'avait pu se défaire de son petit air sec. Il était impossible de ne pas comparer cet avoué maigrelet, serré dans ses habits. à nne vipère gelée; mais l'espoir augmentait si bien la vivacité de ses veux de pie, il mit tant de glace sur sa figure, il se gourma si bien, qu'il arriva juste à la dignité d'un petit procureur du roi ambitieux. Madame de Sénonches avait prié ses intimes de ne pas dire un mot sur la première entrevue de sa pupille avec un prétendu, ni de l'apparition de la présète, en sorte qu'elle s'attendit à voir ses salons pleins. En effet, monsieur le préfet et sa femme avaient fait leurs visites officielles par cartes, en réservant l'honneur des visites personnelles comme un moyen d'action. Aussi l'aristocratie d'Angoulème était-elle travaillée d'une si énorme curiosité, que plusieurs personnes du camp de Chandour se proposèrent de venir à l'hôtel Bargeton, car on s'obstinait à ne pas appeler cette maison l'hôtel de Sénonches. Les prenves du crédit de la comtesse du Châtelet avaient réveillé bien des ambitions ; et d'ailleurs on la disait tellement changée à son avantage que chacun voulait en juger par soi-même. En apprenant de Cointet, pendant le chemin, la graude nouvelle de la faveur que Zéphirine avait obtenue de la présète pour pouvoir lui présenter le sutur de la chère Françoise, Petit-Cland se flatta de tirer parti de la fausse position où le retonr de Lucien mettait Louise de Nègrepelisse.

Monsieur et madame de Schonches avaient pris des engagements si lourds en achetant leur maison, qu'en gens de province ils ne s'avisèrent pas d'y faire le moindre changement. Aussi, le preuier mot de Zéplirine à Louise fut-il, en allant às a rencontre, quand on l'annonça: — Ma chère Louise, voyez..., vous êtes encore ici chez vous:... en lui montrant le petit lustre à pendéoques, les boiseries et le mobilier qui joids avaient fascine Lucien.

— C'est, ma chère, ce que je veux le moins me rappeler, dit gracieusement madame la préfète en jetant un regard autour d'elle pour examiner l'assemblée.

Chacun s'avous que Louise de Nègrepelisse ne se ressembiali pas à elle-même. Le monde parisien où elle était restée pendant dix-huit mois, les premiers bonheurs de son mariage qui transformaient aussi bien la femme que Paris avait transformé la provinciale, l'espèce de dignité que donne le pouvoir, tout dissist de la comme qui ressembiait à madame de Bargeton comme une fille de vingt ans ressemble à sa mère. Elle portait un charmant bonnet de dentelles et de fleurs négligemment attaché par une épingle à de dentelles et de fleurs négligemment attaché par une épingle à maria de la comme de la tête de diamant. Ses cheveux à l'anglaise lui accompagnaient bien la figure et la rajeunissaient en en cachant les contours. Elle avait une robe en foulard, à corsage en pointe, déliciensement frangée et dont la façon due à la célèbre Victorine faisait hien valoir sa taille. Ses épaules, couvertes d'un fichu de blonde, étaient à peine visibles sous une écharpe de gaze adroitement mise autour de son con trop long. Enfin elle jouait avec ces jolies bagatelles dont le maniement est l'écueil des femmes de province : une jolie cassolette pendait à son bracelet par une chaîne; elle tenait dans une main son éventail et son mouchoir roulé sans en être embarrassée. Le goût exquis des moindres détails, la pose et les manières copices de madame d'Espard révélaient en Louise une savaute étude du faubourg Saint-Germain, Quant au vieux Beau de l'Empire, le mariage l'avait avancé comme ces melons qui, de verts encore la veille, deviennent jaunes dans une seule nuit. En retrouvant sur le visage énanoui de sa femme la verdeur que Sixte avait perdue. ou se fit, d'oreille à oreille, des plaisanteries de province, et d'autaut plus volontiers que toutes les femmes enrageaient de la nouvelle supériorité de l'ancienne reine d'Angoulème; et le tenace intrus dut paver pour sa femme, Excepté monsieur de Chandour et sa femme, feu Bargeton, monsienr de Pimentel et les Rastignac, le salon se trouvait à peu près aussi nombreux que le jour où Lucien y fit sa lecture, car monseigneur l'évêque arriva suivi de ses grands-vicaires. Petit-Claud, saisi par le spectacle de l'aristocratie angonmoisine, au cœur de laquelle il désespérait de se voir jamais quatre mois auparavant, sentit sa haine contre les classes supérieures se calmer. Il trouva la comtesse Châtelet ravissante en se disant : - Voilà pourtant la femme qui peut me faire nommer substitut! Vers le milieu de la soirée, après avoir causé pendant le même temps avec chacune des femmes en variant le ton de son entretien selon l'importance de la personne et la conduite qu'elle avait tenue à propos de sa fuite avec Lucien. Louise se retira dans le bondoir avec monseigneur. Zéphirine prit alors le bras de Petit-Claud, à qui le cœur battit, et l'amena vers ce boudoir où les malheurs de Lucien avaient commencé, et où ils allaient se consommer.

— Voici monsieur Petit-Claud, ma chère, je te le recommande d'autant plus vivement que tout ce que tu feras pour lui profitera sans doute à ma pupille.

COM. BUM. T. VIII.

— Rélas! oui, madame ta comtesse. (Jamais le fils du tailletre de l'Houneau a'avait eu, dans toute as vie, une seufe lois, l'occasion de se servir de ces trois mots; anssi sa bouche en fuielle comme pleine.) Mais, reprit-il, il dépend de madame la comtesse de me faire tenir debout au parquet. Monsieur Milaud va, ditou. à Nevers..

— Mais, reprit la comtesse, n'est-on pas second., puis premier substitut! je voudrais vous voir sur-le-champ premier substitut... Pour m'occuper de vous et vous obtenir cette fareur, je reux quelque certitude de votre dévouement à la Légitimité, à la Religion, et surtout à monsieur de Villète.

— Ah! madame, dit Petit-Claud en s'approchant de son oreille, je suis homme à obéir absolument au pouvoir.

— C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, répliqua-t-elle en se reculant pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait plus rien s'entendre dire à l'orcille. Si vous couvenez toujours à madame de Sénonches, compter sur moi, ajouta-t-elle en faisant un geste royal avre son éventail.

— Madame, dit Petit-Cland à qui Cointet se montra en arrivant à la porte du bondoir, Lucien est ici.

— Eh! bien, monsieur?... répondit la comtesse d'un ton qui eût arrêté toute espèce de parole dans le gosier d'un homme ordinaire.

— Madame la comtesse ne me comprend pas, reprit Petit-Cland en se servant de la formule la plus respectueuse, je veux lui donner une preuve de mon dévonement à sa personne. Comment madame la comtesse veut-elle que le grand honnne qu'elle a fait soit reçu dans Angouèlme? Il n'y a pus de milieu: il doit y être nn objet on de mépris ou de gloire.

Louise de Nêgrepelisse n'arait pas pensé à ce dilemme, auquel catai évidenment intéressée, plus à cause du passé que du présent. Or, des seatiments que la comtesse portait actuellement à Lucien dépendait la réussite du plan conçu par l'avoué pour mener à bien l'arrestation de Séchard.

- Monsieur Petit-Claud, dit-elle en prenant une attitude de hauteur et de dignité, vous voulez appartenir au Gouvernement, sachez que son premier principe doit être de ne jamais avoir eu tort, et que les femmes ont encore mieux que les gouvernements l'instinct du pouvoir et le sentiment de leur dignité.

— C'est bien là co que je pensais, madame, répondiri-il vierenent en observant la contresse avec une attention aussi profonde que peu visible. Lotoni arrive ici dans la plus grande misère. Mais, s'il doit y recevoir une ovation, je puis aussi le contraindre, à cause de l'ovation neûme, à quitter Augonôtème où sa ægur et son beaurère Davis d'échard sont sous el cours de nouveltes ardentes...

Louise de Nêgrepelises laisas voir sur son visage attier un léger mourement produit par la répression même de son plaisir. Surprise d'être si bien devinée, elle regarda Petit-Claud en déplant son éventail, car Françoise de La Haye entrait, ce qui lui donna le temps de trouver une réponse.

- Monsieur, dit-elle avec un sourire significatif, vous serez promptement procureur du Roi....

N'était-ce pas tout dire sans se compromettre?

— Oh! madame, s'écris Françoise en venant remercier la prééte, je vous devrai donc le bonbeur de ma vie. Elle lui dit à l'oreille en se penchant vers sa protectrice par un petit geste de jeune fille: — Je serais morte à petit feu d'être la femme d'un avoué de province...

- Si Zéphirine s'était ainsi jetée sur Louise, elle y avait été poussée par Francis, qui ne manquait pas d'une certaine connaissance du monde bureaucratique.
- Dans les premiers jours de tout avénement, que ce soit cehii d'un préfét, d'une dynastie ou d'une exploitation, dit l'ancier consul-général à son amie, on trouve les gens tont fen pour rendre service; mais ils ont bientôt reconnu les inconvénients de la protection, et deviennent de glace. Aujourd'hait lonsie fera pour Petit-Claud des démarches que, dans trois mois, elle ne voudrait plus faire pour votre mari.
- Madame la comtesse pense-t-elle, dit Petit-Claud, à toutes les obligations du triomphe de notre poète? Elle devra recevoir Lucien pendant les dix jours que durera notre engouement.
- La préfète fit un signe de tête afin de congédier Petit-Claud, et se leva pour aller causer avec madame de Pimentel qui montra sa tête à la porte du bondoir. Saisie par la nouvelle de l'élévation du bonhomme de Négrepelisse à la Pairie, la marquise avait jngé né-

500 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

cessaire de veuir caresser une femme assez habile pour avoir augmenté son influence en faisant une faute.

— Dites-moi donc, ma chère, pourquoi vous vous êtes donné la peine de mettre votre père à la Chambre haute, dit la marquise au milieu d'une conversation confidentielle oà elle pliait le genou devant la supériorité de esa chère Louise.

— Ma chère, on m'a d'autant mienx accordé cette faveur que mon père n'a pas d'eufants, et votera toujours pour la couronne; mais, si j'ai des garçons, je compte bien que mon ainé ser subsitué au titre, aux armes et à la pairie de son grand-père...

Madame de Pimentel vit avec chagrin qu'elle ne pourrait pas employer à réaliser son désir de faire élever monsieur de Pimentel à la pairie, une mère dont l'ambition s'étendait sur les enfants à venir.

— Je tiens la préféte, disait Petit-Claud à Coîntet en sortant, et je vous promets votre acte de société.... Je serai dans un mois premier substitut, et vous, vous serez maître de Séchard. Tâchez maintenant de me trouver un successeur pour non Étode, j'en ai. Lit en cinq mois la première d'Angoulème...

— Il ne fallait que vous mettre à cheval, dit Cointet presque jaloux de son œuvre.

Chacun peut maintenant comprendre la cause du triomphe de Lucien dans son pays. A la mainère de ce roi de France qui ne vengeait pas le duc d'Orkeans, Louise ne voulait pas se souvenir des injures reçues à Paris par madanue Bargelon. Elle voulait patronner Lucien, l'écraser de sa protection et s'en débarrasser honnéreenent. Nis au fait de toute l'intrigue de Paris par les commérages, Petit-Claud avait bien deviné la haine virace que les femmes portent à l'homme qui n'a pas su les aimer à l'heure où elles ont eu l'enné d'être aimés.

Le lendemain de l'ovation qui justifiait le passé de Louise de Nêgrepelisse, Petit-Claud, pour achever de griere Lucien et s'en rendre maltre, se présenta chez madame Sechard à la tête de six jeunes gens de la ville, tous anciens camarades de Lucien an collège d'Angoulème.

Cette députation était envoyée à l'autenr des Marguerites et de l'Archer de Chartes IX par ses condisciples, pour le prier d'assister an bauquet qu'ils voulaient donner au grand homme sorti de leurs rangs.

- Tiens, c'est toi, Petit-Claud! s'écria Lucien.
- Ta rentréo ici, lui dit Petit-Claud, a stimulé notre amourpropre, nous nous sommes piqués d'honneur, nous nous sommes roules, et nous te préparons un magnifique repas. Notre proviseur et nos professeurs y assisterout; et, à la manière dont vont les choses, nous aurons sans dout les autorités.
  - Et pour quel jour? dit Lucien.
  - Dimanche prochain.
- Cela me serait impossible, répondit le poète, je ne puis accepter que pour dans dix jours d'ici... Mais alors ce sera volontiers....
- Ehl bien, nous sommes à tes ordres, dit Petit-Claud; soit, dans dix jours.

Lacien fut clarmant avec ses anciens camarades qui lui témolquérent une admiration presque respectuense. Il causa pendant environ une demi-heure avec beaucoup d'esprit, car il se trauvait sur un piédestal et voulai fusifier l'opinion du pays : il se mit les mains dans les guossess, il para tont à fair en houme qui voit les choses de la hauteur où ses concitoyens font mis, il fut modeste, et hon enfont, comme un génie en déshabillé. Ce fut les plaintes d'un ahibite fatigué des luttes à Paris, désenchanté surtout, il Rifcita ses camarades de ne pas avoir quitté leur bonne province, etc. Il les laiss tou cenchantés de lu

Puis, il prit Petit-Claud à part et lui demanda la vérité sur les affaires de David, en lui reprochant l'état de séquestration où se trouvait son beau-frère. Lucien voulait ruser avec Petit-Claud. Petit-Claud s'efforca de donner à son ancien camarade cette opinion que lui, Petit-Claud, était un pauvre petit avoué de province, sans aucune espèce de finesse. La constitution actuelle des sociétés, infiniment plus compliquée dans ses rouages que celle des sociétés antiques, a eu pour effet de subdiviser les facultés chez l'homme. Autrefois, les gens éminents, forcés d'être universels, apparaissaient en petit nombre et comme des flambeaux an milieu des nations antiques. Plus tard, si les facultés se spécialisèreut, la qualité s'adressait encore à l'ensemble des choses. Ainsi un homme riche en cautèle, comme on l'a dit de Louis XI, pouvait appliquer sa rnse à tout; mais aujourd'hui, la qualité s'est elle-même subdivisée, Par exemple, autant de professions, autant de ruses différentes, Un rusé diplomate sera très-bien joué, dans une affaire, au fond d'une province, par un avoné médiocre ou par un paysan. Le plus runs jurné journaliste peut se trouvre fort niais en maitre d'intérêts commerciaux, et Lucien devait être et fut le joust de Petit-Claud. Le malicirux avocat avait naturellement écris les inméne l'articles ols la ville d'Angoulème, compromise avec son faubourg de l'Houmeux, se trouvait obligée de fêter Lucien. Les concitorens de Lucien en uns sur a place du Mûrier étaient les ouvriers de l'imprimerie et de la paptectie des Cointet, accompagnés des cleres de Petit-Claud, de Cachan, et de quelques camarades de collége. Re-dereun pour le poète les cristin du collége, l'avoné pensait avec raison que son comarade laisserait échapper, dans un temps donné, les secret de la retraite de David. Et si David périssait par la faute de Lucien. Angoulème n'était pas tenable pour le poète. Aussi, pour mieux assurer son influence, se posa-t-il comme l'inférieur de Lucien.

- Comment n'aurais-je pas fait pour le mieux? dit Petit-Claud à Lucien. Il s'agissait de la sœur de mon copin : mais , au Palais, il y a des positions où l'on doit périr. David m'a demaudé, le premier juin, de lui garantir sa tranquillité pendant trois mois; il n'est en dauger qu'en septembre, et encore ai-ie su soustraire tout son avoir à ses créanciers; car je gagnerai le procès en Cour royale; i'v ferai juger que le privilége de la femme est absolu, que, dans l'espèce, il ne couvre aucune fraude... Quant à toi, tu reviens malheureux, mais tu es un homme de génie... (Lucien fit un geste comme d'un homme à qui l'encensoir arrive trop près du pez.) -Oui . mon cher, reprit Petit-Claud, j'ai lu l'Archer de Charles IX, et c'est plus qu'un ouvrage, c'est un livre! La préface n'a pu être écrite que par deux hommes : Châteaubriand ou toi ! Lucien accepta cet éloge, sans dire que cette préface était de d'Arthez. Sur ceut auteurs français, quatre-vingt-dix-neuf enssent. agi comme lui.

— Eh l bien, ici l'on n'avait pas l'air de te connaître, reprit Petit-Claud en jouant l'indiguation. Quand j'ai vu l'indifférence générale, ; je me suis mis en tête de révolutionuer tout ce monde. J'ai fait l'article que tu as lu....

<sup>-</sup> Comment, c'est toi qui !... s'écria Lucien.

<sup>--</sup> Moi-meme .... Angoniéme et l'Houmeau se sont trouvés en rivalités, j'ai rassemblé des jeunes geus, tes anciens camarades de collège, et j'ai organisé la sérénade d'hier; puis, une fois lancés

dans l'enthousisme, nous avons lâché la souscription pour le dilert.—

- Si David e cache, au moins Lucien sere conromét l'. ne usisje dit. J'às fait mierat, reprit Petit-Claud, J'ai va la constesse (Hâelet, e je las in fait comprendre qu'elle se detrait à elle-même de
tirrer David de sa position, elle le peut, elle le doit. Si David a
bien réclement trouvé le secret dont il m'a parlé, le gouvernement ne se ruitera pas en le soutenant, et que l'gerer pour un
prétet d'avoir l'air d'être pour moisié dans une si grande découverte par l'heureuse protection qu'il accorde à l'inventeur l' On
fait parler de soi comme d'un administrateur éclaré..... Ta secur
vies effrayée de jon de notre monqueterie judiciair è elle a eu
peur de la fumée.... La guerre au Palais coûte annsi cher que sur
les champse de hataille; mais David a maintens a prosition, il est
maître de son secret : on ne peut pas l'arrêter, on ne l'arrêtera
pas!

— Je te remercie, mon cher, et je vois que je puis te confier mon plan, tu m'aideras à le réaliser.

Petit-Claud regarda Lucien en donnant à son nez en vrille l'air d'un point d'interrogation.

— Je veux sauver Séchard, dit Lucien avec une sorte d'importance, je suis la cause de son malhenr, je réparerai tout... J'ai plus d'empire sur Louise...

— Oui. Louise?...

— La comtesse Châtelet !...

Petit-Claud fit nn mouvement.

— J'ai sur elle plus d'empire qu'elle ne le croit elle-même, reprit Lucien; seulement, mon cher, si j'ai du pouvoir sur votre gouvernement, je n'ai pas d'habits...

Petit - Claud fit no autre mouvement comme pour offrir sa bourse.

— Merci, dit Lucien en serrant la main de Petit-Chaud. Dans dix jours d'ici, j'irai faire une visite à madame la préfète, et je te rendrai la tienne.

Et ils se séparèrent en se donnant des poignées de main de camarades,

— Il doit être poète, se dit en lui-même Petit-Claud, car il est fou.

-On a beau dire, pensait Lucien en revenant chez sa sœur; en fait d'amis, il n'y a que les amis de collége.

#### 504 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

— Mon Lucien, dit Éve, que t'a donc promis Petit-Claud pour lui témoigner tant d'amitié? Prends garde à lui!

— A lui't s'écria Lucien. Écoute, Éve, reprit-il en paraissant bétir à une réflexion, tu ne crois plus en moi, tu te défies de moi, tu peux bien te défier de Petit-Claud; mais, dans douze ou quinze jours, tu changeras d'opinion, ajouta-t-il d'un petit air fat...

Lucien remonta dans sa chambre, et y écrivit la lettre suivante à Lonsteau.

« Mon ami, de nous deux, moi seul puis me souvenir du billet » de mille francs que je t'ai prêté : mais je connais trop bien , hé-» las l la situation où tu seras en ouvrant ma lettre, pour ne pas · ajouter aussitôt que je ne te les redemande pas en espèces d'or ou d'argent; non, je te les demande en crédit, comme on les de-» manderait à Florine en plaisir. Nous avons le même tailleur, tn » peux donc me faire confectionner sous le plus bref délai un ha- billement complet. Sans être précisément dans le costume d'Ao dam, je ne nuis me montrer. Ici, les honneurs départementaux » dus aux illustrations parisiennes m'attendaient, à mon grand éton-» nement. Je suis le héros d'un banquet, ni plus ni moins qu'nu « député de la Gauche; comprends-tu maintenant la nécessité d'uu » habit noir? Promets le pavement : charge-t'en , fais jouer la ré-· clame : enfin trouve une scène inédite de Don Juan avec monsieur . Dimanche, car il faut m'endimancher à tout prix. Je n'ai rien » que des haillons : pars de là! Nous sommes en septembre, il fait » un temps magnifique; ergò, veille à ce que je reçoive, à la fin o de cette semaine , un charmant habillement du matin : netite re-« dingote vert-bronze foncé, trois gilets, l'un couleur soufre, l'au-» tre de fantaisie, genre écossais, le troisième d'une entière blan-· cheur; plus, trois pantalons à faire des femmes, l'un blanc » étoffe anglaise, l'autre nankin, le troisième en léger casimir noir; « enfin un habit noir et un gilet de satin noir pour soirée. Si tu » as retrouvé une Florine quelconque, je me recommande à elle » pour deux cravates de fantaisie. Ceci n'est rien , je compte sur o toi, sur ton adresse : le tailleur m'inquiète peu. Mon cher ami, o nous l'avons maintes fois déploré : l'intelligence de la misère qui, o certes, est le plus actif poison dont soit travaillé l'homme par ex-« cellence, le Parisien! cette intelligence dont l'activité surpren-

· drait Satan, n'a pas encore trouvé le moven d'avoir à crédit un » chapeau! Quand nons aurons mis à la mode des chapeaux qui · vaudront mille francs, les chapeaux seront possibles; mais jus-· que-là , nous devrons toujours avoir assez d'or dans nos poches » pour payer un chapeau. Ah! quel mal la Comédie-Française nous a fait avec ce : - Lasleur, tu mettras de l'or dans mes po-· ches! Je sens donc profondément toutes les difficultés de l'exée cution de cette demande : joins une paire de bottes, une paire « d'escarpins, un chapeau, six paires de gauts, à l'envoi du taillenr! « C'est demander l'impossible, je le sais. Mais la vie littéraire n'est-« elle pas l'impossible mis en coupe réglée ?... Je ne te dis qu'une » seule chose : opère ce prodige en faisant un grand article ou quel-« que petite infamie, je te quitte et décharge de ta dette. Et c'est · une dette d'honneur, mon cher, elle a douze mois de carnet : tu » en rongirais, si tu pouvais rougir. Mon cher Lousteau, plaisanteo rie à part, le suis dans des circonstances graves. Juges-en par ce » seul mot : la Seiche est engraissée, elle est devenue la femme du » Héron, et le Héron est préfet d'Angoulème. Cet affreux couple » peut beaucoup pour mon beau-frère que j'ai mis dans une situao tion affreuse, il est poursuivi, caché, sous le poids de la lettre de » change !... Il s'agit de reparaître aux veux de madame la préfète « et de reprendre sur elle quelque empire à tout prix. N'est-ce pas » effravant à penser que la fortune de David Séchard dépende d'une o iolie paire de bottes, de bas de soie gris à jour (ne va pas les ou-. blier), et d'un chapeau neuf!... Je vais me dire malade et souf-· frant, me mettre au lit comme fit Duvicquet, pour me dispenser · de répondre à l'empressement de mes concitovens. Mes concia toyens m'ont donné, mon cher, une très-helle sérénade. Je com-« mence à me demander combien il faut de sots pour composer ce » mot : mes concitoyens, depuis que j'ai su que l'enthousiasme « de la capitale de l'Angoumois avait eu quelques-uns de mes ca-» marades de collége pour boute-en-train.

• Si tu pouvais mettre aux Faits-Paris quedques lignes sur ma réception, tin me grandirais ici de plusieurs talous de botte. Je · ferais d'alleurs seniir à la Seiche que p'ai, sionn des amis, du moins quedque crédit dans la Presse parsisenne. Comme pie ne renonce à rien de mes espérances, le te revaudrai cles. Sil la faliai un bel article de fond pour un recueil quedonque, p'ai le temps d'en méditer un à loisir. Je ne tel sig bus qu'un nont, mon cher 506 II. LIVAR, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

ami : je compte sur toi, comme tu peux compter sur celui qui
 se dit :

» Tout à toi ,

#### · LUCIEN DE R. »

P. S. a Adresse-moi le tout par les diligences, bureau restant. »

Cette leitre, où Lucien reprenai le tou de supériorité que son sancès lui donanit intérienrement, lui rappela Paris. Pris depuis six jours par le calme absolu de la province, as peusée se reporta vers ses bonnes misères, il cut des regrets vagues, il resta pendant toute une semaine préoccapé de la contresse Châtelet; enfin, il attacha tant d'importauce à sa réapparition que, quaud il descendit, à la nuit tombante, à l'Romoumea chercher au bureau des diligences les paquets qu'il attendait de Paris, il éprouvait toutes les angoisses de l'incertitude, comme ame femme qui a mis ses dernières espérances sur une toilette et uni désserée de l'avoir.

— Ah! Lousteau! je te pardonne tes trahisons, se dit-il en remarquant par la forme des paquets que l'envoi devait contenir tout ce qu'il avait demandé.

Il tronva la lettre suivante dans le carton à chapeau.

« Du salon de Florine.

» Mon cher enfant,

Le tailleur s'est très-bien conduit; mais, comme ton profond o coup-d'oil rétrospectif le le faisait pressentir, les cravates, le chapean, les bas de roie à trouver ont porté le trouble dans sois cours, car il n'y avait rieu à troublet dans notre bourse. Nous le disions avec Blondet : il y aurait une fortune h faire en établissant une maison où les jeunes gens trouveraient ce qui coûte peu de chose. Car nous finissons par payer très-cher ce que nous ne payons pas. D'ailleurs, le grand Napôfon, a-rêté dans si course vers les Indes, faute d'une poire de bottes, l'a dit: Les affaires faicitées ne se font jamais! Done tout laîti, excepé ta chaussure... Je te voyais habillé sans chapean glieté sans sou-liers, et je pensais à l'euroyer une paire de mocassins qu'un afméricain a donnés par cariosit à l'êtorie. Florine a offert une masse de nuarante franca à lover pour toi. Nahan, Blondet et

noi, nous avons étés à beureux en ne jouant plus pour notre compte que nous avons été assex riches pour emmener la Torpille, l'ancien rat de des Lupeault, à sooper. Prascati nous de-vait bien cela. Florine s'est chargée des acquisitions; elle y a joint trois belès chemises. Nahan 'offre une canne. Blondet, qui a gagné trois cents francs, l'envoie une chaîne d'or. Le rat y a joint une montre en or, grande comme une pièce de quarante francs qu'un imbécile lui a donuée et qui ne va pas : — « C est de da pacocitife, comme co qu'il a cu! » nous a-t-elle dit. Bition, on inous est venu trouver au Rocher de Caucle. a

Bixiou, qui nous est venu trouver au Rocher de Caucale, a
 voulu mettre un flacon d'eau de Portugal dans l'envoi que te fait
 Paris. Notre premier comique a dit: Si cela peut faire son

\* Fairs. Note premier commue a un : 31 ectat peut jutre son \* bonheur , qu'il le soit ... avec eta accent de basse-taille et \* cette importance bourgeoise qu'il peint si bien. Tout cela , mon \* cher enfant , te prouve combien l'on aime ses amis dans le mal-

heur. Florine, à qui j'ai en la faiblesse de pardonner, te prie de
 nous envoyer un article sur le dernier ouvrage de Nathau. Adieu,
 mon fils. Je ne puis que te plaindre d'être retourné dans le

bocal d'où tu sortais quand tu t'es fait un vieux camarade de
 Ton ami

## s ÉTIENNE L. s

— Paurres garçons i às oat joué pour moi 1 se dit-il tout ému. Il vient des pays malsains ou de ceux où l'on a le plus souffert des bouffires qui ressemblent aux senteurs du paradis. Dans une vie tiède le sourenir des souffrances est comme une jouissance indéfinissable. Ève fot stupéfaire quand son frère descendit dans ses vétements neufs; elle ne le reconasissait pas.

— Je puis maintenant m'aller promener à Beaulieu, s'écria-t-il; on ne dira pas de moi : Il est revenu en haillons l'Tiens, roilà une montre que je te rendrai, car elle est bien à moi; puis, elle me ressemble, elle est détraquée.

- Quel enfant tu es!..... dit Éve. On ne pent t'en vonloir de rien.

— Croirais tu donc, ma chère fille, que j'aie demandé tout cola dans la pensée assez niaise de briller aux yeux d'Angonième, dout je me soucie comme de cela j dit-il en fouettant l'air avec sa canne à pomme d'or ciselée. Le veux réparer le mal que j'ai fait, et je me suis mis sous les armes.

#### 508 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

Le succès de Lucien comme élégant fut le seul triomphe réel qu'il obint, mais if nt immense. L'evrès délie natuat de langues que l'admiration en glace. Les fennmes raffolèrent de lui, les bomners en médirent, et il put s'écrier comme le chansousier: O mon habit, que je ter remercie! Il alla mettre deux cartes à la Préfecture et fit également une visite à Petit-Claud, qu'il ne trouva pax. Le hendemain, jour of hanquet, les journaux de Paris contensient tous, à la rubrique d'Angoulème, les lignes suivantes:

ANGOILEME. Le resour d'un jeune poète dont les débuts ont eté si brillants, de l'auteur de l'Archer de Chartes IX, l'u-nique roman historique fait en France sans imitation du geure de 'Walter Scott, et dont la préface est un événement littéraire, a été signalé par une evartion aussi flatteuse pour la ville que pour monsieur Lucien de Ruhempeé, La ville s'est empressée de loi volfrir un banquet patriotique. Le nouveau préfet, à peine installe, s'est associé à la manifestation publique eu fétant l'auteur des Marquerites, dont le talent fut si vivement encouragé à ses débuts par la contresse Châteler.

Une fois l'élau donné, personne ne peut plus l'arrêter. Le coloued du régiment en garnison offris a musique. Le maître-d'hôtel de la Clorbe, dont les expéditions de dindes truffées ront jusqu'en Chine et s'envoient dans les plus magnifiques porcabines, le fameux aubergiste de l'Houmeau, chargé du repas, avait décorés grande salle avec des draps sur lesquels des couronnes de laurier entremêtées de bouquets faissient un effet superbe. A cinq beures quarante personnes étaient réunies là, toutes en habit de cérémonie. Une foule de cent et quelques habitants, attriés principalement par la présence des musiciens dans la cour, représentait les concitorens.

- Tont Angoulème est là l dit Petit-Claud en se mettant à la fenêtre.
- Je n'y comprends rien, disait Postel à sa femme, qui vint pour écouter la musique. Comment! le Prééf, le Receveur-Général, le Coloncl, le directeur de la Poudrerie, notre Dépué, le Maire, le protiscur, le directeur de la fonderie de Ruel'e, le Président, le Procureur du Toli, monsieur Milaud, toutes les autorités vicancent d'arriver l..

Quand on se mit à table, l'orchestre militaire commença par des variations sur l'air de l'ive le Roi, vire la France! qui n'a pu devenir populaire. Il était cinq heures du soir. A hoit heures un dessert de soixante-cinq plats, remarquable par un Olympe en sucreries surmonté de la France en chocolat, donus le signal des toasts.

- Messieurs, dit le préfet en se levant, au Roi l... à la Légitimité! N'est-ce pas à la paix que les Bourbons nous ont ramenée que nous devons la génération de poètes et de penseurs qui maintient dans les mains de la France le sceptre de la littérature....
- Vive le Roi! crièrent les convives, parmi lesquels les ministériels étaient en force.
  - Le vénérable proviseur se leva.
- Au jeune poète, dit-il, au héros du jour, qui a su allier à la grâce et à la poésie de Pétrarque, dans un genre que Boileau déclarait si difficile, le talent du prosateur l
  - Bravo! bravo!...
- Le colonel se leva.
- Messieurs, au Royaliste! car le héros de cette fête a eu le courage de défendre les bons principes !
  - Bravo! dit le préfet, qui donna le ton aux applaudissements.
     Petit-Claud se leva.
- Tous les camarades de Lucien à la gloire du collége d'Angoulème, au vénérable proviseur qui nous est si cher, et à qui nous devons reporter tout ce qui lui appartient dans nos succès!...
- Le vieux proviseur, qui ne s'attendait pas à ce toas, s'essuya les çux. Lucien se leva : le plus profond silence s'établit, et le poète devint blauc. En ce moment le vieux proviseur, qui se trouvait à sa guache, lui poas sur la tête une couronne de laurier. On battit des mains. Lucien eut des larmes dans les yeux et dans la voix.
- Il est gris, dit à Petit-Claud le futur procureur du Roi de Nevers.
  - Ce n'est pas le vin qui l'a grisé, répondit l'avoué.
- Mes chers compatriotes, mes chers camarades, dit enfiu Lucieu, je voudrais avoir la France entière pour témoin de cette scène. C'est ainsi qu'on élève les hommes, et qu'on obtient dans notre pays les grandes œuvres et les grandes actions. Mais, vopout le peu que j'ai fait et le grand honneur que j'en reçois, je ne puis que me trouver confine et m'en remettre à l'aveiri du soin de jussique me trouver confine et m'en remettre à l'aveiri du soin de jussique.

tifier l'accueil d'aujourd'hui. Le souvenir de ce moment ue rendra des forces an milieu de luttes nouvelles. Permettes moi de signaler 4 vos hommages celle qui fut et ma première muse et ma protectrice et de boire aussi à ma ville natale: donc à la belle constense Sixte du Châtelet et à la moble ville d'Ampoullem.

— Il ne s'en est pas mal tiré, dit le Procureur du Roi, qui hocha la tête en signe d'approbation; car nos toasts étaient préparés, et le sien est improvisé.

A dix heures les convives s'en allèrent par groupes. David Séchard, entendant cette musique extraordinaire, dit à Basine: — Que se passe-t-il donc à l'Houmeau?

- L'on donne, répondit-elle, une fête à votre beau-frère Lucien...
- Je suis sûr, dit-il, qu'il aura dû regretter de ne pas m'y

A minnit Petit-Claud reconduisit Lucien jusque sur la place du Mûrier. Là Lucien dit à l'avoué : — Mon cher, entre nous c'est à la vie, à la mort.

— Demain, dit l'aroné, l'on signe mon contrat de marisge, chet malame de Sénonches, avec mademoische Pranquiste del Haye, sa pupille; fais-moi le plaisir d'y venir; madame de Sénonches m'a prié de t'y amener, et lu y verras la préfète, qui sera très-flattée de tou toax d, dont ou va sans doute bai parler.

- J'avais bien mes idées, dit Lucien.
- Oh! tu sauveras David!
- J'en suis sûr, répondit le poète.

En ce moment David se mootra comme par enchantement. Voici pourquoi. Il se trouvait dans une position assez difficie : sa fenune lui defendait absolument et de recevoir Lucien et de lui faire savoir le lieu de sa retraite, tandis que Lucien lui écrivait les lettres les plus affectueuses en lui disant que sous peu de jours il avarit réparé le mal. Or mademoiselle Clerget avait remis à David les deux lettres suivantes en lui disant le motif de la fête dont la musique arrivait à sou orville.

« Non ami, fais comme si Lucien n'était pas ici; ne l'inquisée de rien, et grave dans ta chier tele cette proposition : notre sécurité vient tout entière de l'anpossibilité où sont tes ennemis de savoir où tu es. Tel est mon malheur que j'à plus de confiance en Kolb, en Mairon, en Basine, qu'en mon frère. Hélas I mon

» pauvre Lucien n'est plus le candide et tendre poète que nous » avons connu. C'est précisément parce qu'il veut se mêler de tes » affaires et qu'il a la présomption de faire payer nos dettes ( par orgueil, mon David!...) que je le crains. Il a recu de Paris de » beaux habits et cinq pièces d'or dans une belle bourse. Il les a » mises à ma disposition, et nous vivons de cet argent. Nous avons » enfin un enuemi de moins : ton père nous a quittés, et nous de-» vons son départ à Petit-Claud, qui a démêlé les intentions du » nère Séchard et qui les a sur-le-champ annihilées en lui disant o que tu ne ferais plus rien sans lui; que lui, Petit-Claud, ne te » laisserait rien céder de ta découverte sans une indemnité préalable » de trente mille francs : d'abord quinze mille pour te liquider , a quinze mille que tu toucherais dans tous les cas, succès ou in-» succès. Petit-Claud est inexplicable pour moi. Je t'embrasse » comme une femme embrasse son mari malheureux. Notre petit » Lucien va hien. Quel spectacle que celui de cette fleur qui se co-» lore et grandit au milieu de nos tempêtes domestiques ! Ma mère , ocomme toujours, prie Dieu et t'embrasse presque aussi tendre-» ment que

# - Ton Ève. :

Petit-Claud et les Cointet, effrayés de la ruse paysanne du vieux Séchard, s'en étaient, comme ou voit, d'autant mieux débarrassés que ses vendanges le rappelaient à ses vignes de Marsac.

La lettre de Lucien, incluse dans celle d'Éve, était ainsi conçue:

» Mou cher David, tout va bien. Je suis armé de pied en cap; je fente en campagen aujourd'hin, dans deut your j'aurai dit is bien du chemin. Avec quet plaisir je t'embrasserai quand tu seras libre et quitte de mes dettes! Nais je suis hisees, pour la vie « au cœur, de la défiance que ma sœur et na mère continuent à me témoigner. Ne sais-je pas déja que tu te caches chez Basine? "Toutes les fois que Basine vient à la maisou, j'ai de tes nouvelles et la réponse à mes lettres. Il est d'alleurs évident que ma sœur ne pousti compter que sur son aniné d'atelier. Aujour-d'flui je serai bien pérà de toi et croélément nuarri de ne pas te faire assister à la fête que l'on me donne. L'amour-propre d'Aus-goulènne m'a valu un petit triouphe qui, dans quelques jours, sera entièrement oublié, mais ont joie parait été la seule de

512 II. LIVRES, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

» sincère. Enfin, encore quelques jours, et tu pardonneras tout
» à celui qui compte pour plus que toutes les gloires du monde
» d'être

Ton frère ,
LUCIEN. »

David cut le cœur vivement tiraillé par ces deux forces, quoiqu'elles fussent inégales; cer il adorait se femme, et son amité pour Lucien s'était diminnée d'un peu d'estime. Mais dans la solitude la force des sentiments change entièrement. L'homme seul, et en proie à des préccupations comme celles qui dévarsient David, céde à des peusées contre lesquelles il trouverait des points d'appui dans le milieu ordinaire de la vie. Ainsi, en lisant la lettre de Lucien au milieu des fanfares de ce triomphe inattendu , il fut prefondement enu d'y voir exprimé le regret un lequel il comptait. Les âmes tendres ne résistent pas à ces petits effets du sentiment, qu'ils estiment aussi puissants chee les autres que chez eux. N'est-ce pas la goutte d'eva upi tombe de la compe pleine?... Aussi, vers minnit, toutes les supplications de Basine me purentclés empécher Paul d'aller voir Lucien.

— Personne, lui dit-il, ne se promêne à cette heure dans les rues d'Angoulème, on ne me verra pas, l'on ne peut pas m'arrêter la nuit; et, dans le cas on je serais rencontré, je puis me servir da moyen inventé par Kolb pour rerenir dans na cachette. Il y a d'ailleurs trop long-temps que je n'ai embrassé ma femme et mon enfant.

Basine céch devant tontes ces raisons assez plausibles, el laisas sortir David, qui critàt : — Lucici na unoment do Lucien et Petit: Claud se dissient housoir. Pt les deux frères se jetérent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Il n'y a pas beaucoup de moments sembiables dans la vie. Lucien sential l'effusion d'une de ces amitiés quand même, avec lesquelles on ne compte jamais et qu'on se reproche d'avoir trompées. David éprouvait le besoin de pardonner. Ce généreux et noble intenteur voulait surtout sermonner Lucien et dissiper les nauges qui violisien l'affection de la sœure et du frère. Devant ces considérations de sentiment, tous les daugers engedrés par le défaut d'argent assient disparn.

Petit-Claud dit à son client : - Allez chez vous, profitez au

moins de votre imprudence, embrassez votre femme et votre enfant! et qu'ou ne vous voie pas!

— Quel malheur! se dit Petit-Claud, qui resta seul sur la place du Mûrier. Ah l si j'avais là Cérizet...

Au moment où l'avoué se parlait à lui-même le long de l'enceinte en planches faite autour de la place où s'élève urgueilleussement aujourd'hui le Palais-de-Justice, il enteudit cogner derrière lui sur une plauche, comme quand quelqu'un cogne du doigt à une porte.

— J'y suis, dit Cérizet, dout la voix passait entre la 'fente de deux planches mal jointex. J'ai vu David sortant de l'Houneau, Je commençais à soupçonner le lieu de sa retraite, maintenant J'en suis sûr, et sais où le pincer; mais, pour lui tendre un piége, il est nécessaire que je sache queique chose des projets de Jucien, et voils que vous les faites rentrer. Au moins restez là sous un prétexte quelconque. Quaud David et Lucien sortioni, amenez-les près de moi; ils se croiront seuls, et j'eutendrai les derniers mois de leur adieu.

- Tu es un maître diable! dit tout bas Petit-Claud.

— Nom d'un petit bonhomme, s'écria Cérizet, que ne ferait-on pas pour avoir ce que vous m'avez promis l

Petit-Claud quitta les planches et se promena sur la place du Mûrier en regardant les fenêtres de la chambre où la famille était réunie et peusant à son aveuir comme pour se donuer du courage ; car l'adresse de Cérizet lui permettait de frapper le dernier coup. Petit-Claud était un de ces hommes profondément retors et traîtrensement doubles, qui ne se laissent jamais prendre aux amorces du présent ni aux leurres d'aucun attachement après avoir observé les changements du cœur humain et la stratégie des intérêts. Aussi avait-il d'abord peu compté sur Cointet. Dans le cas où l'œuvre de son mariage aurait manqué sans qu'il eût le droit d'accuser le grand Cointet de traîtrise, il s'était mis en mesure de le chagriner : mais, depuis son succès à l'hôtel de Bargeton, Petit-Claud jouait franc ieu. Son arrière-trame, devenue iuutile, était daugereuse pour la situation politique à laquelle il aspirait. Voici les bases sur lesquelles il voulait asseoir son importance future. Gannerac et quelques gros négociauts commencaient à former dans l'Houmeau un comité libéral qui se rattachait par les relations du commerce aux chefs de l'Opposition. L'avénement du ministère Villèle, accepté par Louis XVIII

COM. HUM. T. VIII.

mourant, était le signal d'un changement de conduite dans l'Opposition, qui ", depuis la mort de Napoléon, renonçait au moyen dangereux des conspirations. Le parti libéral organisait as fond des provinces son système de résistance légale: il tendit à se rendre maître de la matère élécotrale, aloi d'arrier à son but par la conviction des masses. Enragé libéral et fils de l'Houmean, Petit-Cland ful le promoteur, l'âme et le couseil secret de l'Opposition de la basse-tille, opprimée par l'aristocratie de la ville liaute. Le premier il fit aperceroir le danger de laisser les Cointet disposer à euxsessis de la presse dans le département de la Charrente, of l'Opposition devait avoir un organe, afin de ne pas rester en arrière des autres villes.

— Que chacon de nous donne un billet de cinq cents francs à Gannerac, il aura vingt et quelques mille francs pour acheter l'imprimerie Séchard, dont nous serons alors les maîtres en en tenant le prooriétaire par un prêt, dit Petit-Claud.

L'avoué fit adopter cette idée, en vue de corroborer ainsi sa double position vis-à-vis de Cointet et de Séchard, et il jeta natureilement les yeux sur uu drôle de l'encolure de Cérizet pour en faire l'homme dévoué du parti.

— Si tu peux découvrir ton ancien bourgeois et le mettre entre mes mains, dit-il à l'ancien prote de Séchard, on te prêtera vingt wille francs pour acheter son imprimerie, et probablement tu seras à la tête d'un journal. Ainsi, marche.

Plus sird de l'activité d'un homme comme Cérizet que de celle de tous les Doublon du monde, Petit-Claud avait alors promis au grand Cointet l'arcreataion de Séchard. Mais depuis que Petit-Claud caressait l'espérance d'enterer dans la magistrature, il prévoyait la nécessité de tourere le doaux libéraux, et il avait à bien monté les esprits à l'Houmeau que les fonds nécessaires à l'acquisition de l'imprimerie étaient réalisés. Petit-Claud résolut de laissera ller les fonses à leur cours naturel.

- Bah! se dit-il, Cérizet commettra quelque délit de presse, et j'en profiterai pour montrer mes talents...

Il alla vers la porte de l'imprimerie et dit à Kolb qui faisait sentinelle : — Monte avertir David de profiter de l'heure pour s'en aller, et prenez bien vos précautions; je m'en vais, il est une heure...

Lorsque Kolb quitta le pas de la porte, Marion vint prendre sa

place. Lucien et David descendirent, Kolb les précéda de cent pas , en avant et Marion les suivit de cent pas en arrière. Quand les deux frères passèrent le long des planches, Lucien parlait avec chalenr à David.

- Mon ami, Îni dit-II., mon plan est d'une excessive simplicité; mais comment en parler devant Eve, qui a'en comprendari jà-mais les moyens? Je suis sûr que Louise a dans le fond du cœur un désir que je saurai réveiller, je la veux uniquement pour me venger de cet imbécile de préfet. Si nous nous aimons, ne flut-ce qu'une semaine, je lui ferai demander au ministère un neucouragement de vinig mille france paur toi. Demain je reverrai cette crèature dans ce petit boudoir où nos amours ont comuencé, et où, selon Petit-Claud, il n'y a rien de changé : J'y joureai la condicie. Aussi, aprés demain motin, te ferai-je remettre par Basine un petit mot pour te dire si j'ai été sille. Qui sist, peu-tère seras-ta libre... Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai voulu des habits de Paris ! Cu n'exa pas en balloss qu'un pour joner l'amour.
  - A six heures du matin , Cérizet vint voir Petit-Claud.
- Demain, à midi, Doublon peut préparer son coup ; il prendra notre homme, j'en réponds, lui dit le Parisien : je dispose de l'une des onvrières de mademoiselle Cle: get, compreuez-vous?...
- Après avoir écouté le plan de Cérizet, Petit-Claud courut chez Cointet.
- Faites en sorte que ce soir monsieur du Hautoy se soit décidé de donore à l'arospice la nue propriété de ses biens, vous siguerez dans deux jours un acie de Société avec Séchard. Je ne me marierai que huit jours après le contrat; ainsi nous serons bien dans les termes de nos petites conventions: donnant donnant. Mais épions bien ce soir ce qui se passera chec madame de Sénonches entre Lucien et madame la contesse du Châtelet, car tout est la... Si Lucien espère réussir par la préfète, je tiens David.
  - Vous serez , je crois , garde des sceaux , dit Cointet.
- Et pourquoi pas? monsieur de Peyronnet l'est bien! dit Petit-Claud qui n'avait pas encore tout à fait dépouillé la peau du libéral.

L'état douteux de mademoiselle de La Haye lui valut la présence de la plupart des nobles d'Angouleme à la signature de son contrat. La pauvreté de ce futur ménage marié sans corbeille avivait l'intérêt que le monde aime à témoigner; car il en est de la bienfaisance comme des triomphes : on aime une charité qui satisfait l'amour-propre, Aussi la marquise de Pimentel, la comtesse du Châtelet, monsieur de Sénonches et deux on trois habitués de la maison firent-ils à Françoise quelques cadeaux dont on parlait beaucoup en ville. Ces jolies bagatelles réunies au trousseau préparé depuis un an par Zéphirine, aux bijoux du parrain et aux présents d'usage du marié, consolèrent Françoise et piquèrent la curiosité de plusieurs mères qui amenèrent leurs filles. Petit-Claud et Cointet avaient déjà remarqué que les nobles d'Angoulême les toléraient l'un et l'autre dans leur Olympe comme une nécessité : l'un était le régisseur de la sortune , le subrogé-tuteur de Françoise: l'autre était indispensable à la signature du contrat comme le pendu à une exécution; mais le lendemain de son mariage, si madame Petit-Claud conservait le droit de venir chez sa marraine, le mari s'y voyait difficilement admis, et il se promettait bien de s'imposer à ce monde orgueilleux. Rougissant de ses obscurs parents, l'avoué fit rester sa mère à Mansle où elle s'était retirée, il la pria de se dire malade et de lui donner son consentement par écrit. Assez humilié de se voir sans parents, sans protecteurs . sans signature de son côté , Petit-Claud se trouvait donc trèsheureux de présenter dans l'homme célèbre un ami acceptable, et que la comtesse désirait revoir. Aussi vint-il prendre Lucien en voiture. Pour cette mémorable soirée, le poète avait fait une toilette qui devait lui donner, sans contestation, une supériorité sur tous les hommes. Madame de Sénonches avait d'ailleurs annoncé le héros du moment, et l'entrevue des deux amants brouillés était une de ces scènes dont on est particulièrement friand en province. Lucien était passé à l'état de Lion : on le disait si beau , si changé , si merveilleux, que les femmes de l'Angoulême noble avaient toutes une velléité de le revoir. Suivant la mode de cette époque à laquelle on doit la transition de l'ancienne culotte de bal aux ignobles pantalons actuels, il avait mis un pantalon noir collant, Les hommes dessinaient encore leurs formes au grand désespoir des gens maigres ou mal faits; et celles de Lucien étaient apolloniennes. Ses bas de soie gris à jour, ses petits souliers, son gilet de satin noir. sa cravate, tout fut scrupulcusement tiré, collé pour ainsi dire sur lui. Sa blonde et abondante chevelure frisée faisait valoir son front blanc, autour duquel les boucles se relevaient avec une grâce cherchée. Ses yeux, pleins d'orgueil, étincelaient. Ses petites mains de femme, belles sous le gant, ne devaient pas se laisser voir dégantées. Il copia son maintien sur celui de de Marsay, le fameux dandy parisien, en tenant d'une main sa canne et son chapeau qu'il ne quitta pas, et il se servit de l'autre pour faire des gestes rares à l'aide desquels il commenta se plrases.

Lucien aurait bien voulu se glisser dans le salon, à la manière de ces gens célèbres qui, par nue fause modestie, se baisseraient sous la porte Sain-Deais. Mais Pétit-Claud, qui n'avait qu'un ami, en abuss. Ce fut presque pompeusement qu'il amena Lucien jusqu'à madame de Séroonches au millieu de la soirée. A son passage, le poète entendit des murmures qui jadis lui eossent fait perdre la tête, et qui le trouvérent froid : il était sûr de valoir, à lui seul, tont POlympe d'Angoulème.

— Madame, di-il à madame de Sénonches, Jài déjà Héirié mon ami Petil-Claud, qui est de l'Yoffol dont on fail tes gardes des seeaux, d'avoir le honheur de vous appartenir, quelque faibles que soient les liens entre une marraine et sa illeule (ce fu dit d'un air épigrammatique très-bien seni par toutes les fenmes qui écoutaient sans en avoir l'air). Nais, pour mon compte, je beins une circonstance qui me permet de vous offir mes honmages.

Ce fut dit sans embarras et dans une pose de grand seigneur en visite chez de petites gens. Lucien écouta la réponse entortillée que lui fit Zéphirine, en jetant un regard de circumnarigation dans le salon, afin d'y préparer ses effets. Aussi put-il saluer avec grâce et en nuançant ses sourires Francis de Hautoy et le prédet qui le saluèrent; puis il vint enfin à madame du Châvelet en feignant de l'appercevir. Celte reacoutre était si bien l'événement de la soirée, que le conjrat de mariage où les gens marquants allaient mettre leur signature, conduits dans la chambre à coucher, soit par le notaire, soit par Françoise, lot oubléé. Lucien fit quelques pas vers Louise de Nêgrepelisse; et, avec cette grâce parisienne, pour elle à l'état de souvenir depuis son arrivée, il luid issex baut : —Est-ce à vous, madame, que je dois l'invitation qui me procurre le blaisir éd diner aorès deutain à la préfécture?...

— Yous ne la devez, monsieur, qu'à votre gloire, répliqua sèchement Louise nn peu choquée de la tournure agressive de la phrase méditée par Lucien pour blesser l'orgueil de son ancienne protectrice.

- Ah! madame la comtesse, dit Lucien d'un air à la fois fiu et

518 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

fat, il m'est impossible de vous amener l'homme s'il est dans votre disgrâce.

Et, sans attendre de réponse, il tourna sur lui-même en apercevant l'évêque, qu'il salua très-noblement.

— Votre Grandeur a été presque prophète, dit-fl d'une voix charmante, et je tácherai qu'elle le solt tont à fait. Je m'estime heureux d'être venu ce soir ici, puisque je puis vous présenter mes respects.

Lucien entralna Monseigneur dans une conversation qui dwra dix minutes. Toutes les femmes regardaient Lucien comme un phénomène. Son impertinence inattendue avait hissé madame du Châteles sans voir ni réponse. En voyant Lucien l'objet de l'admiration de toutes les femmes; on suivant, de groupe en groupe, le récit que chacune se faisait à l'oreille des phrases échangées où Lucien l'avait comme aplatie en ayant l'air de la délaigner, elle fint pincée au ceur par une contraction d'amour-proprer.

— S'il ne venait pas demain, après cette phrase, quel scandale? pensa-t-elle. D'où lui vient cette fierté? Mademoiselle des Touches serait-elle éprise de lui?...

— Il est si beaul — On dit qu'elle a coura chez lui, à Paris, le lendramia de la mort de Patricte. I., Peut-êre ce-eil venn sauver son bean-fère, et a'cet-al trouvé derrière notre calèche à Monde, par na accident de voyage. Ce matin-la, Lucien nous a singulièrement tosies, Sitte et moi. Ce fin tune myriade de pensées, et mal-heureusement pour Lonius, elle s'y laissait aller en regardant Locien qui caussit arer l'écèque comme s'il été été le roi de salon; il ne saluait personne et attendait qu'on vint à hui, promenant son regard avec me variété d'expression, avec une siasnec digne de de Marsay, son modèle. Il ne quitta pas le prélat pour aller saluer monsiere de Scionches, qui se fit voir à pe us de distance.

An bout de dix minutes, Louise n'y tint plus. Elle se leva, marcha jusqu'à l'évêque et lui dit : — Que vous dit-on donc, Monseigneur, pour vons faire si souvent sourire?

Lucieu se recula de quelques pas pour laisser discrètement madame du Châtelet avec le prélat.

 — Ah I madame la countesse, ce jeuue homme a bien de l'esprit !... il m'expliquait comment il vous devait toute sa force...

 — Je ne suis pas ingrat, moi, madame !... dit Lucien en lançant un regard de reproche qui charma la countesse.

- Entendous-nous, dit-elle eu ramenant à elle Lucien par un geste d'éventail, venez avec Monseigneur, par ici l... Sa Grandeur sera notre juge.
  - Et elle montra le boudoir en y entraînant l'évêque,
- Elle fait faire un drôle de métier à Monseigneur, dit une femme du camp Chaudour assez haut pour être entendue.
- Notre juge l... dit Lucien en regardaut tour à tour le prélat et la présète, il y aura donc un coupable?

Louise de Nègrepelisse s'assit sur le canapé de son ancien boudoir. Après y avoir fait asseoir Lucien à côté d'elle et Monseigneur de l'autre côté, elle se mit à parler.

Lucien fit à son aucienne amie l'honneur, la surprise et le bonheur de ne pas écouter. Il eut l'attitude, les gestes de la Pasta dans Tancredi quand elle va dire: O patria L... Il chanta sur sa physionomie la fameuse cavatine det Rizzo. Enfin, l'élève de Corale trouva moven de se faire venir un peu de larmes dans les yeux.

- Ah! Louise, comme je t'ainiais! lui dit-il à l'oreille sans se soucier du prélat ni de la conversation au moment où il vit que ses larmes avaient été vues par la courtesse.
- Essuyez vos yeux, ou vous me perdriez, ici, encore une fois, dit-elle en se retournant vers lui par un aparté qui choqua l'évèque.
- —Et c'est assez d'une, reprit tivement Lucien. Ce mot de la cousine de madame d'Espard sécherait toutes les larmes d'une Madeleine. Mon Dieu l... J'ai retrouvé pour un monent mes souvenirs, mes illusions, mes vingt ans, et vous me les...

Monseigneur rentra brusquement au salom, en compresant que sa dignité pouvait être compromise entre ces denx anciens aunants. Chacun affecta de laisser la préfet et Lucien seuis dans le boudoir. Mais un quart d'heure après, Sitte, à qui les discours, les rires et les promenades au seuil du boudoir déplurent, y vint d'un air plus que soucieux et trouva Lucien et Louise très animés.

- Madame, dit Sixte à l'oreille de sa femme, vous qui connaissez mieux que moi Angoulème, ne devriez-vous pas songer à madame la préfète et au gouvernement.
- Mon cher, dit Louise en toisant son éditeur responsable d'un air de hauteur qui le fit trembler, je cause avec monsieur de Rubempré de choses importantes pour vous. Il s'agit de sauver un inventeur sur le point d'être victime des manœuvres les plus basses.

et vous nous y aiderez... Quant à ce que ces dames peuvent penser de moi, vous allez voir comment je vais me conduire pour glacer le venin sur leurs langues.

Elle sortit du bondoir appuyée sur le bras de Lucien, et le mena signer le contrat en s'affichant avec une audace de grande dame.

— Signons ensemble?... dit-elle en tendant la plume à Lucien. Lucien se laissa montrer par elle la place où elle venait de signer, afin que leurs signatures fussent l'une auprès de l'autre.

 Monsieur de Sénonches, auriez-vous reconnu monsieur de Rubempré? dit la comtesse en forçant l'impertinent chasseur à saluer Lucieu.

Elle ramena Lucien au salon, elle le mit entre elle et Zéphirine sur le redoutable canapé du milien. Puis, comme une reine sur son trône, elle commenca, d'abord à voix basse, une conversation évidemment épigrammatique à laquelle se joignirent quelques-uns de ses auciens amis et plusieurs femmes qui lni faisaient la cour. Bientôt Lucien., devenu le héros d'un cercle, fut mis par la comtesse sur la vie de Paris dont la satire fut improvisée avec une verve incroyable et semée d'anecdotes sur les gens célèbres, véritables friandises de conversation dont sont excessivement avides les provinciaux. On admira l'esprit comme on avait admiré l'homme. Madame la comtesse Sixte triomphait si patemment de Lucien, elle en jouait si bien en femme enchantée de son choix, elle lui fonrnissait la réplique avec tant d'à-propos, elle quêtait pour lui des approbations par des regards si compromettants, que plusieurs femmes commencèrent à voir dans la coïncidence du retour de Louise et de Lucien un profond amour victime de quelque double méprise. Un dépit avait peut-être amené le malencontreux mariage de Châtelet, contre lequel il se faisait alors une réaction.

— Eh! bien, dit Lonise à une heure du matin et à voix basse à Lucien avant de se lever: après-demain, faites-moi le plaisir d'être exact...

La préfète laissa Lucien en lui mimant une petite inclination de tête excessivement amicale, et alla dire quelques mots au comte Sixte, qui chercha son chapeau.

— Si ce que madame du Châtelet vient de me dire est vrai, mon cher Lucien, comptez sur moi, dit le préfet en se mettant à la poursuite de sa femme qui partait sans lui, comme à Paris. Dès ce soir, votre beau-frère peut se regarder comme hors d'affaire.

521

- Monsieur le comte me doit bien cela, répondit Lucien en souriant.
- Eh! bien, nous sommes fumés... dit Cointet à l'oreille de Petit-Glaud témoin de cet a dieu.

Petit-Claud, foudroyé par le succès de Lucien, stupéfait par les éclats de son esprit et par le jeu de sa grâce, regardait Françoise de La Haye dont la physionomie, pleine d'admiration pour Lucien, semblait dire à son prétendu: Soyez comme votre ami.

Un éclair de joie passa sur la figure de Petit-Claud.

- --- Le dîner du préfet n'est que pour après-demain, nous avons encore une journée à nous, dit-il, je réponds de tout.
- Eh! bien, mon cher, dit Lucien à Petit-Claud à deux heures du matin en revenant à pied : je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu! Dans quelques heures, Séchard sera bien heureux.
- Voilà tout ce que je voulais savoir, pensa Petit-Claud. Je ne te croyais que poète et tu es aussi Lanzun, c'est être deux fois poète, répondit-il en lui donnaut uue poignée de main qui devait être la dernière.
- Ma chère Éve, dit Lucien en réveillant sa sœur, une bonne nouvelle! Dans un mois David n'aura plus de dettes!...
  - Et comment?
- Eh! bien, madame du Châtelet cachait sous sa jupe mon ancienne Louise; et elle m'aime plus que jamais, et va faire faire un rapport au minisère de l'Itufrieur par son mari, en faeren de notre découverte!... Ainsi, nous n'avons pas plus d'un mois à souffiri, le temps de me veuger du préfet et de le rendre le plus heureur des ésoux.

Eve crut continuer un rêve en écoutant son frère.

- En revoyant le petit salon gris où je tremblais comme un enfant, il y a deux ans; en examinant ces meubles, les peintures et les figures, il me tombait une taie des yeux! comme Paris vous change les idées.
- Est-ce un bonheur?... dit Éve en comprenant enfin son frère.
   Allôns, tu dors, à demain, nous causerons après déjeuner, dit Lucien.
- Le plan de Cérizet était d'uue excessive simplicité. Quoiqu'il appartienne aux ruses dont se servent les huissiers de province pour arrêter leurs débiteurs, et dont le succès est hypothétique, il devait réussir; car il reposait aulant sur la connaissance des caractères de

Lucien et de David que sur leurs espérances. Parmi les petites ouvrières dont il était le Don Juan et qu'il gouvernait en les opposant les unes aux antres, le prote des Cointet, pour le moment en service extraordinaire, avait distingué l'une des repasseuses de Basine Clerget, une fille presque anssi belle que madame Séchard, appelée Henriette Mignon, et dont les parents étaient de petits vignerons vivant dans leur bien à deux lieues d'Angoulème, sur la route de Saintes. Les Miguon, comme tous les gens de la campagne, ne se trouvaient pas assez riches pour garder leur unique enfant avec eux, et ils l'avaient destinée à entrer en maison, c'est-à-dire à devenir femme de chambre. En province, une femme de chambre doit savoir blanchir et repasser le linge fin. La réputation de madame Prieur, à qui Basine succédait, était telle, que les Mignon y mirent leur fille en apprentissage en y payant pension pour la nourriture et le logement. Madame Prieur appartenait à cette race de vieilles maîtresses qui, dans les provinces, se croient substituées any parents. Elle vivait en famille avec ses apprenties, elle les menait à l'église et les surveillait conscienciensement, Henriette Miguon, belle brune bien découplée, à l'œil hardi, à la chevelure forte et longue, était blanche comme sont blanches les filles du Midi. de la blancheur d'une fleur de magnolia. Aussi Henriette fut-elle une des premières grisettes que visa Cérizet : mais comme elle appartenait à d'honnétes cultivateurs, elle ne céda que vaincne par la ialousie, par le mauvais exemple et par cette phrase séduisante : - Je t'épouserai l que lui dit Cérizet, une fois qu'il se vit second prote chez messieurs Cointet. En apprenant que les Mignon possédaient pour quelque dix ou douze mille francs de vignes et une petite maison assez logeable, le Parisien se hâta de mettre Henriette dans l'impossibilité d'être la femme d'un autre. Les amours de la belle Henriette et du petit Cérizet en étaient là quand Petit-Claud lui parfa de le rendre propriétaire de l'imprimerie Séchard, en lui montrant une espèce de commandite de vingt mille francs qui devait être un licon. Cet avenir éblouit le prote, la tête lui tourna, mademoiselle Mignon lui parut un obstacle à ses ambitions, et il négligea la pauvre fille. Henriette, au désespoir, s'attacha d'antant plus au petit prote des Cointet qu'il semblait la vouloir quitter. En découvrant que David se cachait chez mademoiselle Clerget. le Parisien changea d'idées à l'égard d'Henriette, mais sans changer de conduite : car il se proposait de faire servir à sa fortune l'espèce

de folie qui travaille une fille quand, pour cacher son déshonneur, elle doit épouser son séducteur. Pendant la matinée du jour où Lucies devait reconquérir sa Louise, Cérizet apprèt la Henriette le scret de Basine, et bui dit que leur fortune et leur mariage dépendaient de la découverte de l'endroit où se cachait David. Une fois instruite, Henriette n'ent pas de peine à reconnaître que l'imprimeur ne pouvait être que dans le cabinet de toilette de mademoi-selle Clerget, elle ne crut pas avoir fait le moindre mal en se livraut à cet espionnage; mais Cérizet l'avait engagée déjà dans sa trahison par ce commencement de participation.

- Lucien dormait encore lorsque Cérizet, qui vint savoir le résultat de la soirée, écoutait dans le cabinet de Petit-Claud le récit des grands petits événements qui devaient sonlever Angoulème.
- Lucien vons a hien écrit un petit mot depuis son retour? demanda le Parisien après avoir hoché la tête en signe de satisfaction quand Petit-Claud eut fini.
- Voilà le seul que j'aic, dit l'avoné, qui tendit une lettre où Lucien avait écrit quelques lignes sur le papier à lettre dont se servait sa sœnr.
- Eh! bien, dit Cérizet, dix minutes avant le coucher du soleil, que Doublon s'embusque à la Porte-Palet, qu'il cache ses gendarmes et dispose son monde, vous aurez notre homme.
  - Es-tn sûr de ton affaire? dit Petit-Claud en examinant Cérizet.
- Je m'adresse au hasard, dit l'ex-gamin de Paris, mais c'est un fier drôle, il n'aime pas les honnêtes gens.
  - Il fant réussir, dit l'avoué d'un ton sec.
- Jer feuséral, dit Cérizet. C'ext rous qui m'avre pomsé dans ce tas de boue, vous pouve bien-me donner quoques billers de bauque pour m'essuyer... Mais, monsieur, dit le Parisien en surprenent une expression qui lui déplut sur la figure de l'avoué, si vous m'aviec troppé, si vous ne m'achetez pas l'imprimerie sous buit Jours... kh! bien, vous laisserez une jeune veuve, dit tout bas le gamin de Paris en lançant la mort dans son regard.
- Si nous écronons David à six heures, sois à neuf heures chez monsieur Gannerac, et nous y ferons ton affaire, répondit péremptoirement l'avoué.
  - C'est entendu : vous serez servi, bourgeois! dit Cérizet.
- Cérizet connaissait déjà l'industrie qui consiste à laver le papier et qui met aujourd'hui les intérêts du fisc en péril. Il lava les

524 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

quatre lignes écrites par Lucien, et les remplaça par celles-ci, en imitant l'écriture avec une perfection désolaute pour l'avenir social du prote.

Mon cher David, tu peux venir sans crainte chez le Préfet,
 ton affaire est faite; et d'ailleurs, à cette heure-ci, tu peux sortir,
 je viens au-devant de toi, pour t'expliquer comment tu dois te
 conduire avec le Préfet.

• Ton frère,

A midi, Lucien écrivit une lettre à David où il lui apprenait le succès de la soirée, il lui donnait l'assurance de la protection du préfet qui, dit-il, faisait aujourd'hui même un rapport au ministre sur la déconverte dont il était enthousiaste.

Au moment où Marion apporta cette lettre à mademoiselle Basine, sous prétexte de lui donner à blanchir les chemises de Lucien, Cérizet, justruit par Petit-Claud de la probabilité de cette lettre, emmena mademoiselle Mignon et alla se promener avec elle sur le bord de la Charente. Il y eut sans doute un combat où l'honnêteté d'Henriette se défendit pendant long-temps, car la promenade dura deux heures. Non-seulement l'intérêt d'un enfant était en jeu , mais eucore tout un avenir de bonheur, une fortune; et ce que demandait Cérizet était une bagatelle, il se garda bien d'ailleurs d'en dire les conséquences. Seulement le prix exorbitant de ces bagatelles effrayait Henriette. Néanmoins, Cérizet fiuit par obtenir de sa maîtresse de se prêter à son stratagème. A cinq heures, Henriette dut sortir et rentrer en disant à mademoiselle Clerget que madame Séchard la demandait sur-le-champ. Puis, un quart d'heure après la sortie de Basine, elle monterait, cognerait au cabinet et remettrait à David la fausse lettre de Lucien. Après, Cérizet attendait tout du hasard.

Pour la première fois depuis plus d'un an, Éve sentit se desserrer l'étreinte de fer par laquelle la Nécessité la tenait. Elle eut de l'espoir enfin. Elle aussit elle voulut jouir de son frère, se montrer au bras de l'homme fêté dans sa patrie, adoré des femmes, aimé de la fière commes du Châtelet. Elle es fit belle es propose à es promeser à Beaulieu, après le dîner, au bras de son frère. A cette heure, tout Angoulème, au mois de septembre, se trouve à prendre le frais.

- Oh! c'est la belle madame Séchard, dirent quelques voix en voyant Ève.
- Je n'aurais jamais cru cela d'elle, dit une femme.
- Le mari-se cache, la femme se montre, dit madame Postel assez haut pour que la pauvre femme l'entendit.
  - Oh! rentrons, i'ai eu tort, dit Eve à son frère,

Quelques minutes avant le coucher du soleil, la rumeur que cause un rassemblement s'éleva de la rampe qui descend à l'Honmeau. Lncien et sa seur, pris de curiosité, se dirigièrent de ce côté, car ils entendirent quelques personnes qui venaient de l'Honmeau parlant entre elles, comme si quelque crime venait d'ètre commis.

— C'est probablement un voleur qu'on vient d'arrêter... Il est pâle comme un mort, dit un passant au frère et à la sœur en les voyant courir au-devant de ce monde grossissant.

Ni Lucien ni sa seur n'eureut la moindre appréhension. Ils regardèrent les trente et quelques enfants no vieilles fennnes, les onvriers revenant de leur ouvrage qui précédaient les gendarmes dout les chapeaux bordés brillaient au milieu du principal groupe. Ce groupe, suiti d'une foule d'environ cent personnes, marchait comme na nuage d'orage.

- Ah l dit Eve , c'est mon mari !
- David | cria Lucien.
- C'est sa femme l dit la foule en s'écartant.
- Qui donc t'a pu faire sortir? demanda Lucien.
- C'est ta lettre, répondit David pâle et blême.
- J'en étais sûre , dit Éve qui tomba roide évanouie.

Lucien releva as sour , que deux personnes l'aidèrent à transporter chez elle, où Marion la coucha. Kolb 'élenca pour aller chercher un médecin. A l'arrivée du docteur, Éve n'avait pas encore repris connaissance. Lucien fut alors forcé d'avouer à sa mère qu'il était la cause de l'arrestation de David, car il ne pouvait pas s'expliquer le quiproquo produit par la lettre fausse. Lucien, foudroof par un regard de sa mère qui y mit sa madécition, mout dans sa chambre et s'y enferms. En lisant cette lettre écrite au milieu de la nuit et interrompue de moments on moments, chacun derinera par les phrases, jetées comme une à une, tontes les agitations de Lucien.

· Ma sœnr bien-aimée, nons nons sommes vus tout à l'heure

» pour la dernière fois. Ma résolution est sans appel. Voici pour-» quoi : Dans beaucono de familles, il se rencontre un être fatal » qui, pour la famille, est une sorte de maladie. Je suis cet être-là » pour vous. Cette observation n'est pas de nioi, mais d'un homme » qui a beaucoup vn le monde. Nous soupions un soir entre amis, » au Rocher de Cancale. Entre les mille plaisanteries qui s'échan-» gent alors, ce diplomate nous dit que telle jeune personne qu'on » voyait avec étonnement rester fille était malade de son père. » Et alors, il nous développa sa théorie sur les maladies de famille, « Il nons expliqua comment, sans telle mère, telle maison ent » prospéré, comment tel fils avait ruiné son père, comment tel » père avait détruit l'avenir et la considération de ses enfants. Quoi-» que soutenue en riant, cette thèse sociale fut en dix minutes » appuyée de tant d'exemples que j'en restai frappé. Cette vérité » pavait tous les paradoxes insensés, mais spirituellement démon-» trés, par lesquels les journalistes s'amuseut entre eux, quand il » ne se trouve là personne à mystifier. Eh! bien , je suis l'être fatal » de notre famille. Le cœur plein de tendresse, j'agis comme un » ennemi. A tous vos dévouements, j'ai répondu par des maux. » Quoique involontairement porté, le dernier conp est de tous le » plus cruel. Pendant que je menais à Paris une vie sans dignité, » pleiue de plaisirs et de misères, prenant la camaraderie pour l'a-» mitié, laissaut de véritables amis pour des gens qui voulaieut et » devaient m'exploiter, vous oubliaut et ne me souvenant de vous » que pour vous canser du mal, vous suiviez l'humble sentier du « travail , allant péniblement mais surement à cette fortune que ic » tentais si follement de surprendre, Pendant que vous deveniez » meilleurs , moi je mettais dans ma vie un élément funeste. Oui , » f'ai des ambitions démesurées, qui m'empêchent d'accepter une » vie humble. J'ai des goûts, des plaisirs dont la souvenance empoi-» sonne les jouissances qui sont à ma portée et qui m'eussent ladis » satisfait. O ma chère Eve, je me juge plus sévèrement que qui » que ce soit, car je me condamne absolument et sans pitié pour » moi-même. La lutte à Paris exige une force constante, et mon » vouloir ne va que par accès : ma cervelle est intermittente. L'ave-» pir m'effrave taut, que je ne veux pas de l'avenir, et le présent » m'est insupportable. J'ai voulu vous revoir, j'aurais micux fait de » m'expatrier à jamais. Mais l'expatriation, sans moyens d'exis-» tence, serait une folie, et je ne l'ajouterai pas à toutes les au-

» tres. La mort me semble préférable à une vie incomplète ; et. » dans quelque position que je me suppose, mon excessive vanité » me ferait commettre des sottises. Certains êtres sont comme des » zéros, il leur faut un chiffre qui les précède, et leur néant ac-» quiert alors une valeur décuple. Je ne puis acquérir de valeur » que par un mariage avec une volonté forte, impitovable, Madame o de Bargeton était bien ma femme, i'ai manqué ma vie en n'aban-» donnant pas Coralie pour elle. David et toi vous pourriez être » d'excellents pilotes pour moi; mais vous n'êtes pas assez forts » ponr dompter ma faiblesse qui se dérobe en quelque sorte à la » domination. J'aime une vie facile, sans ennuis; et, ponr me dé-» barrasser d'une contrariété, le suis d'une lâcheté qui peut me » mener très-loin. Je suis né prince. J'ai plus de dextérité d'esprit » qu'il n'en faut pour parvenir, mais je n'en ai que pendant un moment, et le prix dans une carrière parcourue par tant d'ambi-» tieux est à celui qui n'en déploie que le nécessaire et qui s'en o trouve encore assez au bout de la journée. Je ferais le mal comme » je viens de le faire ici, avec les meilleures intentions du monde. » Il y a des hommes-chênes, je ne suis peut-être qu'un arbuste élé-» gant, et i'ai la prétention d'être un cèdre. Voilà mon bilan écrit, » Ce désaccord entre mes moyens et mes désirs, ce défaut d'équi-» libre annulera toujours mes efforts. Il y a beaucoup de ces carac-« tères dans la classe lettrée à cause des disproportions continuelles entre l'intelligence et le caractère, entre le vouloir et le désir. o Ouel serait mon destin? je puis le voir par avance en me souve-» nant de quelques vicilles gloires parisiennes que j'ai vues oubliées. » Au seuil de la vieillesse, je serai plus vieux que mon âge, sans · fortune et sans considération. Tout mon être actuel repousse une » pareille vieillesse : ie ne veux pas être un haillon social. Chère » sœur, adorée autant pour tes dernières rigueurs que pour tes » premières tendresses, si nous avons payé cher le plaisir que j'ai eu à te revoir, toi et David, plus tard vous penserez peut-être o que nul prix n'était trop élevé pour les dernières félicités d'un » panyre être qui vous aimait !... Ne faites aucune recherche ni » de moi, ni de ma destinée : au moins mon esprit m'aura-t-il o servi dans l'exécution de mes volontés. La résignation, mon ange, est un suicide quotidien, moi je n'ai de résignation que pour un » jour, je vais en profiter aujourd'hui... »

a Oui, je l'ai bien résolu. Adieu donc pour toujours, ma chère « Éve. J'éprouve que que douceur à penser que je ne vivrai plus » que dans vos cœurs. Là sera ma tombe... je n'en veux pas d'au-» tre. Encore adieu!... C'est le dernier de ton frère

. LUCIEN. .

Après avoir écrit cette lettre, Lucien descendit sans faire aucan bruit, il la posa sur le horcau de son neven, déposa sur le front de sa sœur endormie un dernier haiser trempé de larmes, et sortit. Il éteignit son bougeoir au crépuseule, et, après avoir regardé cette vicille maison une dernière fois, i ouvrit tout doucement la porte de l'allée; mais, malgré ses précautions, il éveilla Kolb qui couchait sur nu matelas à terre dans l'atelier.

- Qui fa là ?... s'écria Kolb.
- C'est moi, dit Lucien, je m'en vais, Kolb.
- Vus auriez mieux vait te ne chamais fenir, se dit Kolb à lui-même, mais assez haut pour que Lucien l'entendît.
- J'aurais bien fait de ne jamais venir au monde, répondit Lucien. Adieu, Kolb, je ne t'en veux pas d'une pensée que j'ai moimème. Tn diras à David que ma dernière aspiration aura été un regret de n'avoir pu l'embrasser.

Lorsque l'Alsocien fut debout et habillé, Lucien avait fermé la pourte de la maison, et il descendair vers la Charente, par la promenade de Beaulieu, mis comme s'il allait à une (éte, çar il s'était fait un linceul de ses habits parsisens et de son joil barnais de dandy. Prapole de l'accent et des dernières paroles de Lucien, Kobb voulut aller savoir si sa maîtresse était instruite du départ de son frère et si elle en avait reçu les adieux; mais, en trouvant la maison plongée en un profond silence, il pensa que ce départ était sans doute convenu, et il se recoucha.

On a, relativement à la gravité du sujet, écrit très-pen sur le suicide, on ne l'a pas observé. Peut-étre cette maladie est-elle inobservable. Le suicide est l'effet d'un sentiment que nous nommerons, si vous voulez, l'estime de soi-même, pour ne pas le confondre avec le mot homueur. Le jour où l'homme se méprise, le jour où il se voit méprise, le moment où la réalité de la vie est en désacond arec ses espérances, il se tue et rend ainsi hommige à la société derant laquelle il ne reut pas rester déshabillé de ses vertus ou de sa splendeur. Quoi qu'on en dise, parmi les athess (il faut excepter le chrétien du suicide), les làches seuls accepteut une vie déshonorée. Le snicide est de trois natures : il y a d'abord le suicide qui n'est que le dernier accès d'une longue maladie et qui certes apparient à la pathologie; puis le suicide par désespoir, enfin le suicide par raisonnement. Lucien voulait se tuer par désespoir et par raisonnement, les deux suicides dont on peut revenir; car il n'y a d'irréchable que le suicide pathologique: mais soureul les trois causes se réunissent, comme chez Jean-Jacques Rousseau.

Lucien, une fois sa résolution prise, tomba dans la délibération des movens, et le poète vonlut finir poétiquement. Il avait d'abord pensé tout bonnement à s'aller jeter dans la Charente; mais, en descendant les rampes de Beaulieu pour la dernière fois, il entendit par avance le tapage que ferait son suicide, il vit l'affreux spectacle de son corps revenu sur l'ean, déformé, l'objet d'une enquête indiciaire: il eut, comme quelques suicides, na amour-propre posthume. Pendant la jonrnée passée au moulin de Conrtois il s'était promené le long de la rivière et avait remarqué, non loin du moulin, une de ces nappes rondes, comme il s'en trouve dans les petits cours d'ean, dont l'excessive profondeur est accusée par la tranquillité de la surface. L'eau n'est plus ni verte, ni bleue, ni claire, ni jaune : elle est comme un miroir d'acier poli. Les bords de cette conpe n'offraient plus ni glaïeuls, ni fleurs bleues, ni les larges fenilles du nénuphar, l'herbe de la berge était courte et pressée, les saoles plenraient autour, assez pittoresquement placés tous. Ou devinait facilement un précipice plein d'eau. Celui qui pouvait avoir le courage d'emplir ses poches de cailloux devait y trouver une mort inévitable, et ne jamais être retrouvé. - Voilà, s'était dit le poète en admirant ce joli petit paysage, un endroit qui vous metl'ean à la bouche d'une novade. Ce souvenir lui revint à la mémoire, au moment où il atteignit l'Houmeau. Il chemina donc vers Marsac. en proie à ses dernières et funèbres pensées, et dans la ferme intention de dérober ainsi le secret de sa mort, de ne pas être l'obiet d'une enquête, de ne pas être enterré, de ne pas être vu dans l'horrible état où sont les noyés quand ils revieunent à fleur d'eau. Il parvint bientôt au pied d'une de ces côtes qui se rencontrent si

COM. HUM. T. VIII.

### 530 IL LIVER, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

fréquemment sur les routes de France, et surtout entre Angoulème et Poitiers. La diligence de Bordeaux à Paris veuait avec rapidité. les voyageurs allaient sans doute en descendre pour monter cette longue côte à pied. Lucien, qui ne voulut pas se laisser voir, se jeta dans un petit chemin creux et se mit à cueillir des fleurs dans une vigne. Quand il reprit la grande route il tenaità la main un gros bouquet de sedum, une flenr jaune qui vient dans le caillou des vignobles, et il déboucha précisément derrière un voyagenr vêtu tout en noir, les cheveux poudrés, chaussé de souliers en veau d'Orléans à boucles d'argent, brun de visage, et couturé comme si , dans son enfance , il fût tombé dans le feu. Ce voyageur , à tournure si patemment ecclésiastique, allait lentement et fumait un cigare. En entendant Lucien qui sauta de la vigne sur la route , l'inconnu se retourna, parut comme saisi de la beauté profondément mélancolique du poète, de son houquet symbolique et de sa mise élégante. Ce voyageur ressemblait à un chasseur qui trouve une proje long-temps et inutilement cherchée. Il laissa, en style de marine. Lucien arriver, et retarda sa marche en avant l'air de regarder le bas de la côte. Lucien, qui fit le même mouvement, y aperent une petite calèche attelée de deux chevaux et un postilion à nied.

— Yous avez laissé courir la diligence, monsieur, vous perdrez votre place, à moiss que vous ne voulier monter dans ana calèche pour la rattaper, car la poste va plas vite que la vioutre publique, dit le voyageur à Lncien en prononçant ces mots avec un acceut très-marqué d'espagnol et en mettant à son offre tiue exquise politesse.

Sans attendre la réponse de Lucieu, l'Espagnol tira de sa poche un étui à cigares, et le présenta tout ouvert à Lucien pour qu'il en prit un.

— Je ne suis pas un voyageur, répondit Lucien, et je suis trop près du terme de ma course pour me donner le plaisir de fumer...

— Vous êtes bien seêre envers voos-mêue, r-pariti l'Epaggool. Quotique chanonie honoraire de la caldédrale de Toldde, je me pause de temps en temps un petit cigare. Dieu nous a donné le tubac pour endormair nos passions et neus donieurs... Vous me semblez avoir du chagrin, vous en avez du moiss l'enseigne à la main, comme le triste dieu de l'hymen. Tenez 2... tous vos chagrins s'en iront avec la fomée...

Et le prêtre retendit sa hoite en paille avec une sorte de séduction, en jetaut à Lucien des regards animés de charité.

- Pardon, mon père, réplique sèchement Lucien, il n'y a pas de cigares qui puissent dissiper mes chagrins...

En disant cela , les yeux de Lucien se mouillèrent de larmes.

- Oh1 jeune homme, est-ce donc la providence divine qui m'a

fait désirer de secouer par un peu d'exercice à pied le soumeil dont sont saisis au matin tous les topageurs, afin que je pusse, en vous consolant, obér à ma mission ici-lus!... Et quels grands chagrius pouvez-vous avoir à votre âge?

Vos consolations, mon père, seraient bien inutiles; vous êtes

 Vos consolations, mon père, seraient bien inutiles: vous êtes Espagnol, je suis Français; vous croyez aux commandements de l'Église, moi je suis athée...

— Santa Virgen del Pilar (... vous êtes alhée, s'écria le prètre eu passant son bras sous celui de Lucien avec un empressement maternel. Ell voilà l'une des curiosités que je m'étais promis d'observer à Paris. En Espagne, nous ne croyons pas aux athées... Il n'y a qu'en France, où, à dix-neuf aus, ou puisse avoir de pareilles oninions.

— Oh! je suis un athée au complet; je ne crois ni en Dieu, ni à la société, ni au bonheur. Regardez-moi donc bien, mon père; car, dans quelques heures, je ne serai plus... Voilà mon dernier soleii!... dit Lucien avec une sorte d'emphase en montrant le ciel.

— Ah! çà, qu'avez-vous fait pour mourir? qui vous a condamné à mort?

- Un tribunal sonverain : moi-même!

— Enfant! s'écria le prêtre. Avez-vous tué un homme? l'échafand vous attend-il? Raisonnons un peu? Si vous voulez rentrer, selon vous, dans le néant, tout vous est indifférent ici-bas.

Lucien inclina la tête en signe d'assentiment.

— Eh! bien, vous pouvez alors me conter vos peines?... Il s'agit sans doute de quelques amourettes qui vont mal?...

Lucien sit un geste d'épaules très-significatif.

— Yous voulez vous tuer pour éviter le déshonneur, ou parce que Vous d'esepèrez de la vie? e l 1 bien, vous vous tuerez aussi bien à Poitiers qu'à Angoulème, à Tours aussi bien qu'à Poitiers. Les sables mouvants de la Loire ne rendent pas leur proie...

- Non, mon père, répondit Lucien, j'ai mon affaire. Il y a

- 532 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE. Vingt jours, i'ai vu la plus charmante rade où puisse aborder dans
- l'autre monde un homme dégoûté de celui-ci...

   Un autre monde l... vous n'êtes plus athée.
- --- Oh! ce que j'entends par l'autre monde, c'est ma future transformation en animal on en plante...
  - Avez-vous une maladie incurable?
  - Oui, mon père...
  - Ah! nous y voilà, dit le prêtre, et laquelle?
  - La pauvreté.
- Le prêtre regarda Lucien en souriant et lui dit avec une grâce iufinie et un sourire presque ironique : — Le diamant iguore sa valenr.
- Il n'y a qu'un prêtre qui puisse flatter un homme pauvre qui s'en va mourir l... s'écria Lucien.
  - Vous ne mourrez pas, dit l'Espaguol avec autorité.
- J'ai bien entendu dire, reprit Lucien, qu'on dévalisait les gens sur la route, je ne savais pas qu'on les y enrichit.
- Vous allez le savoir, dit le prêtre après avoir examiné si la distance à laquelle se trouvait la voiture leur permettait de faire seuls encore quelques pas. Ecoutez-moi , dit le prêtre en mâchonnant son cigare, votre pauvreté ne serait pas nue raison ponr mourir. J'ai besoin d'un secrétaire, le mien vieut de mourir à Irun. Je me trouve dans la situation où fut le baron de Goërtz , le fameux ministre de Charles XII, qui arriva saus secrétaire dans une petite ville en allant en Suède, comme moi je vais à Paris. Le baron rencontra le fils d'un orfévre, remarquable par une beauté qui ne pouvait certes pas valoir la vôtre... Le baron de Goërtz trouve à ce jeune homme de l'intelligence, comme moi je vous trouve de la poésic au front ; il le preud dans sa voiture, comme moi je vais vous prendre dans la mienne : et, de cet enfant condamné à brunir des couverts et à fabriquer des bijoux dans une petite ville de province comme Angoulême, il en fait son favori, comme vous serez le mien. Arrivé à Stockholm , il installe son secrétaire et l'accable de travaux. Le jeune secrétaire passe les units à écrire; et, compe tous les grands travailleurs , il contracte une habitude . il se met à mâcher du papier. Feu monsieur de Malesherbes faisait , lui , des camouflets et il en donna, par parenthèse, un à je ne sais quel personnage dont le procès dépendait de son rapport. Notre beau jenne homme commence par du papier blanc, mais il s'y accoutume et

passe aux papiers écrits qu'il trouve plus savonreux. On ne fumait pas encore comme aujourd'hui. Enfin le petit secrétaire en arrive, de saveur en saveur, à mâchonner des parchemins et à les manger, Ou s'occupait alors, entre la Russie et la Suède, d'un traité de paix que les États imposaient à Charles XII, comme eu 1814 on voulait forcer Napoléon à traiter de la paix. La base des négociations était le traité fait entre les deux puissances à propos de la Finlande; Goërtz en confie l'original à son secrétaire; mais, quand il s'agit de sommettre le projet aux États, il se rencontrait cette petite difficulté, que le traité ne se trouvait plus. Les États imaginent que le ministre, pour servir les passions du Roi, s'est avisé de faire disparaître cette pièce , le baron de Goërtz est accusé : son secrétaire avoue alors avoir mangé le traité... On instruit un procès, le fait est prouvé, le secrétaire est condamné à mort. Mais, comme vous n'en êtes pas là , prenez un cigare , et fumez-le en attendant notre calèche.

Lucien prit un cigare et l'alluma, comme cela se fait en Espagne, au cigare du prêtre en se disant: — Il a raison, j'ai tonjours le temps de me tuer.

- C'est souvent, reprit l'Espagnol, au moment où les jeunes gens désespèrent le plus de leur avenir, que leur fortune commence. Voilà ce que je vonlais vous dire, i'ai préféré vous le prouver par un exemple. Ce beau secrétaire, condamné à mort, était dans une position d'autant plus désespérée que le roi de Suède ne pouvait pas lui faire grâce, sa sentence ayant été rendue par les États de Suède; mais il ferma les yenx sur une évasion. Le joli petit secrétaire se sauve sur une barque avec quelques écus dans sa poche, et arrive à la cour de Courlande, muni d'une lettre de recommandation de Goërtz ponr le duc, à qui le ministre suédois expliquait l'aventure et la manie de son protégé. Le duc place le bel enfant comme secrétaire chez son intendant. Le duc était un dissipateur, il avait une jolie femme et un intendant, trois causes de ruine. Si vous croviez que ce foli homme, condamné à mort pour avoir mangé le traité relatif à la Finlande, se corrige de son goût dépravé, vous ne connaîtriez pas l'empire du vice sur l'homme ; la peine de mort ne l'arrête pas quand il s'agit d'une jouissance qu'il s'est créée ! D'où vient cette puissance du vice ? est-ce une force qui lui soit propre, on vient-elle de la faiblesse humaine? Y a-t-il des goûts qui soient placés sur les limites de la folie ? Je ne puis m'empêcher de rire des

moralistes qui veulent combattre de pareilles maladies avec de belles phrases !... Il y eut un momeut où le duc, effrayé du refus que lui fit son intendant à propos d'une demande d'argent, voulut des comptes, une sottise! Il n'y a rien de plus facile que d'écrire un compte, la difficulté n'est jamais là. L'intendaut confia toutes les pièces à son secrétaire pour établir le hilan de la liste civile de Courlande. Au milieu de son travail et de la nuit où il le finissait. notre petit mangeur de papier s'aperçoit qu'il mâche une quittance du duc pour une somme considérable : la peur le saisit, il s'arrête à moitié de la signature, il court se jeter aux pieds de la duchesse en lui expliquant sa manie, en implorant la protection de sa souveraine, et l'implorant au milieu de la nuit. La beauté du jeune commis fit une telle impression sur cette femme qu'elle l'épousa lorsqu'elle fut venve. Ainsi, en plein dix-huitième siècle, dans un pays où régnait le blason, le fils d'un orfévre deviut prince souverain... Il est devenu quelque chose de mieux!... Il a été régent à la mort de la première Catherine, il a gouverné l'impératrice Anne et voulut être le Richelien de la Russie. Eh! bien . ieune homme. sachez une chose : c'est que si vous êtes plus beau que Biren, moi ie vanx bien, quoique simple chanoine, le haron de Guërtz, Ainsi, montez l nous vous trouverons un duché de Courlande à Paris, et, à défaut de duché, nous aurons tonjours bien la duchesse,

L'Espagnol passa la main sous le bras de Lucien, le força littéralement à monter dans sa voiture, et le postillon referma la portière.

— Maiacenaut parkez, je vous écoute, dit le clanonine de Tolède Lacien suspiédi. Je suis un vieux pétire à qui rous pouvez tout dire sans danger. Vous n'avez sans doute encore mangé que votrepationine ou l'argent de voire manna. Vous aurez fait votre petit trou à la lone, et nous avons de l'honneur jusqu'a bont de nos jolies petites bottes fines. . Allez, confessez-vous hardinuent, ce sera alsolument comme si vous vous partiez à vous-mêtie.

Lucieu se trouvait dans la situation de ce pécheur de je ne sais quel conte arabe, qui, voulant se noyer en pleiu Océan, nombe au milieu de contrées sous-marines et y devient roi. Le prêtre espagnol paraissait si véritablement affectueux que le poète n'hésita pas 8 lai ouvrir sou cœur : il lui raconta donc, d'Augusoliène à Builder, toutes avie, en n'ontestant aucune de ses fautes, et finissant par le deruier désastre qu'il veuit de causer. Au noment où il termit.

nait ez récit, d'autant plus poétiquement débité que Lucien le répétait pour la troisième fois depuis quiuze jours, il arrivait au point où, sur la route, près de Rullec, se trouve le domaine de la famille de Rasignac, dont le nom, la première fois qu'il le prononça, fit faire un mouvement à l'Espagnol,

- Voici, dit-il, d'où est parti le jeune Rastignac qui ne me vaut certes pas, et qui a eu plus de bouheur que moi.
  - Ah!
- Oui, cette drôle de gentilhommière est la maison de sou père. Il est deveuu, comme je vous le disais, l'amant de madame de Nucingen, la femme du fameux banquier. Moi, je me suis laissé aller à la poésie; lmi, plus habie, a donné dans le solide...
- Le prêtre fit arrêter sa calêche, il voulut, par curiosité, parcourir la petite avenue qui de la route conduisait à la maison et regarda tout avec plus d'iutérêt que Lucien n'en attendait d'un prêtre espagnol.
- Vuus comaissez donc les Rastignac ?... lui demanda Lu-
- Je connais tout Paris, dit l'Espagnol en remontant dans sa voiture. Ainsi, faute de dix ou deuze mille francs, vous alliez vous tuer. Vous êtes un eufant, vous ne connaissez ni les hommes, ni les choses. Une destinée vaut tout ce que l'homme l'estime, et vous n'évaluez votre avenir que donze mille francs; eh! bien , je vous achèterai tout-à-l'heure davantage. Quant à l'emprisonnement de votre beau-frère, c'est une vétille ; si ce cher mousieur Séchard a fait une découverte, il sera riche. Les riches n'unt iamais été mis en prison pour dettes. Vous ne me paraissez pas fort en Histoire. It v a deux Histoires : l'Histuire officielle, menteuse, ou'on enseigne, l'Histoire ad usum delphini; puis l'Histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire bonteuse. Laissez-moi vous raconter, en trois mots, une autre historiette que vous ne counaissez pas. Un ambitieux, prêtre et jeune, veut entrer aux affaires publiques, il se fait le chien couchant du favori, le favori d'une reine; le favori devient son bienfaiteur, et lui donne le raug de ministre en lui donnant place au Conseil. Un soir, un de ces hommes qui croient rendre service (ne rendez jamais un service qu'on ne vous demande pas!) écrit au jeune ambitieux que la vie de son bienfaiteur est menacée. Le roi s'est courroucé d'avoir un maître, demain le favori doit être thé s'il se rend au pa-

lais. Eh! bien, jenne hounne, qu'auriez-vous fait en recevant cette lettre?...

- Je serais allé sur-le-champ avertir mon bienfaiteur, s'écria vivement Lucien.
- Yous êtes bien encore l'enfant que révêle le récit de votre cistence, dit le prêtre. Notre homme s'est dit: Si le roi va jusqu'au crime, mon bienfaiteur est perdu. Je dois avoir reçu cette lettre trop tard, et il a dormi jusqu'à l'heure où l'on tuait le favori...
- C'est un monstre! dit Lucien, qui soupçonna chez le prêtre l'intention de l'eprouver.
- Un poète, en France, n'est pas tenu d'être un Bénédictin, dit Lucien.
- El1 bien , jeune homine , ils sont devenus Grande-Ducs , comme Richelteu deviu Ministre, S vious aviec cherché dans Thistoire les causes humaines des événements , su lieu d'en apprendre par cœur les ériquettes , vous en auriez tiré des préceptes pour votre conduite. De ce que je viens de prendre au hasard dans la collection des faits vrais résulte cette loi : Ne voyez dans les homess, et surtout dans les femmes , que des instruments; nais ne le leur laissez pas voir. Adorez comme Dieu même celui qui , placé plus haut que vous, peut vous être utile, et ne le quittez pas qu'il n'ait payè très-cher votre serviilé. Dans le commerce du monde , soyez enfia îper comme le juit el bas comme lis fâties pour la puissance tout ce qu'il fait pour l'argent. Mais aussi n'ayez pas plus de souci de l'homme tombé que s'il n'avait jamais evisté. Savez-

vous pourquoi vous devez vous conduire ainsi?... Vous voulez domine monde, n'est-e pas? il faut commencer par lui obéir et le hien dudier. Les savants fudient les livres, les politiques étudient les hommes, leurs intérêts, les causes génératrices de leurs actions. Or le monde, la société, les hommes pris dans leur ensemble, sont fatalistes; ils adverent l'événement. Savez-rons pourquoi je vous fais ce petit cours d'histoire? c'est que je vous crois une ambition démourée...

- Oui, mon père l
- Je l'ai bien vu, reprit le chanoine. Mais en ce moinent vous vous dites : Ce chanoine espagnol invente des anecdotes et pressure l'histoire pour me prouver que j'ai eu trop de vertu...
- Lucien se prit à sourire en voyant ses pensées si bien devinées.
- Ehl bien, jeune homme, prenons des faits passés à l'état de baualité, dit le prêtre. Un jour la France est à peu près conquise par les Anglais, le roi n'a plus qu'une province. Du sein du peuple deux êtres se dressent ; une pauvre jeune fille, cette même Jeanne d'Arc dont nous parlions : puis un bourgeois nommé Jacques Cœur, L'une donne son bras et le prestige de sa virginité, l'autre donne son or: le royaume est sauvé, Mais la fille est prise!... Le roi, qui peut racheter la fille, la laisse brûler vive. Quant à l'héroïque bourgeois, le roi le laisse accuser de crimes capitaux par ses courtisans, qui en font curée. Les dépouilles de l'innocent , traqué , cerné , abattu par la justice, enrichissent cinq maisons nobles... Et le père de l'archevêque de Bourges sort du royaume , pour n'y jamais revenir, sans un sou de ses biens en France, u'ayant d'autre argent à lui que celui qu'il avait confié aux Arabes, aux Sarrasins en Égypte. Vous pouvez dire encore : Ces exemples sont bien vieux , toutes ces ingratitudes ont trois cents ans d'Instruction Publique, et les squelettes de cet âge-là sont fabuleux. Eh l bien, jeune homme, crovez-vous au dernier demi-dieu de la France, à Napoléon? Il a tenu l'un de ses généraux dans sa disgrâce, il ne l'a fait maréchal qu'à contrecœur, jamais il ne s'en est servi volontiers. Ce maréchal se nomme Kellermann. Savez-vous pourquoi?.... Kellermann a sauvé la France et le premier consul à Marengo par une charge audacieuse qui fut applaudie au milieu du sang et du feu. Il ne fut même pas question de cette charge héroïque dans le bulletin. La cause de la froideur de Napoléon pour Kellermann est aussi la cause de la dis .

538 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

grâce de Fouché, du Prince de Talleyrand: c'est l'ingratitude du roi Charles VII, de Richelieu, l'ingratitude...

→ Mais, non père, à supposer que vous me sauviez la vie et que vous fassiez ma fortuue, dit Lucien, vous me rendez ainsi la reconnaissance assez légère.

— Peit dröle, dit l'abbé souriant et presant l'oreille de Lucieu pour la lui torille arce une familiarité quasi royale, ai vous sétiei ingrat arce moi, vous seriez alors un homme fort, et je ne vous en voudrais pas; mais vous n'en êtes pas eucore là, car, simple écolier, vous avez voulu passer trop tôt maitre. C'est le défaut des Français dans voire époque. Ils ont été gâtes ious par l'exemple de Napoléon. Vous donnez votre démission parce que vous ne pouvez pas obtenir l'épaulette que vous souhaitez. Mais avez-vous rapporté tous vous voibris, toutes vos soubaitez. Mais avez-vous rapporté tous vous voibris, toutes vos soubaitez.

- Hélas l non , dit Lucieu.
- Vous avez été ce que les Anglais appellent inconsistent, reprit le changine eu souriant.
- Qu'importe ce que j'ai été, si je ne puis plus rien être ! répondit Lucien.
- Qu'il se trouve derrière toutes vos belles qualités une force semper virens, dit le prêtre en tenant à montrer qu'il savait un peu de latin, et rien ne vous résistera dans le moude. Je vous aime assez déjà...
  - Lucieu sourit d'un air d'incrédulité.
- Oui, reprit l'incousus en répondant au sourire de Lucieu, vous m'intérezez comme si vous étier mon fils, et je suis assez puissant pour vous parler à cœur ouvert, conune vous veuce de me parler. Savez-vous ce qui me plait de vuus?... Yous avez fait eu vous-même table rase, et vous pouvez alors entendre un cours de morale qui ne se fait nulle part; car la honnmes, rasemablés en troupe, sout encore plus hipportes qu'ils ne les sont quand leur intérêt les oblige à jouer la conrédie. Aussi passe-t-on une honne partie des a vie à sarcler ce que l'ou a laissé pouser dans on cetur peudant sou adolescence. Cette opération s'appelle acquérir de l'expérieuce.

Lucien, en écoutant le prêtre, se disait : — Voilà quelque vieux politique euclianté de s'anniser en chemia. Il se plaît à faire changer d'opinion un pauvre garçon qu'il rencontre sur le bord d'un suicide, et il va me lâcher au bout de sa plaisanterie... Mais il en-

tend bien le paradoxe, et il me parait tout aussi fort que Blondet ou que Lousteau.

Malgré cette sage réflexion, la corruption tentée par ce diplomate sur Lactice untrait profosiblement dans cette almos exact disposée à la recevoir, et y faisait d'autant plus de ravages qu'elle s'appuyait sur de célèbres exemples. Pris par le charme de cette conversation crojune, Lucien se raccrochait d'autant plus solontiers à la vie qu'il se sentait ramesé du fond de son soicide à la surface par un bras poissant.

En ceci, le prêtre triomphait évidemment. Aussi, de temps en temps, avait-il accompagné ses sarcasmes historiques d'un malicieux sourire.

— Si votre façon de traiter la morale ressemble à votre manière d'envisager l'histoire, dit Lucien, je voudrais bien savoir quel est en ce mouvent le mobile de votre apparente charité?

— Ceci, jeune homme, est le dernier point de mon prône, et vous me permettrez de le réserver, car alors nous ne nous quitterous pas anjourd'hui, répondit-il avec la finesse d'un prêtre qui voit sa malice réussie.

-Eh! bien, parlez-moi morale? dit Lucien qui se dit en luimême: Je vais le faire poser.

- La morale, jeune homme, commence à la loi, dit le prêtre. S'il ne s'agissait que de religion, les lois seraient inutiles : les peuples religieux out peu de lois. Au-dessus de la loi civile, est la loi politique, Eh! bien, voulez vous savoir ce qui, pour un homme politique, est écrit sur le front de votre dix-neuvième siècle? Les Français out iuventé, en 1793, une souveraineté populaire qui s'est terminée par un empereur absolu. Voilà pour votre histoire nationale, Quant aux mœurs : madame Tallien et madame de Beaubarnais out tenu la même couduite. Napoléon épouse l'une, en fait votre impératrice, et n'a jamais voulu recevoir l'autre, quoiqu'elle fût princesse. Sans culotte en 1793 , Napoléon chausse la couronne de fer en 1804. Les féroces amants de l'Équlité ou la Mort de 1792, deviennent, dès 1806, complices d'une aristocratie légitimée par Louis XVIII. A l'étranger, l'aristocratie, qui trône aujourd'hui dans son faubourg Saint-Germain, a fait pis : elle a été nsurière, elle a été marchande, elle a fait des petits pâtés, elle a été cuisinière, fermière, gardeuse de moutons. En France donc, la loi politique aussi bien' que la loi morale, tous et chacun ont dé-

## 540 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

menti le début au point d'arrivée, leurs opinions par la conduite,

ou la conduite par les opinions. Il n'y a pas eu de logique, ni dans le gouvernement, ni chez les particuliers. Aussi n'avez-vous plus de morale. Aujourd'hui, chez vous, le succès est la raison suprême de toutes les actions, quelles qu'elles soient. Le fait n'est donc plus rien en lui-même, il est tout entier dans l'idée que les autres s'en forment. De là, jeune homme, un second précepte : avez de beaux dehors l'cachez l'euvers de votre vie , et présentez un endroit trèsbrillant. La discrétion, cette devise des ambitieux, est celle de notre Ordre : faites-en la vôtre. Les grands commettent presque autant de lâchetés que les misérables; mais ils les commettent dans l'ombre et font parade de leurs vertus : ils restent grands. Les petits déploient leurs vertus dans l'ombre, ils exposent leurs misères au grand jour : ils sont méprisés. Vous avez caché vos grandeurs et vous avez laissé voir vos plaies. Vous avez eu publiquement pour maîtresse une actrice, vous avez vécu chez elle, avec elle : vous n'étiez nullement répréhensible, chacun vous trouvait l'un et l'autre parfaitement libres; mais vous rompiez en visière aux idées du monde et vous n'avez pas eu la considération que le monde accorde à ceux qui lui obéissent. Si vous aviez laissé Coralie à ce mousieur Camusot, si vous aviez caché vos relations avec elle, vous auriez épousé madame de Bargetou , vous seriez préfet d'Angoulême et marquis de Rubempré. Changez de conduite : mettez en dehors votre heauté, vos grâces, votre esprit, votre poésie. Si vous vous permettez de petites infamies, que ce soit entre quatre murs : dès lors vous ne serez plus coupable de faire tache sur les décorations de ce grand théâtre appelé le moude. Napoléon appelle cela : faver son tinge sate en famille. Du second précepte découle ce corollaire : tout est dans la forme. Saisissez bien ce que l'appelle la Forme. Il y a des gens sans instruction qui, pressés par le besoin, prennent une somme quelconque, par violence, à autrui : on les nomme criminels et ils sont forcés de compter avec la justice. Un pauvre homme de génie trouve un secret dont l'exploitation équivant à un trésor, vous lui prêtez trois mille francs (à l'instar de ces Cointet qui se sont trouvé vos trois mille francs entre les mains et qui vont dépouiller votre beau-fière), vous le tourmentez de manière à vous faire céder tout ou partie du secret, vous ne comptez nu'avec votre conscience, et votre conscience ne vous niène pas en Cour d'Assises. Les ennemis de l'ordre social profitent de ce con-

traste pour japper après la instice et se courroucer au nom du peuple de ce qu'on envoie aux galères un voleur de nuit et de poules dans une enceinte habitée, tandis qu'on met en prison, à peine pour quelques mois, un homme qui ruine des familles : mais ces ly pocrites savent bien qu'en condamnant le voleur les juges maintiennent la harrière entre les nauvres et les riches, qui, renversée. amènerait la fin de l'ordre social : tandis que le banqueroutier, l'adroit capteur de successions. le banquier qui tue une affaire à son profit, ne produisent que des déplacements de fortune. Ainsi, la société, mon fils, est forcée de distinguer, pour son compte, ce que ie vous fais distinguer pour le vôtre. Le grand point est de s'égaler à toute la Société. Napoléon , Richelieu , les Médicis s'égalèrent à lenr siècle. Vous, vous vons estimez douze mille francs!... Votre Société n'adore plus le vrai Dieu , mais le Veau-d'Or l Telle est la religion de votre Charte, qui ne tient plus compte, en politique, que de la propriété. N'est-ce pas dire à tous les sujets : Tâchez d'étre riche !... Quand, après avoir su trouver légalement une fortune, vous serez riche et marquis de Rubempré, vous vous permettrez le luxe de l'honneur. Vous ferez alors profession de tant de délicatesse, que personne n'osera vous accuser d'en avoir iamais manqué, si vous en manquiez toutefois en faisant fortune, ce que ie ne vous conscillerais jamais, dit le prêtre en prenant la main de Lucien et la lui tacotant. Oue devez-vous donc mettre dans cette belle tête?... Uniquement le thème que voici : Se donner un but éclatant et cacher ses moyens d'arriver, tout en cachant sa marche. Vous avez agi en enfant, sovez homme, sovez chasseur, mettez-vous à l'affût, embusquez-vous dans le monde parisien, attendez une proie et un hasard, ne ménagez ni votre personue, ni ce qu'on appelle la dignité : car nous obéissons tons à quelque chose. à un vice. à nne nécessité, mais observez la loi suprême! le secret.

— Vous m'effrayez, mon père! s'écria Lucien, ceci me semble une théorie de grande route.

— Vous arez raison, dit le chanoine, mais elle ne vient pas de inco (volta comment out raisonné les parvenus, la naison d'Autrinche, comme la maison de Prance. Vous n'avez rien, rous étes dans la situation des Médicis, de Richelieu, de Napoléon au début de leur ambition; ces gens-la, mon petit, out estimé leur avenir au prit de l'ingratitude, de la traition, et des contradictions les plus

542 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

violentes. Il faut tout oser pour tout avoir. Raisonnons? Quand vous vous asseyez à une table de bouillotte, en discutez -vous les conditions? Les règles sont là, vous les acceptez.

- Allons, pensa Lucien, il connaît la bouillotte.

-- Comment vous conduisez-vous à la bouillotte ?... dit le prêtre, y pratiquez-vons la plus belle des vertus, la franchise? Non seulement vous cachez votre jeu, mais encore vous tâchez de faire croire, quand vous êtes sûr de triompher, que vous allez tout perdre. Enfin, vous dissimulez, n'est-ce pas ?... Vous mentez pour gagner cing louis !... Oue diriez-vous d'un joueur assez généreux pour prévenir les autres qu'il a hrelan carré? Eh! bien, l'ambitienx qui vent lutter avec les préceptes de la vertu , dans une carrière où ses antagonistes s'en privent, est un enfaut à qui les vieux politiques diraient ce que les joueurs disent à celui qui ne profite pas de ses brelans : - Monsieur , ne jouez jamais à la bouillotte... Est-ce vous qui faites les règles dans le jeu de l'ambition? Pourquoi vous ai-je dit de vous égaler à la Société?... C'est qu'aujourd'hui, jeune homme, la Société s'est insensiblement arrogé tant de droits sur les individus, que l'individu se trouve obligé de combattre la Société. Il n'y a plus de lois, il n'y a que des mœurs, c'est-à-dire des simagrées, toujours la forme.

Lucien fit un geste d'étonnement.

- Ah! mon enfant, dit le prêtre en craignant d'avoir révolté la candeur de Lucien, vous attendiez vous à trouver l'ange Gabriel dans un abbé chargé de toutes les iniquités de la contre-diplomatie de deux rois ( je suis l'intermédiaire entre Ferdinand VII et Louis XVIII, deux grands... rois qui doivent tous deux la couronne à de profondes... combinaisons)?... Je crois en Dieu, mais je crois bien plus en notre Ordre, et notre Ordre ne croit qu'au pouvoir temporel. Pour rendre le pouvoir temporel très-fort, notre Ordre maintient l'Église apostolique, catholique et romaine, c'est-à-dire l'ensemble des sentiments qui tieunent le neuple dans l'obéissance. Nous sommes les Templiers modernes, nous avons une doctrine. Comme le Temple, notre Ordre fut brisé par les mêmes raisons : il s'était égalé au monde. Voulez-vous être soldat. je scrai votre capitaine. Obéissez-moi comme une femme obéit à son mari, comme un enfant obéit à sa mère, je vous garantis qu'en moins de trois ans vous serez marquis de Rubempré, vous épouserez une des plus nobles filles du faubourg Saint-Germain, et

vous vous assiérez un jour sur les baucs de la Pairie. En ce moment, si je ne vous avais pas amusé par ma conversation, que seriez-vous? un cadavre introuvable dans un profond lit de vase; eh! bien, faites un effort de poésie?... (Là Lucien regarda son protectenr avec curiosité.) - Le jeune houme qui se trouve assis là , dans cette calèche, à côté de l'abbé Carlos Herrera, chanoine honoraire du chapitre de Tolède, envoyé secret de Sa Majesté Ferdinand VII à Sa Majesté le roi de France, pour lui apporter une dépeche où il lui dit peut-être : . Quand vous m'aurez delivre. faites pendre tous ceux que je caresse en ce moment! . ce ienne homme, dit l'inconau, n'a plus rien de commun avec le poète qui vient de mourir. Je vous ai pêché, je vous ai rendu la vie, et vous m'appartenez comme la créature est au créateur. comme, dans les contes de fées, l'Afrite est au génie, comme l'icoglan est au Sultan, comme le corps est à l'âme! Je vous maintiendrai, moi, d'une main puissante dans la voie du pouvuir, et le vous promets néanmoins une vie de plaisirs, d'honneurs, de fêtes continuelles... Jamais l'argent ne vous manquera... Vous brillerez, vous paraderez, pendant que, courbé dans la boue des fundations, j'assurerai le brillant édifice de votre fortune. J'aime le pouvoir pour le pouvoir, moi l'Je serai tuniours heureux de vos jouissances qui me sont interdites. Enfin, je me ferai vuus!... Eh! bien, le jour où ce pacte d'homme à démon, d'enfant à diplomate, ne vous conviendra plus, vous pourrez toujours aller chercher un petit endroit, comme celui dont yous parliez, pour yous nover ; yous serez un peu plus ou un peu moins ce que vous êtes aujourd'hui, malheureux ou déshouoré...

- Ceci n'est pas une homélie de l'archevêque de Grenade! s'écria Lucien en voyant la calèche arrêtée à une poste.
- Je ne sais pas quel non vous donnet à cette instruction sonune vous fils, car je vous adupte et ferai de vous mon hériiter;
  unais c'est le code de l'ambition. Les élus de Dieu sont en petit
  nombre. Il n'y a pas de choix : ou il faut aller au fond du cloitre
  (et vous y retrouvez souvent le monde en petit!), ou il faut acceptere code.
- Peut-être vaut-il mieux n'être pas si savant, dit Lucien en essayant de sonder l'âme de ce terrible prêtre.
- Comment l'reprit le chanoine, après avoir joué sans connaître les règles du jeu vous abandonnez la partie au moment où vous

14 II. LIVRE, SCËNES DE LA VIE DE PROVINCE.

y devenez fort, où vous vous y présentez avec un parrain solide....
et sans même avoir le désir de prendre une revauche l Comment,
vous n'éprouvez pas l'envie de monter sur le dos de ceux qui vous
out chassé de Paris l

Lucien frissonna comme si quelque instrument de bronze, un gong chinois, eût fait entendre ces terribles sons qui frappent sur les nerfs.

— Je ne suis qu'un humble prêtre, reprit cet homme en laissant paraltre une horrible expression sur son risage cuirré par le soleil de l'Espagne; mais si des hommes m'araient humilié, vexé, torturé, trahi, vendu, comme vous l'avez été par les driels dont vous m'avez parie, je serais comme l'Arabè du dévert !.... Oui, je dévouerais mon corps et mon âme à la vengeance. Je me moquerais de finir ma vie accroché à un giber, assis à la garrot, empalé, guillotiné, comme chez vous; mais je ne laisserais prendre ma tête qu'après avoir écrasé mes ennemis sous mes talons.

Lucien gardait le silence, il ne se sentait plus l'envie de faire poser ce prêtre.

— Les uns descendent d'Abel, les autres de Calia, dit le chanoine en terminant; moi je suis nn sang melé : Calia pour mes ennemis, Abel pour mes amis, et malheur à qui réveille Cala ... Après tout, vous êtes Français, je suis Espagnol et, de plus, chamine l...

— Quelle nature d'Arabe! se dit Lucien en examinant le protecteur que le ciel venait de lui envoyer.

L'abbé (arion Herrera n'offrait rien en lui-même qui révêlat le Jéunie. Gros et court, de larges mains, un large buste, une force herculéeaue, un regard terrible, mais adouci par une manusétude de commande; un teint de bronze qui ne laissait rienpiasser du déclans au delors, inspiriente beaucump plus la républision que l'attachement. De lougs et beaux cherenz poudrés à la façon de ceux du prince de Talley rand donaitent à ce singuiter diplomate l'air d'un étéque, et le ruban bleu liséré de blanc auquel pendit une croit d'on indiquait d'ailleurs un digitatire ceclésairque. Set has de soie noire moulaient des jambes d'athlète. Son vêtement d'une cuquise propreté rétélait ce soin minutieux de la personne que les simples prétiez ne prennent pas tonjours d'eux, avriout une Espagne. Un tricorne était poré sur le devant de la voiture armoriée aux armes d'Expage. Malgré but de caussé de républico, des manières de la caussé de républico, de manière de la caussé de républico, de manière de la de la caussé de républico, de manière de la caussé de républico de la caussé de républico, de manière de la caussé de républico de la caussé de républico, de manière de la caussé de la caussé de républico, de manière de la caussé de la caussé de républico, de manière de la caussé de la caussé de la caussé de républico, de manière de la caussé de la ca à la fois violentes et pateliues atténnaient l'effet de la physionomie; et , pour Lucien , le prêtre s'était évidenment fait coquet, caressant, presque chat. Lucien examina les moindres choses d'un air soucie:x. Il seutit qu'il s'agissait en ce moment de vivre ou de mourir, car il se trouvait au second relais après Ruffec, Les dernières phrases du prêtre espagnol avaient remué beaucoup de cordes dans son cœur : et, disous-le à la honte de Lucien et du prêtre qui, d'un œil perspicace, étudiait la belle figure du poète, ces cordes étaient les plus mauvaises, celles qui vibrent sous l'attaque des sentiments déprayés. Lucien revoyait Paris, il ressaisissait les rênes de la domination que ses mains inhabiles avaient lâchées, il se vengeait! La comparaison de la vie de province et de la vie de Paris qu'il venait de faire, la plus agissante des causes de son suicide, disparaissait : il allait se retrouver dans son milieu, mais protégé par un politique profond jusqu'à la scélératesse de Cromwell. - J'étais seul, nous serous deux, se disait-il.

Plus il avait découvert de fautes dans sa conduite antérieure . plus l'ecclésiastique avait montré d'intérêt. La charité de cet homme s'était accrue en raison du malheur, et il ne s'étonuait de rien. Néanmoins Lucien se demanda quel était le mobile de ce nucneur d'intrigues royales. Il se paya d'abord d'une raison vulgaire : les Espagnols sont générenx! L'Espagnol est généreux, comme l'Italien est empoisonneur et jaloux, comme le Français est léger, comme l'Allemand est franc, comme le Juif est ignoble, comme l'Anglais est noble. Renversez ces propositions? vous arriverez au vrai. Les juifs ont accaparé l'or, ils écrivent Robert le Diable, ils jouent Phèdre, ils chantent Guillaume Tell, ils commandent des tableaux, ils élèvent des palais, ils écrivent Reisibitder et d'admirables poésies, ils sont plus puissants que jamais, leur religion est acceptée, enfin ils font crédit au Pape! En Allemagne, pour les moindres cho es, on demande à nn étranger : - Avezvous un contrat? tant on v fait de chicanes. En France, on applaudit depuis cinquante ans à la Scène des stupidités nationales, on continue à porter d'inexplicables chapeaux, et le gouvernement ne change qu'à la condition d'être toujours le même l... L'Angleterre déploie à la face du monde des perfidies dont l'horreur ne peut se comparer qu'à son avidité. L'Espagnol, après avoir eu l'or des deux Indes, n'a plus rien. Il n'y a pas de pays du monde où il y ait moins d'empoisonnements qu'en Italie, et où les mœurs soient COM. HUM. T. VIII, 35

546 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

plus faciles et plus conrtoises. Les Espagnols ont beaucoup vécusur la réputation des Maures.

Lorsque l'Espagnol remonta dans la calèche, il dit an postillon ces paroles à l'oreille: — Le train de la malle, il y a trois francs de guides.

Lucien hésitait à monter, le prêtre lni dit : — Allons donc, et Lucien monta sous prétexte de lni décocher un argument ad hominem.

- Mon père, lui dit-il, un homme qui vient de dérouler du plus beau sang-froid'du monde les maximes que beaucoup de bourgeois taxeront de profondément immorales....
- Et qui le sont, dit le prêtre, voilà pourquoi Jésus-Christ voulait que le scandale cût lieu, mon fils. Et voilà pourquoi le monde manifeste une si grande horreur du scandale.
- Un homme de votre trempe ne s'étonnera pas de la question que je vais lui faire!
- Allez, mon fils!... dit Carlos Herrera, vous ne une counaissez pas. Groyez-vous que fe prendrais un secrédite avant de savis d'a la des principes assez aûrs pour ne me rien prendre? Je suis conteut de vous. Vous avez encore toutes les innocences de l'homme qui se toe à vingt aus. Votre question?...
- Pourquoi vous intéressez-vous à moi? quel prix voulez-vous de men obé:ssance?... Pourquoi me dounez-vous tout? quelle est votre part?

L'Espagnol regarda Lucien et se mit à sourire.

- Attendons une côte, nous la monterons à pied, et nous parlerons en plein vent. Le vent est discret.
- Le silence régna pendant quelque temps entre les deux compaguous, et la rapidité de la course aida, pour ainsi dire, à la griserie morale de Lucieu.
- Mon père, voici la côte, dit Lucien en se réveillant comme d'un rêve.
- Eh! bien, marchons, dit le prêtre en criant d'une voix forte au postilion d'arrêter.
  - Et tous deux ils s'élancèrent sur la route.
- Enfant, dit l'Espagnol en prenaut Lucien par le bras, as-tu médié la Venise sauvée d'Otway? As-tu compris cette amitié profonde, d'homme à homme, qui lie Pierre à Jaffier, qui fait

pour eux d'une femme une bagatelle, et qui change entre eux tous les termes sociaux?... Eh! bien, voilà pour le poète.

- -- Le chanoine connaît aussi le théâtre, se dit Lucien en luimême. -- Avez-yous lu Voltaire?... lui demanda-t-il.
  - J'ai fait mieux, répondit le chanoine, je le mets en pratique.
  - Vous ne croyez pas en Dieu ?...
- Allogs , c'est moi qui suis l'athée, dit le prêtre en souriant. Venons au positif, mon petit ?... J'ai quarante-six ans, je suis l'enfant naturel d'un grand seigneur, par ainsi sans famille, et i'ai un cœur... Mais, apprends ceci, grave-le dans ta cervelle encore si molle : l'homme a horreur de la solitude. Et de toutes les solitudes, la solitude morale est celle qui l'épouvante le plus. Les premiers anachorètes vivaient avec Dieu, ils habitaient le monde le plus peuplé, le monde spirituel. Les avares habitent le monde de la fantaisie et des jouissances. L'avare a tout, jusqu'à son sexe, dans le cerveau. La première pensée de l'homme, qu'il soit lépreux ou forcat, infâme ou malade, est d'avoir un complice de sa destinée, A satisfaire ce sentiment, qui est la vie même, il emploie toutes ses forces , toute sa puissance , la verve de sa vie. Sans ce désir souverain, Satan aurait-il pu trouver des compagnons?... Il y a là tout un poème à faire qui serait l'avant-scène du Paradis perdu. qui n'est que l'apologie de la Révolte.
  - Celui-là serait l'Iliade de la corruption, dit Lucien,
- Elt bien, je suis seul, je vis seul, Si jai l'habit, je n'ai pas le corre di prétre. J'aime à une démour, j'ai e vic-le. Je vis par le dévouement, voilà posrquoi je suis prêtre. Je ne crains pas l'ingratitude, et je suis reconnaissant. L'Égine a'est rien pour moi, c'est une sitée. Je une suis dévoué au roi d'Espagne; mais on ne peut pas aimer le roi d'Éspagne; all une protége, il plane au-dessus de moi. Je vens aimer ma créature, la façonner, la pétrir à mon usage, afin de l'aimer comme un père aime son cafant. Je roulerai dans ton tilbury, mon garçon, je me réjonirai de tes suocès au-près des femmes, je dirai : Ce bean jenne bomme, c'est moi! ce marquis de Rubempré, je l'ai créé et suis au moude aristocratique; sa grandeur est mon currer. Ji se tatit ou parle à na voir, il me consulte en tout. L'abbé de Vermont était cela pour Marie Antoinette.
- Il l'a menée à l'échafaud !
  - Il n'aimait pas la reine!... répondit le prêtre.

- 548 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE BE PROVINCE.
- Dois-je laisser derrière moi la désolation? dit Lucien.
- J'ai des trésors, tu y puiseras.
   En ce moment, je ferais bien des choses ponr délivrer Sé-
- chard, répliqua Lucien d'une voix qui ne voulait plus du suicide.

   Dis un mot, mon fils, et il recevra demaiu matin la somme
- nécessaire à sa libération.

   Comment I vous me donneriez douze mille francs !...
- Eh! cufant, ne vois-tu pas que nous faisons quatre lieues à
- l'heure? Nous allons diner à Poitiers. Là, si tu veux signer le pacte, me donner une seule preuve d'obéissance, la diligence de Bordeanx portera quinze mille fraucs à ta sœur...
  - Où sont-ils?
  - Le prêtre espagnol ne répondit rien, et Lucien se dit : --- Le voilà pris, il se moquait de moi.

Un instaut après, l'Espagnol et le poète étaient remoutés en voiture sileutéusement; et, silencieusement, le prêtre mit la main à la poche de sa voiture, il en tira ce sac de peau fait en gibecière divisé en trois compartiments, si connu des voyageurs; il ramena ceut portugaies, en y plongeaut trois fois de sa large main qu'il ramena chaque (fois pieine d'or.

- Mon père, je suis à vons, dit Lucien ébloui de ce flot d'ur.
- Voici le tiers de l'or qui se trouve dans ce sac, trente mille francs, sans compter l'argent du voyage.
  - Et vous voyagez seul ?... s'écria Lucieu.
- Qu'est-ce que cela! fit l'Espagnol. J'ai pour plus de cent mille écus de traites sur Paris. Un diplomate saus argent, c'est ce que tu étais tont à l'heure : un poète saus volonté.
- An momeut où Lucien montait en voiture avec le prétendu diploma e espagnol, Eve se levait pour donner à boire à son fils, sile trouva la fatale lettre, et la lut. Une sueur froide glaça la moiteur que cause le sommeil du matin, elle cut un éblouissement, elle apuela Marion et Kolb.
- A ce mot : Mon frère est-il sorti? Kolb répondit : Oui, montame, afant le chour!
- Gardez-moi le plus profond secret sur ce que je vous confie, dit ète aux deux domestiques, mon frère est sans doute sorti pour mettre fin à ses jours. Courez tous les deux, prenez des informations avec prudence, et surveillez le cours de la rivière.

Eve resta scule, dans un état de stupeur horrible à voir.

Ce fut au milieu du trouble où elle se trouvait que, sur les sept heures du matiu, Petit-Claud se présenta pour lui parler d'affaires. Dans ces moments-là, l'on écoute tout le monde,

- Madame, dit l'avoué, notre pauvre cher David est en prison, et il arrive à la situation que j'ai prévue au début de cette affaire. Je lui conseillais alors de s'associer pour l'exploitation de sa découverte avec ses concurrents, les Cointet, qui tiennent entre leurs mains les movens d'exécuter ce qui, chez votre mari, n'est qu'à l'état de conception. Aussi, dans la soirée d'hier, aussitôt que la nouvelle de son arrestation m'est parvenue, qu'ai-ie fait? je suis allé trouver messieurs Cointet avec l'intention de tirer d'eux des concessions qui pussent vous satisfaire. En voulant défendre cette découverte votre vie va continuer d'être ce qu'elle est : que vie de chicanes où vous succomberez, où vous finirez, épuisés et monrants. par faire, à votre dé!riment peut-être, avec un homnje d'argent, ce que je veux vous voir faire, à votre avantage, dès anjourd'hui. avec messleurs Cointet frères. Vous économiserez ainsi les privation, les angoisses du combat de l'inventeur contre l'avidité du capitaliste et l'indifférence de la société. Voyons! si messieurs Cointet pavent vos dettes... si , vos dettes payées , ils vous donnent encore une somme qui vous soit acquise, quel que soit le mérite, l'avenir ou la possibilité de la découverte, en vous accordant, bien entendu toujours, une certaine part dans les bénéfices de l'exploitation. ne serez-vous pas heureux ?... Vous devenez, vons, madame, propriétaire du matériel de l'imprimerie, et vous la vendrez sans doute, cela vaudra bien vingt mille francs, je vons garantis un acquéreur à ce prix. Si vous réalisez quinze mille francs, par un acte de société avec messieurs Cointet, vous auriez une fortune de trentecinq mille francs, et au taux actuel des rentes, vous vous feriez deux mille francs de rente... On vit avec deux mille francs de reute en province. Et, remarquez bien que, madame, vous auriez encore les éventualités de votre association avec messieurs Cointet, Je dis éventualités, car il faut supposer l'insuccès. Eh l bien, voici ce que je suis en mesure de pouvoir obtenir : d'abord , libération complète de David, puis quinze mille fraucs remis à titre d'indemnité de ses recherches, acquis sans que messieurs Cointet puissent en faire l'objet d'une revendication à quelque titre que ce soit, quand même la decouverte serait improductive : enfin une société formée entre David et messieurs Cointet pour l'exploitation d'un

- Ah l monsieur, s'écria la pauvre Éve au désespoir et eu fondant en larmes, pourquoi n'êtes-vous pas venu hier au soir me proposer cette transaction? Nous eussious évité le déshonneur, et... bien pis...
- Ma discussion avec les Cointet, qui, vous avez dà vous en douter, se cacheut derrière Métivier, n'a fini qu'à minoit. Mais qu'est-il donc arrivé depuis hier soir qui soit pire que l'arrestation de notre pauvre David? demanda Petit-Claud.
- Voici l'affreuse nouvelle que j'ai trouvée à mon rêveil, répondit-elle en tendant à Petit-Claud la lettre de Lucien. Yous me prouvez en ce moment que vous vous intéressez à nous, vous êtes l'ani de David et de Lucien, je n'ai pas besoin de vous demander le secret...
- Soyez sans aucune inquictode, dit Petit-Claud en rendant la lettre après l'avoir lue. Lucien ne se tuera pas. Après avoir été la cause de l'arrestation de son beau-ficre, il lui fallait une raison pour vous quiter, et je vois là comme une tirade de sortie, en style de coulisses.

Les Cointet étaient arrivés à leurs fins. Après avoir torturé l'inventeur et sa familie, its aississaine in comment de cette beuture où laissatude fait désiere quelque repos. Tons les chercheurs de secrets ne tiennent pas da boule-dopue, qui mourt sa proie entre he adues, et les Cointet avaient assumment étudié le caractère de leurs sictimes. Pour le grand Cointet, l'arrentation de David était la deruière sciene du premier acts de ce drame. Le second acte commençait par la proposition que Petit-Cland venait faire. En grand maître, l'avoué regarda le comp de tête de Lacience comme une de ces chances incepirées qui, dans une partie, achèvent de la décider. Il vii Éve si complétement matée par cet échement qu'il résolut d'un profite pour gagner sa confiance, car il avait fini par deviner l'influence de la fenume sur le mari. Dunc, au lieu de plonger madaues Séchard plas avant dans le désempoir, il essays de la rassurer, et il la diriges très-hobbement vers la prison dans la situation d'epril où elle se tronvait, en pensant qu'elle déterminerait alors David à s'associer aux Cointet.

 David, madanie, m'a dit qu'il ne souhaitait de fortune que pour vous et pour votre frère; mais il doit vous être prouvé que ce serait une folie que de vouloir enrichir Lucien. Ce garços-là mangerait trois fortunes.

L'attitude d'Éve disait assez que la dernière de ses illusions sur son frère s'était envolée, aussi l'avoué fit-il une pause pour convertir le silence de sa cliente en une sorte d'assentiment.

— Ainsi, dans cette question, reprit-il, il ne s'agit plas que de vous et de votre enfant. C'es 1 vous de savoris s'deux mille france de rente suffisent à votre bouheur, sans compere la succession du vieux Scichard. Votre beau-père se fait, depuis long-temps, un revenu de sept à bust mille france, sans compter les inférêts qui le sait tirer de ses capitaux; sinsi vous avez, après tout, un bel avenir. Pourquoi vous tourneuter?

L'avoué quitta madame Séchard en la laissant réfléchir sur cette perspective, assez habilement préparée la veille par le grand Cointet.

— Altæleur faire entretoir la possibilité de toucher une soume quelconque, avait dit le Loup-Cervier d'Angoulème à l'avoné ponad il vini loi annoncer l'arrestation; et lorsqu'ils se seront accontumés à l'idée de palper une somme, ils seront à nous : nous marchanderons, et, petit à petit, nous les ferons arriver au prix que nous voulous donner de ce sercet.

Cette phrase contenait en quelque sorte l'argument du second acte de ce drame financier.

Quaud madame Schard, le cœur brisé par ses appréhensions sur le sort de son frère, se fun habiliée, et descendit pour aller la brison, elle éprouva l'angoisse que loi donna l'idée de traverser seule les rues d'Angoulème. Sans s'occuper de l'anxiété de sa cliente, Peits-Caud evisat lui offirir le bras, rameué par une pen-sée assez unachiavidique, et il eut le mérite d'une délicatesse à laquellé Evé nu tetrémenent sensable; car il s'en biass remercire, sans la tirer de son erreur. Cette petite attention, chez un homme si dur, si cassaut, et daus un pareil moment, modifia les jugements que madame Schard avait jusqué présent portés sor Petit-Claud.

— Je vous mêne, lui dit-il, par le chemin le plus long, mais nous n'y rencontrerous personne.

- 552 H. LIVRE, SCÈNES DE LA VIR DE PROVINCE.
- Voici la première fois, monsieur, que je n'ai pas le droit d'aller la tête haute! on me l'a bien durement appris hier...
  - Ce sera la première et la dernière.
  - Oh! je ne resterai certes pas dans cette ville...
- Si votre nari consentait aux propositions qui sont à peu près posées entre les Cointet et moi, dit Petit-Claud à Eve en arrivant au seuil de la prison, faites-le-moi savoir, je viendrais aussiôt avec une autorisation de Cachan qui permettrait à David de sortir; et, vraisembblement, il ne reutrerait pas en prison...

Ceci dit en face de la geôle (tait ce que les Italiens appellent une combination. Chez eux, ce mot exprime l'acte indéfinissable où se rencontre un peu de perfidie auféie au droit, l'a-propos d'une fraude permise, une fourberie quasi légitime et bien dressée; sedon eux, la Saim-Barthélemi est une combinaison politique.

Par les causes exposées ci-dessus, la détention pour dettes est un fait judiciaire si rare en province que, dans la plupart des villes de France, il n'existe pas de maison d'arrêt. Dans ce cas, le débiteur est écroué à la prison où l'on incarcère les Iuculpés, les Prévenus, les Accusés et les Condamnés. Tels sont les noms divers que prennent légalement et successivement ceux que le peuple appelle génériquement des criminets. Ainsi David fut mis provisoirement dans une des chambres basses de la prison d'Angoulême, d'où, peut-être, quelque condamné venait de sortir, après avoir fait son temps. Une fois écroué avec la somme décrétée par la loi pour les aliments du prisonnier pendant un mois, David se trouva devant un gros homme qui, pour les captifs, devient un pouvoir plus grand que celui du Roi : le geôlier! En province, on ne connaît pas de geôlier maigre, D'abord, cette place est presque une sinécure : puis, un geôlier est comme un aubergiste qui n'aurait pas de maison à payer, il se nourrit très-bien en nourrissant très-mal ses prisonniers qu'il loge, d'ailleurs, comme fait l'aubergiste, selon leurs movens. Il connaissait David de nom, à cause de son père surtout, et il eut la confiance de le bien coucher pour une nuit, quoique David fût sans un son. La prison d'Angonlême date du Moyen-Age, et n'a pas subi plus de changements que la Cathédrale. Encore appelée Maison de Justice, elle est adossée à l'aucien Présidial. Le guichet est classique, c'est la porte cloûtée, solide en apparence, usée, basse, et de construction d'autant plus cyclopéenne qu'elle a, comme un œil unique au front, dans le judas par où le geôlier

vient reconnaître les gens avant d'ouvrir. Un corridor règne le long de la facule au re-de-chausse, et sur ce corridor ouvrent plusieurs chambres dont les feuêtres hautes et garnies de hottes tirent leur jour du préau. Le geòlier occupe un logement séparé de ces chambres par une voûte qui sépare le rez-de-chaussée en deux parties, et au bout de laquelle on voit, de le guichet une grille fermant le préauc. David fut conduit par le geòlier dans celle des chambres qui se trouvait auprès de la voûte, et dont la porte donnait en face de son logement. Le geòlier roulait voisiner avec un homme qui, vu sa position particulière, pouvait lui tenir compagnit.— C'est la mellieure chambre, d'it-il en voarent bard stude fait.

à l'aspect du local.

Les murs de cette chambre étaient en pierre et assez humides. Les fenêtres très élevées avaient des barreaux de fer. Les dalles de pierre jetaient un froid glacial. On entendait le pas régulier de la sentinelle en faction qui se promenait dans le corridor. Ce bruit monotone, comme celui de la marée, vous jette à tout instant cette pensée : « On te garde! tu n'es plus libre! » Tous ces détails, cet ensemble de choses agit prodigieusement sur le moral des honnêtes gens. David apercut un lit exécrable: mais les gens incarcérés sont si violemment agités pendant la première nuit, qu'ils ne s'aperçoivent de la dureté de leur couche qu'à la seconde unit, Le geôlier fut gracieux, il proposa naturellèment à son détenu de se promener dans le préau jusqu'à la nuit. Le supplice de David ne commença qu'au moment de son coucher. Il était interdit de donner de la lumière aux prisonniers, il fallait donc un permis du Procureur du Roi pour exempter le détenu pour dettes du règlement qui ne concernait évidenment que les gens mis sous la main de justice. Le geôlier admit bien David à son foyer, mais il fallut enfin le renfermer, à l'heure du coucher. Le pauvre mari d'Éve counut alors les horreurs de la prison et la grossièreté de ses usages qui le révolta. Mais, par une de ces réactions assez familières aux penseurs, il s'isola dans cette solitude, il s'en sauva par un de ces rêves que les poètes ont le pouvoir de faire tout éveillés. Le malheureux finit par porter sa réflexion sur ses affaires. La prison pousse éuormément à l'examen de conscience. David se demanda s'il avait rempli ses devoirs de chef de famille? quelle devait être la désolation de sa femune? pourquoi, comme le lui disait Marion, ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir faire plus tard sa découverte à loisir?

## 554 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

— Comment, se dit-il, rester à Angoulème après un pareil cical Y Si je sors de prison, qu'allous-usou devenir 2 où inson-most Quelques doutes lui viarcet sur ses procèdes. Ce fait une de ces angoisses qui ne pout être comprise que par les inventuers eux-enfents De doute en doute, David en vint à voir clair à sa situation, et il se dit à lui même, ce que les Goistet anisens dit an père Séchand, ce que Pétit-Claud venzit de dire à Fère : Les arpoposats que tout aille bien, que sera-ce à l'application II lue faut un hèrevet d'inrention, c'est de l'argent!... Il me faut un fait pièque on bire mes essais en grand, ce sera livrer ma découverte! Oh! comme Petit-Claud avait raisou.

Les prisons les plus obscures dégagent de très-vives lueurs.

— Bah! dit David en s'endormant sur l'espèce de lit de camp où se trouvait un horrible matelas en drap brun très grossier, je verrai sans doute Petit-Claud, demain matin.

David s'était donc bies préparé lui-même à éconter les propositions que sa feumne lui apportait de la part de sea cenemis. Après qu'elle eut embrasé son mari et se fut assies sur le pied du lit, car il 1 y avait qu'une chaise en bois de la plus vile espèce, le regard de la feumne tomba sur l'affereut baquet mis dass su coin et sur les nurailles parsemeis de nons et d'apophibegues écrits par les prédécesseurs de David. Alors, de ses yeux rougis, les pleurs recommencierent à couler. Elle eut encore des larmes après toutes celles qu'elle avait versées, en veyant son mari dans la situation d'un criniacle.

— Voils donc où peut mener le désir de la gloire I... «'écriatelle. O I moa ange, abandonne cette carière... Alions ensemble le long de la route battue, et ne cherchons pas une fortune rapide... Il me faut peu de chose pour être beureuse, surtout après avoir tant souffert I... Et si tu savais I... cette déshonoraute arrestation n'est pas notre grand malaireu. L'inen?

Elle tendit la lettre de Lucieu que David eut bientôt lue; et, pour le consoler, elle lui dit l'affrenx mot de Petit-Glaud sur Lucien.

— Si Lucien s'est tué, c'est fait en ce moment, dit David; et si ce n'est pas fait en ce moment, il ne se tuera pas: il ne peut pas, comme il le dit, avoir du courage plus d'une matinée...

 Mais rester dans cette anxiété?... s'écria la sœur qui pardonnait presque tout à l'idée de la mort. Elle redit à son mari les propositions que Petit-Claud avait soidisant obtenues des Cointet, et qui furent aussitôt acceptées par David avec un visible plaisir.

— Nous aurons de quoi virre dans un village auprès de l'Houmeau où la fabrique des Cointet est située, et je ne veux pius que
la tranquillité! «'écris l'inventeur. Si Lacion s'est puni par la mort,
nous aurong assez de fortune pour attendre celle de mon père; et,
s'il existe, le pauvre garçon saura se conformer à notre médisorité...
Les Cointet profileront certainement de una découverte; mais, après
tout, que suis-jre clativement à nonn pays"... Un houme. Si mon
secret profile à tous, eh! bien, je suis content! Tiens, una chère
ète, nous ae sommes fais ni l'un in l'autre pour dre des commerçants. Nons n'avons ni l'amour du gain, ni cette difficulté de lacher
tout espèce d'argent, nieme le plus légitimement dû, qui sont
peut-être les vertus du négociant, car ou nounne ces deux avarices :
Prudence et Génic commerciall.

Enchantée de cette conformité de vues, l'une des plus donces leurs de l'amour, car les intérêts et l'esprit peuvent ne pas s'accorder chez deux êtres qui s'ainent. Éte pris le geôlier d'envoyer chez Petit-Claud un mot par lequel elle lui disait de déliver David, en lui annor,ant leur mutuel consentement aux bases de l'arrangement projeté. Dix minutes après, Petit-Claud entrait dans l'horrible chambre de David, et disait à ève : — Retournez chez vous, madame, nous vous s suirons.

- Eh! blen, mon cher ami, dit Petit-Cland, tu t'es donc laissé prendre! Et comment as-tu pu commettre la fante de sortir?
- Eh! comment ne serais-je pas sorti? voici ce que Lucien m'écrivait.

David remit à Petit-Claud la lettre de Cériast; Petit-Claud la pritt, la lut, la regarda, tala le popier, et causa d'affaires en pistan la lettre comme par distraction, et il la mit dans as poche. Puis l'avoué prit David, par le bras, et sortit avec lui, car la décharge de l'huisier avai tété apportée au grollier pendant cette conversation. En rentrant chez lui, David se crut dans le ciel, il pleara comme un enfant en embrassant son petit Lucien, et se retrouvant dans sa chambre à coucher après vingt jours de détention dont les dernières heures étajent, séolu les mœurs de la province, déshonorantes. Kolb et Marion étaient revenus. Marion apprit a l'Houmean que Locicion avait (ét vu marchant sur la roots de Paris, an

## 556 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

delà de Marsac. La mise du dandy fut remarquée par les gens de la campague qui apporatient des deurées à la ville. Après s'être laucé à cheval sur le grand chemin, Kolb avait fiui par avair à Mansle que Lucien, reconnu par monsieur Marrou, voyageait dans une calèche en poste.

- Que vous disais-je? s'écria Petit-Claud. Ce n'est pas un poète, ce garcon-là , c'est un roman continuel.
- En poste, disait Éve, et où va-t-il encore, cette fois?
- Maintenant, dit Petit-Claud à David, venez chez messieurs Cointet, ils vous attendent.
- Ah! monsieur, s'écria la belle madame Séchard, je vous en prie, défendez bien nos intérêts, vous avez tout notre avenir eutre les mains.
- Voulez-vous, madame, dit Petit-Claud, que la conférence ait lieu chez vous? je vous laisse David. Ces messieurs viendront ici ce soir, et vous verrez si je sais défendre vos intérêts.
  - Ah! monsieur, vous me feriez bien plaisir, dit Eve.
  - Eh! bien, dit Petit-Claud, à ce soir, ici, sur les sept heures.
- Je vous remercie, répoudit Éve avec un regard et un accent qui prouvèrent à Petit-Claud combien de progrès il avait fait dans la confiance de sa cliente.
- Ne craignez rien, vous le voyez? j'avais raison, ajouta-t-il. Votre frère est à trente lieues de son suicide. Enfin, peut-être ce soir aurez-vous une petite fortune. Il se présente un acquéreur sérieux pour votre imprimerie.
- Si cela était, dit Éve, pourquoi ne pas attendre avant de nous lier avec les Cointet?
- Yous oubliez, madame, répondit Petit-Claud qui vit le danger de sa confidence, que vous ne serez libre de vendre votre imprimerie qu'après avoir payé monsieur Métivier, car tous vos ustensiles sont toujours saisis.
- Rentré chez lui, Petit-Claud fit venir Cérizet. Quand le prote fut dans son cabinet, il l'emmeua dans une embrasure de la croisée.
- Tu seras demain soir propriétaire de l'imprimerie Séchard, et assez puissamment protégé pour obtenir la transmission du brevet, lui dit-il dans l'oreille; mais tu ne veux pas finir aux galères?
  - De quoi!... de quoi , les galères? fit Cérizet.
  - Ta lettre à David est un faux, et je la tiens... Si l'on inter-

rogeait Henriette, que dirait-elle?... Je ne veux pas te perdre, dit aussitôt Petit-Claud en voyant pâlir Cérizet.

- Vous voulez encore quelque chose de moi? s'écria le Parisien.
- Ehl bien, voici ce que j'attends de toi, reprit Petit-Claud. Écoute bien ! tu seras imprimeur à Angoulème dans deux mois..., mais tu devras ton imprimerie, et un ne l'auras pas pavée en dix aus!... Tu travailleras long-temps pour tes capitalistes l et de plus tu seras obligé d'être le prête-nom du parti libéral... C'est moi qui rédigerai ton acte de commandite avec Gannerac: je le ferai de manière que tu puisses un jour avoir l'imprimerie à toi... Mais, s'ils créent un journal, si tu en es le gérant, si je suis ici premier substitut, tu t'entendras avec le grand Cointet pour mettre dans ton journal des articles de nature à le faire saisir et supprimer... Les Cointet te payeront largement ponr leur rendre ce service-là... Je sais bien que tu seras condamné, que tu mangeras de la prison. mais tu passeras pour un homme important et persécuté. Tu deviendras un personnage du parti libéral, un sergent Mercier, un Paul-Louis Courier, un Manuel au petit pied. Je ne te laisserai iamais retirer tou brevet. Enfin, le jour où le journal sera supprimé, je brûlerai cette lettre devant toi... Ta fortune ne te coûtera pas cher...

Les gens du peuple ont des idées très-erronées sur les distinctions légales du faux, et Cérizet, qui se voyait déjà sur les bancs de la cour d'assises, respira.

- -- Je serai , dans trois ans d'ici , procureur du roi à Angoulème , reprit Petit-Claud , tu pourras avoir besoin de moi , songes-y ]
- C'est entendu, dit Cérizet. Mais vous ne me connaissez pas: brûlez cette lettre devant moi, reprit-il, fiez-vous à ma reconnaissance.

Petit-Claud regarda Cérizet. Ce fut un de ces duels d'œil à œil où le regard de celui qui observe est comme un scalpel avec lequel il essaye de fouiller l'ame, et où les yeux de l'homme qui met alors ses vertus en étalage sont comme un spectacle.

Petit-Claud ne répondit rien; il alluma une bougie et brûla la lettre en se disant : — Il a sa fortune à faire l

- Vous avez à vous une âme dannée, dit le prote.

David attendait avec une vague inquiétude la conférence avec les Cointet : ce n'était ni la discussion de ses intérêts ni celle de l'acte à faire qui l'occupait; mais l'opinion que les fabricants allaient avoir de ses travaux. Il se tronvait dans la situation de l'auteur dramatique devant ses juges. L'amour-propre de l'inventeur et ses anxiétés au moment d'atteindre au but faisaient pâlir tout autre sentiment. Enfin , sur les sent heures du soir, à l'instant où madame la comtesse Châtelet se mettait au lit sous prétexte de migraine et laissait faire à son mari les honneurs du dîner, tant elle était affligée des nouvelles contradictoires qui couraient sur Lucien! les Cointet, le gros et le grand, entrèrent avec Petit-Glaud chez leur concurrent, qui se livrait à eux, pieds et poings liés. On se trouva d'abord arrêté nar une difficulté préliminaire : comment faire un acte de société sans connaître les procédés de David? Et les procédés de David divulgués. David se trouvait à la merci des Cointet. Peti-Claud obtint que l'acte serait fait auparavant. Le grand Cointet dit alors à David de lui montrer quelques-uns de ses produits, et l'inventeur lui présenta les dernières seuilles sabriquées, en en garantissant le prix de revieut.

— Eh! bieu, voilà, dit Petit-Claud, la base de l'acte toute trouvée; vous pouvez vous associer sur ces données-là, en introduisant une clause de dissolution dans le cas où les conditions du brevet ne seraient pas reinplies à l'exécution en fabrique.

- Autre chose, monsieur, dit le grand Cointet à David, autre chose est de fabriquer, en petit, dans sa chambre, avec une petite forme, des échantillous de papier, on de se livrer à des fabrications sur une grande échelle. Jugez-en par un seul fait? Nous faisons des papiers de couleur, nous achetons, pour les colorer, des parties de couleur bien identiques. Ainsi , l'indigo pour bleuter nos Coquilles est pris dans une caisse dont tous les pains proviennent d'une même fabrication. Eb! bien, nous n'avons iamais on obtenir deux cuvées de teiutes pareilles... Il s'opère dans la préparation de nos matières des phénomènes qui nous échappent. La quantité, la qualité de pâte changent sur le-champ toute espèce de question. Quand vous teniez dans une bassine une portion d'ingrédients que ie ne demande pas à connaître, vous en étiez le maître, vous pouviez agir sur toutes les parties uniformément, les lier, les malaxer, les pétrir. à votre gré, leur donner une façon homogène.... Mais qui vous a garanti que sur une covée de cinq cents rames il en sera de niéme, et que vos procédés réussiront ?...

David, Eve et Petit-Claud se regarderent en se disant bien des choses par les yeux. — Prenez un exemple qui vous offre une analogie quelconque, dit le grand Coineta après une pause. Vous coupez environ deux bottes de foin dans une prairie, et vous les mettez bien services dans votre chambre suns avoir laissé les herbes Jeer leur feu , comme disent les payans; la fernentation a lien, mais elle ne cause pas d'accident. Vous appuleriez-vous de cette expérience pour entasere deux mille bottes dans une grange baile en hois?... vous sivez bien que le feu prendrait dans ce foin et que votre grange brilderait comme une allumette. Vous êtes un bomme instruit, dit Cointet à David, conduez?... Vous avez, en ce moment, coupé deux bottes de foin, et nous caignons de mettre feu à notre papecterie en en servant deux mille. Nous pouvons, ne d'autres termes, pendre plus d'une curée, faire des pertes, et nons trouver avec rien dans les mains porés avoir débeasé beucoup d'argent.

David était atterré. La Pratique parlait son langage positif à la Théorie, dont la parole est toujours au Futur.

- Du diable si je sigue un pareil acte de société! s'écria brutalement le groc Cointet. Tu pertras ton argent si u veux, Boniface, moi je garde le mien. . J'offre de parer les dettes de mousieur Schard, et six mille francs. . Brocer trois mille francs en billets, dit-il en se reprenant, et à douze et quinze mois... Ce sera bien assez des risques à constri... Nous avons douze mille francs à prendre sur notre compe aven Métivier. Cela fera quinze mille francs? ... Mais c'est tout ce que je payerais le secret pour l'exploire à moi tout seul. Alt violle cette trouvaille dout u une parlas, Boniface. Et l bien, asreci, je te croyais plus d'esprit. Nou, ce n'est pas là ce qu'on appelle une affaire...
- La question, pour vous, dit alors Petit-Claud sans s'effrayer de cette sortie, se réduit à cet à 'toulez-vous risque ving mille francs pour acheter un secret qui peut vous enrichir? Mais, messieurs, les risques sont toujours en raison des bénéfices... C'est un enjeu de vingt mille francs contre la fortune. Le juveur net un louis pour en avoir trentesix à la roulette, mois il sait que son louis est perde. Paite de même.
- Je demande à réléchir, dit le gros Cointet; moi, je ne suis pas assais fert que mon frère, le suis un pautre garçon tout roud qui ne connis qu'une seule chose : fabriquer à ringt sous le Paroissien que je vends quarante sous. J'aperçois dans une invention qui n'en est qu'à sa première expérience, vue cause de ruine. On

réussira une première cuvée, on manquera la seconde, on continuera, on se laisse alors entraîner, et quand on a pasé le bras dans ces engrenages-la, le corps suit.... Il raconta l'histoire d'un népociant de Bordeaux ruiné pour avoir voulu cultière les Landes sur la foi d'un savair ; il rouva six exemples pareits autour de lui, dans le département de la Charente et de la Dordogne, en industrie et en agriculture; il évapurot » ne voulut plus rine foouter, les objections de Petit-Claud accroissaient son irritation au lieu de le calmer. — J'aime mieux acheter plus cher une chose plus certaine que cette découverte, et a'avoir q'un petit bénéfice, di-il en regardant son frère. Selon moi, rien ne parait assez avancé pour établir une affaire. Séria-i-il que terminaut.

- Enfin vous êtes veuus ici pour quelque chose? dit Petit-Glaud. Ou'offrez-vous?
- De libérer monsieur Séchard, et de lui assurer, en cas de succès, trente pour cent de bénéfices, répondit vivement le gros Cointel.
- Eh! monsieur, dit Eve, avec quoi vivrons-nous pendant tont le temps des expériences? non mari a eu la honte de l'arrestation, il peut retourner en prison, il n'en sera ni plus ni moins, et nous payeróns nos dettes...

Petit-Claud mit un doigt sur ses lèvres en regardant Éve.

- Yous n'êtes pas raisonnables, dit-il aux deux frères. Vous avez us le papier, le père Séchard vous a dit que son fils, enfermé par lui, avait, daus une seule unit, avec des ingrédients qui devaient coûter peu de chose, fabriqué d'excellent papier... Yous étes ici pour aboutir à l'acquisition. Voulez-vous acquérir, oui ou non?
- Tenez, dit le grand Cointet, que mon frère veuille oa ne veuille pas, je risque, moi, le payement des dettes de monsieur S'chard; je donne sir mille francs, argent comptant, et monsieur S'chard aura trente pour cent dans les bénéfices; nais écoutez bieu ceci : si dans l'espace d'un an il n'a pas rélable les conditious qu'il posera lui-même dans l'acte, il nous rendra les six mille francs, le brevet nous restera, nous nous en tirerons comme nous pourrons.
  - Es-tu sûr de toi? dit Petit-Claud en prenant David à part,
- Oui, dit David qui fut pris à cette tactique des deux frères et qui tremblait de voir rompre au gros Cointet cette conférence d'où son avenir dépendait.

— Eh! birn, je vais aller rédiger l'acte, dit Peit-Clud aux Conitet et à Eve; vous en aurec chacu un donble pour ce soir, rous le méditerez pendant toute la matinée; puis, demain soir, à quatre heures, au sortir de l'audience, vous le signerex. Vous, messieurs, retirez les pièces de Métrier. Moi, J'écrirai d'arrêtet le procès en Cour Royale, et nous nons signifierons les désistements réciproques.

Voici quel fut l'énoncé des obligations de Séchard.

## « ENTRE LES SOUSSIGNÉS, etc.

· conditions suivantes... ·

• Monsieur David Séchard fils , imprimeur à Angoulème , affirmant avoir trouvé le moyen de coller égalément le papier en cuve, et le uspeu de réduire le prix do Brication de toute es-pèce de papier de plus de cinquante pour cent par l'introduction de matières végélated ans la plice, soit en les ménant aux chifions employés jusqu'à présent, soit en les employant sans adjonction e de chifion, une Société pour l'exploitation du breter d'invention » à prendre en raison de ces procédés, est fornuée entre monsieur » David Séchard fils et mesieures Guinter frères , sur clauses et l'avoir de l'avoir de

Un des articles de l'acte dépouillait complétement David Séchard de ses droits dans le cas où il n'accomplirait pas les proniesses énoncées dans ce libellé soigneusement fait par le grand Cointet et consenti par David.

En apportant cet acte le lendemain matin à sept heures et demie, Petit-Claud apprit à David et à sa semme que Cérizet offrait vingtdeux mille francs comptant de l'imprimerie. L'acte de vente pouvait se signer dans la soirée.

- Mais, dit-il, si les Cointet apprenaient cette acquisition, ils seraient capables de ne pas signer votre acte, de vous tourmenter, de faire vendre ici...
- Yous êtes săr du payement? dit Éve étonnée de voir se terminer une affaire de laquelle elle désespérait et qui, trois mois plus tôt, eût tout sauvé.
  - J'ai les fonds chez moi , répondit-il nettement,
- Mais c'est de la magie, dit David en demandant à Petit-Claud l'explication de ce bonheur.
- Non, c'est bien simple, les négociants de l'Houmeau veulent fonder un journal, dit Petit-Claud,

COM. HUM. T. VIII.

- Mais je me le suis interdit , s'écria David.
- Yous!... mais votre successeur.... D'ailleurs, reprit-il, ne vons inquiétez de rien, v. udez, empochez le prix, et laissez Cérizet se dépêtrer des clauses de la vente, il saura se tirer d'affaire.
  - Oh! oui, dit Eve.
- Si yous vous êtes interdit de faire un journal à Angoulême, reprit Petit-Claud, les bailleurs de fonds de Cérizet le ferout à l'Houmeau.

Eve, ébouie par la perspective de possédor trente mille fraues, d'être na-dessit du besoin, ne regarda plus l'acte d'association que comme une espérance secondaire, usos immisieur et unadame Séchard cédérent-lis sur un point de l'acte social qui donna matière à une demière discussion. Le grand Cointet exige la faculée de mettre en son nom le brevet d'invention. Il 'reussi à établir que, du moment où les droits utiles de David étaieun partieueunt définis dans l'acte, le brevet pouvait être indifférenment au nonu d'un des sasociés. Son frer finit par dire: — C'est loiqui donne l'argent du brevet, qui fait les frais du voyage, et c'est encoce deux mille francs ! qu'il le prenne no son nom ou il v'y a rien de fait l'y a rien de fait.

Le Loup-Cervier trionupha donc sur tous les points. L'acte de société fut signé vers quatre heurs et demis. Le grand Cointe do frit galamment à madame Séchard six douzaines de couverts à fi-lets et un beau châle Ternaux, en manière d'épingles, pour lui faire oublier les éclates de la discussion i divid. A poire les doubles étaient lis échangés, à peine Cachan avaieil fini de remettre à Petit-Claude les décharges et les pièces ainsi que les trois terribles efficie fabriqués par Lucieu, que la voix de Kolb retentit dans l'escalier, après le bruit assourdissant d'un camion du bureau des Messageries qui s'arrête destant la porte.

- Montame! montame! quince mile vrancs!... cria-til, enfoyés te Boidiers (Poitiers) en frai archant, bar mennessier Licien...
  - Quinze mille francs! s'écria Éve eu levant les bras.
- Oui, madame, di le facteur en se présentant, quinze mille franca apportés par la diligence de Bordeaux, qui en avait sa charge, allet J'ai la deur honames en bas qui montent las sacs. (à vous est expédié par monsieur Eureiu Chardon de Robempré... Je vous monte no petit sac de peau dans lequel il y a, pour vons, ciarq cents frances en or, et vrissemblalement une lettre.

Eve crut rêver en lisant la lettre suivante :

- « Ma chère sœur, voici quinze mille francs.
- Au lieu de me tuer, j'ai vendu ma vie. Je ne m'appartiens plus ;
   je suis le secrétaire d'un diplomate espagnol.
- Je recommence une existence affreuse. Peut-être aurait-il
   mieux valu me noyer.
- Adieu. David sera libre, et, avec quatre mille francs, il pourra
   sans doute acheter une petite papeterie et faire fortuue.
  - » Ne pensez plus, je le veux, à
- Votre pauvre frère ,
  - » LUCIEN. »
- Il est dit, s'écria madame Chardon qui vint voir entasser les sacs, que mon pauvre fils sera toujours fatal, comme il l'écrivait, même en faisant le bien.
- Nous l'avons échappé helle I s'écria le grand Cointet quas di tut sur la place du Màrier. Une heure plus tard, les reflets de cet argent auraient éclaire l'acte, et notre honnue se serait effrayé. Dans trois mois, comme il nous l'a promis, nous saurons à quoi sous en tenir.
- Le soir, à sept beures, Cériet achet l'imprimerie et la paya, en gardant à sa charge le loyer du dernier trimestre. Le l'endemais Éte avait remis quarante mille francs au Recereur-Général, pour faire acheter, au nom de son mari, deux mille cinq conts francs de rente. Puis elle écritit à son beau-père de lui trouver à Marsac une petite propriété de dix mille francs pour y assooir sa fortune personnelle.

Le plan du grand Cointet était d'une simplicité formidable. Du premier abord, il juge le collage en cure impossible. L'adjonction de matières végétales peu coûteuses à la pâte de chiffon lui parut le vrai, le seul moyen de fortune. Il se proposa donc de regarder comme rien le bon marché de la pâte, et de teuir énormément au collage en cuve. Voici pourquoi. La fabrication d'Angoulème s'occupait alors preeque uniquement des papiers à écrire dis Écu, Poulet, Écolier, Coquille, qui , naturellement, sont tous collés. Ce fut long-temps la gloire de la papeterie d'Angoulème. Ainsi, la spécialité, monopolième par les fabricats d'Angoulème depuis longues amées, dounait gain de cause à l'exigence des Cointet; et le papier collé, comme on sa le voir, «intrait pour read asse sa pécia-

lation. La fourniture des papiers à écrire est excessivement bornée, tandis que celle des papiers d'impression non collés est presque sans limites. Dans le voyage qu'il fit à Paris pour y prendre le brevet à son nom , le grand Cointet pensait à conclure des affaires qui détermineraient de grands changements dans son mode de fabrication, Logé chez Métivier, Cointet lui donna des instructions pour enlever, dans l'espace d'un an, la fourniture des journaux aux papetiers qui l'exploitaient, en baissant le prix de la rame à un taux auquel nulle fabrique ne pouvait arriver, et promettant à chaque journal un blanc et des qualités supérieures aux plus belles Sortes employées jusqu'alors. Comme les marchés des journaux sont à terme, il fallait une certaine période de travaux sonterrains avec les administratinns pour arriver à réaliser ce monopole; mais Cointet calcula qu'il aurait le temps de se défaire de Séchard pendant que Métivier obtiendrait des traités avec les principaux journaux de Paris, dont la consommation s'élevait alors à deux cents rames par jour. Cointet intéressa naturellement Métivier , dans une proportion déterminée, à ces fournitures, afin d'avoir un représentant habile sur la place de Paris, et ne pas y perdre du temps en voyages. La fortune de Métivier , l'une des plus considérables du commerce de la papeterie, a eu cette affaire pour origine. Pendant dix ans, il eut, sans concurrence possible, la fourniture des journaux de Paris. Tranquille sur ses débouchés futurs, le grand Cointet revint à Angoulême assez à temps pour assister au mariage de Petit-Claud dnnt l'Étude était vendue, et qui attendait la nomination de son successeur pour prendre la place de monsieur Milaud , promise an protégé de la comtesse Châtelet. Le second Substitut du Procureur du Roi d'Angoulème fut nommé premier Substitut à Limoges, et le Garde des Sceaux envova un de ses protégés au parquet d'Angoulême, où le poste de premier Substitut vaqua pendant deux mois. Cet intervalle fut la lune de miel de Petit-Claud.

En l'absence du grand Cointet, David fit d'abord une première cavée sans colle qui donna du papier à journal bien supérieur à celui que les journaux employaient, puis une seconde cuvée de papier vélin magnifique, destiné aux belles impressions, et dont se servit l'imprimerie Cointet pour une édition du Paroissien du Diocèse. Les matières avaient été préparées par David lui-mênie, en secret, car il ne voulut pas d'autres ouvriers avec lui que Kolb et Marion. Au retour du grand Cointet, tout changea de face, il regarda les échantillons des papiers fabriqués, il en fut médiocrement satisfait.

— Mon cher ami, dit-il à David, le commerce d'Angoulème, c'est le papier Coquille. Il s'agit, avant tout, de faire de la plus belle Coquille possible à cinquante pour cent au-dessous du prix de resient actuel.

David esaya de fabriquer une cuvée de pâte collée pour Coquille, et il obtint un papier rêche comme une brosse, et où la colle se mit en grumeleaux. Le jour ool Terpérience fut terminée et où David tint une des feuilles, il alla dans un coin, il voulait être seul à dévorer son chagrin; mais le grand Cointet vint le relancer, et fint avec lui d'une amabilité charamate, il coussio son associé.

- Ne vous découragez pas, dit Cointet, allez toujours! je suis bon enfant, et je vous comprends, j'irai jusqu'au bout !...
- —Vraiment, dit David à sa femme en revenant dîner avec elle, nous sommes avec de braves gens, et je n'aurais jamais cru le grand Cointet si généreux !
  - Et il raconta sa conversation avec son perfide associé.
- Trois mois se passèrent en expériences. David couchait à la papeterie, il observait les effets des diverses compositions de sa pâte, Tantôt il attribuait son insuccès au mélange du chiffon et de ses matières, et il faisait une cuvée entièrement composée de ses ingrédients. Tantôt il essavait de coller que cuvée entièrement composée de chiffons. Et poursuivant son œuvre avec une persévérance admirable, et sous les yeux du grand Cointet de qui le pauvre homme ne se défiait plus, il alla, de matière homogène en matière bomogène, jusqu'à ce qu'il eût épuisé la série de ses ingrédients combiués avec toutes les différentes colles. Pendant les six premiers mois de l'année 1823, David Séchard vécut dans la papeterie avec Kolb, si ce fut vivre que de négliger sa nourriture, son vêtement et sa personne. Il se battit si désespérément avec les difficultés. que c'eût été pour d'autres hommes que les Cointet un spectacle sublime, car aucune pensée d'intérêt ne préoccupait ce bardi lutteur. Il y eut un moment où il ne désira rien que la victoire. Il épiait avec une sagacité merveilleuse ·les effets si bizarres des substances transformées par l'homme en produits à sa convenance, où la nature est en quelque sorte domptée dans ses résistances secrètes, et il en déduisit de belles lois d'industrie, en observant qu'on ne pouvait obtenir

ces sortes de créations, qu'en obéissant aux rapports ultérieurs des choses, à ce qu'il appela la seconde nature des substances. Enfin , il arriva, vers le mois d'août, à obtenir un papier collé en cuve, absolument semblable à celui que l'industrie fabrique en ce moment, et qui s'emploie comme papier d'épreuve dans les imprimeries; mais dont les sortes n'ont aucune uniformité, dont le collage n'est même pas toujours certain. Ce résultat, si beau en 1823, eu égard à l'état de la papeterie, avait coûté dix mille francs, et David espérait résoudre les dernières difficultés du problème. Mais il se répandit alors dans Angoulême et dans l'Houmeau de singuliers bruits : David Séchard ruinait les frères Cointet. Après avoir dévoré trente mille francs en expériences, il obtenait enfin, disait-on, de très-mauvais papier. Les autres fabricants effravés s'en tenaient à leurs anciens procédés ; et, jaloux des Cointet, ils répandaient le bruit de la ruiue prochaine de cette ambitieuse maison. Le grand Cointet, lui, faisait venir les machines à fabriquer le papier conting , tout en laissant croire que ces machines étaient nécessaires aux expériences de David Séchard. Mais le jésuste mélait à sa pâte les ingrédients indiqués par Séchard, en le poussant toujours à ne s'occuper que du collage en cuve, et il expédiait à Métivier des milliers de rames de papier à journal.

Au mois de septembre, le grand Cointet prit David Séchard à part ; et , en apprenant de lui qu'il méditait une triomphante expérience, il le dissuada de continuer cette lutte.

— Mon cher David, allez à Marsac voir votre femme et vous reposer de vos faigues, aous ne voulous pas nous ruiner, di-il aimisalement. Ce que vons regardez comme un grand triomphe n'est caeore qu'un point de départ. Nous attendrons manitenant araut de nous livrer à de nouvelles expériences. Soère juste ? t vyez les résaldats. Nous ne somures pas seulement papetiers, nous somures imprimeurs, baquiers, et l'on dit que vous nous ruinez...

David Séchard fit un geste d'une naïveté sublime pour protester de sa bonue fol.

— Ce n'est pas cinquante mille francs de jetés dans la Charente qui nou raineront, dit le grand Cointet en répondant au greste de David, mais nous ne voulous pas être obligés, à cause des calomniès qui courent sur notre compte, de payer tout comprant, nous serions forcés d'arrêter nos opérations. Nons voild dans lestermes de notre acte, il fant y réfléchir de part et d'autre. — Il a raison! se dit David, qui, plongé dans ses expériences en grand, n'avait pas pris garde au mouvement de la fabrique.

Et il revint à Marsac, où, depuis six mois, il allait voir Éve tous les samedis soir et la quittait le mardi matin. Bien conseillée par le vieux Séchard . Éve avait acheté , précisément en avant des vignes de son beau-père, une maison appelée la Verberie, accompagnée de trois arpents de jardin et d'un clos de vignes euclavé dans le vignoble du vieillard. Elle vivait avec sa mère et Marion trèséconomiquement, car elle devait cinq mille francs restant à paver sur le prix de cette charmante propriété, la plus jolie de Marsac. La maison, entre cour et jardin, était bâtie en tuffeau blanc, couverte en ardoise et ornée de sculptures que la facilité de tailler le tuffeau permet de prodigner sans trop de frais. Le joli mobilier venu d'Angoulème paraissait encore plus joli à la campagne, où personne ne déployait alors dans ces pays le moindre luxe. Devant la facade du côté du jardin, il v avait une rangée de grenadiers, d'orangers et de plantes rares que le précedent propriétaire, un vieux général, mort de la main de monsieur Marron, cultivait luimême

Ce fut sous un oranger, su moment où David Josait avec sa fenume et son petit Lucien, cheant son piere, que l'huissier de Mansle apporta lui-même une assignation des frères Cointet à leur seocié pour constituer le tribunal arbitral, devant lequel, aux termes de leur acte de société, destaient se porter leurs contestations. Les frères Cointet demandaient la restitution des six mille francs et la propriété du brevet ainsi que les foturs contingents de son exploitation, comme indemuié des exorbitantes dépenses faites par cux sus aux cur résults.

— Ou dit que tu les ruines! dit le vigneron à son fils. Eh! bien, voilà la seule chose que tu aies faite qui me soit agréable.

Le lendeurain, Éve et David étaieut à neuf heures dans l'antichambre de monsieur Petit-Claud, devenu le défenseur de la veuve, le tuteur de l'orphelin, et dont les conseils leur parurent les seuls à suivre.

Le magistrat reçut à merveille ses auciens clients, et voulut absolument que monsieur et madame Séchard lui fissent le plaisir de déjeuner avec lui.

- Les Cointet vous réclament six mille francs! dit-il en souriant. Que devez-vous encore sur le prix de la Verberie?

- 568 II. LIVRE, SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.
- Cinq mille francs, monsieur, mais j'en ai deux mille... répondit Éve.
- Gardez vos deux mille francs, répondit Petit-Claud. Voyons, cinq mille1... il vous faut encore dix mille francs pour vous bien installer là-has... Eh! bien, dans deux heures, les Coiutet vous apporteront quinze mille francs.
  - Ève fit un geste de surprise.
- ... Contre votre renonciation à tous les bénéfices de l'acte de société que vous dissoudrez à l'amiable, dit le magistrat. Cela vous va-t-il?...
  - Et ce sera bien légalement à nous? dit Éve.
- Bien légalement, dit le magistrat en souriant. Les Coinet vous out fait auser de chagrins, je veux metre un terme à leurs prétentions. Écoutez, aujourd'hui je suis magistrat, je vous dois la vérité. Eh! bleu, les Cointet vous jouent eu ce mouneut; mais vous étes entre leturs mains. Vous pourriez gagner le procès qu'ils vous intentent, en acceptant la guerre. Voulex-vous être encore au bout de dix ans à plaider? On multipliera les experisées elle arbitrages, et vous serce soumis aux chances des avis les plus contradictoires. Et, d'i-il en souriant, et je ne vous viso plont d'avoie pour vous défendre ici... Tenez, un mauvais arrangement vaou mieux qu'un bon procès...
- Tout arrangement qui nous donnera la trauquillité me sera bon, dit David.
- Paul cria Petit-Claud à son domestique, allez chercher monsieur Ségaud, mon successeur!... Pendant que nous déjennerous, il ira voir les Cointet, dit-il à ses nucieus clients, et dans guéques heures vous partirez pour Marsac, ruinés, mais tranquilles. Avec dix mille francs, vous vous ferez encore cinq cents francs de rente, et, dans votre jolie petite propriéé, vous virez heureux!
- Au bout de deux heures, comme Petit-Claud l'avait dit, maître Ségaud revint avec des actes en bonne forme signés des Cointet, et avec quinze billets de mille francs.
  - Nous te devons beaucoup, dit Séchard à Petit-Claud.
- Mais je viens de vous ruiner, répondit Petit Claud à ses anciens dients étonnés. Je vous ai ruinés, je vous le répête, vous le verrez avec le temps; mais je vous connais, vous préférez votre ruine à une fortune que vous auriez peut-être trop tard.
  - Nous ne sommes pas intéressés, monsieur, nous vous remer-

cions de nous avoir donné les moyens du bonheur, dit madame Éve, et vous nous en trouverez toujours reconnaissants.

— Mon Dieu! ne me bénissez pas!... dit Petit-Claud, vous me donnez des remords; mais je crois avoir aujourd'hui tout réparé. Si je suis devenu magistrat, c'est grâce à vous; et si quelqu'un doit être reconnaiseant, c'est moi... Adieu.

En 1829, au mois de mars, le vieux Séchard mourut, laissant environ deux cent mille francs de biens au soleil, qui, réunis à la Verberie, en firent une magnifique propriété très-bien régie par Kolb denuis deux ans.

Avec, le temps, l'Alsacien changea d'opinion sur le compte du père Séchard; qui , de son côté, prit l'Alsacien en affection en le trouvant comme lui sans aucune notion des lettres ni de l'écriture, et facile à griser. L'ancien ours apprit à l'ancien cuirassier à gèrer le vignoble et de ne vendre les produits; il le forma dans la pensée de laisser un homme de tête à ses enfants; car , dans ses derniers jours , ses craintes furent grandes et puériles sur le sort de ses biens. Il avait pris Courtois le meunier pour son confident.

— Yous verrez, lui disait-il, comme tout ira chez mes enfants, quand je serai dans le trou. Ah l mon Dieu, leur avenir me fait trembler.

David et sa femme trouvèrent près de cent mille écus en or chez leur père. La voix publique, comme toujours, grossit tellement le trèsor du vieux Séchard, qu'on l'évaluait à un million dans tout le département de la Charente. Éve et David eurent à peu près trente mille francs de rente, en joignant à cette succession leur petite fortune; car lis attendirent quelque temps pour faire l'emphoi de leurs fonds, et purent les placer sur l'État à la révolution de inillet.

Après 1830 seulement , le département de la Charente et David Séchard surent à quoi s'en tenir sur la fortune du grand Cointet. Riche de plusieurs millions, nommé député, le grand Cointet et pair de France, et sera, dit-ou, ministre du commerce dans la prochaine combinaison. En 1837, il a épous le lide d'un des hommes d'État les plus influents de la dynastie, mademoiselle Popinot, fille de mousieur Anselme Popinot, député de Paris, maire d'un arrondissement.

La découverte de David Séchard a passé dans la fabrication française comme la nourriture dans un grand corps. Grâce à l'intro570 II. LIVRE, SCENES DE LA VIE DE PROVINCE.

duction de matières autres que le chiffort, la France peut fabriquer le papier à meilleur marché qu'eu aucun pays de l'Europe. Mais le papier de Hollande, selon la prévision de David Séchard, n'existe plus. Tôt ou tard il faudra sans doute ériger une Manufacture royale de papier, comme on a créé les Gobelins, Sèvres, la Svon-nerie et l'Imprimerie royale, qui jusqu'à présent ont surmonté les coops que leur ont portés de Vandales bourposis.

David Schard, simé par sa fenune, est père de deux cafants, il a qui bean goit de ne jamis sparred es se tentatives, êre a en l'esprit de le faire renoncer à l'état d'inventeux. Il cultive les lettres par délassement, mais il neixe la vie heureuse et parsesuse du propriétaire faisant valoir. Après avoir dit adiou sans retour à la gloire, il ne saurait avoir d'ambition, il 'sext rangé dans la classe des réveurs et des collectionneurs: il s'adonne à l'ontomologie, et recherche les transformations jusqu'à présent si secrètes des insectes que la siecue ne countil que dans leur denirée d'avoir.

Tout le monde a entendu parler des succès de Petit - Claud comme Procareur Genéral, il est le rival du fameux Vinet de Provins, et son ambition est de devenir premier président de la Cour royale de Potitiers.

Cérizet, condamné à trois ans de prison pour délits politiques en 1827, fut foligir par le successeur de Peiti-Claud de vendre son imprimeire d'Angoulème. Il a fait besucoup parler de loi, car il fut un des enfants perclus de part liberat. A la récoltium de juillet, il fut nommé sons-préfet, et ne pat rester plus de deux mois dans sa Sons-préfecture. Après avoir été gérant d'un journal dynastique, il contractud dans la Presse des habitudes de luxe. Ses besoins rensissants l'out conduit à derenir préte-nom dans une affaire de mines en commandite, dont les faits et gestes, le prospectus et le dividendes anticipés lui out mérité une condamnation à deux ans de prison et police correctionnelle. Il a fait paraîre une justification dans laquelle il attribue er résultat à des animosités politiques. Il se dit prevéeut par les républicaire.

1835 - 1843.

FIN DU BUITIÈME VOLUME.

907403

# TABLE DES MATIÈRES.

## SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE.

#### ILLUSIONS PERDUES.

| Première partie : Les deux poètes                    | - 1 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Deuxième partie : Un grand homme de province à Paris | 119 |
| Froitième partie : Éve et David                      | 303 |

FIN DE LA TABLE,



#### AVIS

# AUX RELIEURS ET AUX BROCHEURS

#### POUR LE PLACEMENT DES GRAVURES DU TOME VIII

### DES OEUVRES DE M. DE BALZAG.

| ŧ. | Vous eussiez dit d'une truffe monstrueuse enveluppée par les pau-<br>pres de l'automne. | 1   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. | Quand les deux amants furent seuls, David se trouva plus embarrassé                     |     |
|    | qu'en aucun moment de sa vie.                                                           | 59  |
| 3. | La loge des premiers gentilshommes est celle qui se trouve dans l'un                    |     |
|    | des deux pans coupés de la salle, on y est vu comme on y peut                           |     |
|    | vuir de tous côtés.                                                                     | 135 |
| ş. | Il se courrouça, il devint lier, et se mil a écrire la lettre suivante dans             |     |
|    | le paroxisme de la colere.                                                              | 151 |
| 5. | His avaient compris son manque d'argent.                                                | 180 |
| 6. | Cet aniateur élait un bon gros et gras marchand de soieries de la rue                   |     |
|    | des Bourdonnais.                                                                        | 210 |
| 7. | Coralie faisant la joie de la salle où tous les yeux serraient sa taille                |     |
|    | bien prise dans sa basquine, etc.                                                       | 241 |

8. Braulard a vingt mille livres de rente... puis il a ses claqueurs.



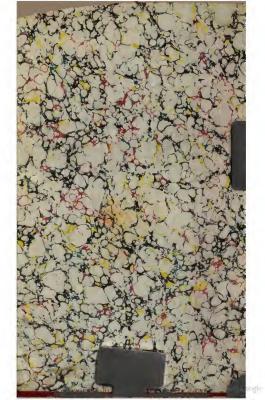

